

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

DE

# LA COUR DE FRANCE,

Où l'on trouve tout ce qui concerne l'histoire de la Chapelle & des principaux Officiers Ecclésiastiques de nos Rois.

Par M. l'Abbé OROUX, Chapelain du Roi, Abbé de Fontaine-le-Comte.

TOME SECOND.



A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DECLXXVII.

TO NEW YORK
PUBLIC LILL ARY

153485A

A SHALL MAND
A SHALL MAND

## FAUTES À CORRIGER

## Dans le premier Volume.

PAGE Ixvij, col. 6, Jacques Gourdon, lisez Gordon.

- 10, ligne 11, que le Monarque donna, lisez y donna.
- 28, ligne 5, que faisoit alors sur l'esprit des peuples, effacez alors.
- 150, ligne 3, étoit épineuses, lisez étoient épineuses.

## Dans le second Volume.

- 37, ligne 22, Duchâtel, lisez du Châtel. Corrigez la même faute répétée souvent jusqu'à la page 46.
- 364, ligne 11, lui ayantr épondu, lisez lui ayant répondu.
- 402, ligne 1, 31 ma, lisez 31 mai.
- 505, ligne 1, qu'on on, lisez qu'on orna.
- 621, ligne 16, à ces voix, lisez à ces voies.
- xlvij de la Table des matières, col. 1, à l'article Rohan-Gueméné, Claude-René-Édouard, lisez Louis-René-Édouard.



HISTOIRE



# HISTOIRE

# **ECCLÉ SIASTIQUE**

DE LA

## COUR DE FRANCE.

# LIVRE SIXIÈME.

LE siècle qui va nous occuper, est une époque Françoisi. remarquable dans l'histoire de l'Europe en général, & dit le Père des Leures. dans celle-ci en particulier : dans l'histoire de l'Europe, par les révolutions étonnantes qu'y occasionnèrent les nouvelles hérésies; dans celle-ci, par le zèle avec lequel nos Rois travaillèrent à maintenir à leur Cour & parmi leurs peuples, la profession de l'ancienne Foi, & par la multitude des hommages religieux qu'ils opposèrent constamment aux profanations & aux irrévérences des Sectaires.

Combien d'autres évènemens, d'ailleurs, le règne de Tome IL

ISIS.

Annéi ISIS. François I. qui se présente d'abord, ne fournit-il pas au sujet que nous traitons! C'est sous ce Prince que la Chapelle Royale a été considérablement augmentée par la création de plusieurs nouvelles charges; que ses dissérentes places ont commencé d'être recherchées de tout ce qu'il y a eu de plus grand dans l'Église & dans l'État; que la splendeur & la magnissence ont été introduites dans la célébration de ses Offices; que son Chef s'est vu décoré d'un titre, où se reproduit en quelque manière la dignité de l'ancien Archichapelain: disons tout en un mot, c'est sous François I. qu'elle est redevenue presque tout ce qu'elle avoit été du temps de Charlemagne. Il convenoit au Restaurateur des Lettres & des Arts, d'imiter encore en ce point le Restaurateur de l'Empire.

François, gendre & successeur de Louis XII, étoit né au château de Cognac en Angoumois, le 12 de septembre 1494, de Charles Comte d'Angoulême & de Louise de Savoie. S'il faut en croire un homme aussi singulier que Guillaume Postel, on lui avoit donné le nom de François, parce que sa naissance avoit été accordée à la Comtesse sa mère par les instantes prières de Saint François de Paule (a), lequel avoit prédit en même temps que ce Prince régneroit, quoique quatrè

Mém. de l'Acad. des Belles-Lettr. tome XV, p. 814.

<sup>(</sup>a) Theophile Raynauld a eu tort d'ajouter que ce fut après une longue stérilité de la part de Louise de Savoie. Peut-on dire cela d'une Princesse qui devient veuve à l'âge de dix-neuf ans, après avoir accouché d'une fille à l'âge de quinze, & d'un fils à l'âge de dix-sept. Voyez Bayle.

personnes, qui avoient droit à la Couronne avant lui, sussent alors vivantes. Après la mort de Louis XII, comme Marie d'Angleterre étoit dans son lit, où, suivant l'étiquette de la Cour de France, les Reines doivent passer les six premières semaines de leur veuvage sans voir fors de la chandelle, François, que l'on avoit appelé jusque-là Monsseur d'Angoulème, lui demanda s'il se pouvoit bien nommer Roi, à cause qu'il ne savoit si elle étoit enceinte ou non: sur quoi la bonne dame lui su réponse qu'oui, qu'elle n'y savoit autre Roi que lui. Il sut sacré à Reims le 25 de janvier, par l'archevêque Robert de Lénoncourt; & il sit présent à cette église d'un ornement complet, chargé de chissires qui indiquent la première lettre de son nom. De Reims, il se rendit à Saint-Denys,

pour y prendre, selon l'usage de ce siècle, la seconde

Couronne Royale.

Jeune, plein de feu & de courage, il ne se vit pas plutôt sur le trône, qu'il résolut d'entrer en Italie pour recouvrer le duché de Milan, sur lequel il avoit des droits qui, quoiqu'incontestables, avoient besoin d'être soutenus par les armes. Tout ce qu'on peut dire ici de cette glorieuse expédition, c'est que François s'y montra tel qu'on a accoutumé de peindre les héros. Mais pour donner une idée des pieux usages de ce temps-là, on retracera le détail de ce qui se passa à l'entrevue qu'il eut à Bologne avec le pape Léon X, & dans laquelle il prêta à Sa Sainteté l'obédience siliale.

Il se rendit au Consistoire, tenant le Maître des Raynaldi, an.

1515.

MS. de

1515,n. 32.

cérémonies par la main, & ne voulant point le quitter, afin d'être instruit à point nommé de ce qu'il faudroit faire. Quand il fut en présence du Pape, il fit les trois génuflexions accoutumées, & lui baila ensuite les pieds, la main & la bouche, disant avec ce ton de franchise, qui lui étoit naturel : Très-Saint Père, je suis charmé de voir ainsi face à face le Souverain Pontife, Vicaire de Jésus-Christ. Je suis le fils & le serviteur de Votre Sainteté; elle me voit prêt à exécuter tous ses ordres. Léon de son côté voyant à ses pieds un Prince qui faisoit déjà l'admiration de l'Europe, s'écria: C'est à Dieu & non à moi que ceci s'adresse. Le lendemain, le Pape célébra solennellement en présence du Monarque: & y estoient les Chantres du Pape & du Roi, lesquels il faisoit bon ouyr; car c'estoient deux merveilleusement bonnes Chapelles ensemble, & chansoient à l'envy. Ce fut dans cette cérémonie sur-tout, que François montra de quel respect il étoit pénétré pour la Religion, & pour ceux qui en sont les Ministres. Il ne Raynaldi, an. crut pas avilir la dignité royale en faisant la fonction de Caudataire, lorsque le Saint-Père alla à son trône pour se revêtir des ornemens pontificaux; & sur ce que Léon voulut l'en empêcher, il protesta qu'il se trouvoit honoré de rendre les moindres services au Vicaire de Jésus-Christ. Au commencement de la Messe, il se mit à genoux près du Pontife, & répondit aux prières qui se disent au bas de l'autel (b). On lui avoit préparé un

<sup>(</sup>b) C'est pour cela apparemment que dans une lettre de Louise de Savoie à l'archevêque de Rouen, datée du Pont-Saint-Esprit le

fauteuil, mais il ne s'en servit point. Il se tenoit debout Annéz quand le Célébrant & ses Officiers étoient en cette posture, excepté depuis l'Élévation jusqu'à la Communion; car alors il demeura prosterné, priant Dieu très-dévotement, & tenant les mains jointes devant son visage. Quand on étoit assis, il se plaçoit après le Cardinal d'Ostie, qui faisoit la fonction d'Assistant. Il reçut aussi l'encens & la paix immédiatement après ce Cardinal, & avant tous les autres Cardinaux & Évêques. Après que le Diacre & le Sous-diacre eurent communié, le Pape demanda au Roi s'il vouloit participer à la fainte Table. François répondit qu'il ne s'y étoit pas préparé, mais que plusieurs personnes de sa Cour le desiroient; ce que Sa Sainteté leur accorda. Le Pape ayant pris ensuite les dernières ablutions, le Roi lui donna à laver, & la Messe sut terminée à l'ordinaire. On raconte que François étoit si charmé du bon air & de la prestance de Léon X, qu'il ne manqua jamais d'assister au Service où ce Pontife officioit. On a tort, disoit-il à cette occasion, de penser Rois de Franque les cérémonies ne contribuent point à la piété. Quand t. 11, p. 74. je vois le Pape en habits pontificaux, je ne puis m'empêcher d'être frappé de cet éclat extérieur, qui concilie à la Religion je ne sais quelle grandeur particulière, qui échappe à notre foiblesse. Si mon ame n'estoit pas tout-à-fait convaincue, les sens me conduiroient à la conviction.

Il se tint un des jours suivans un autre Consistoire,

<sup>21</sup> décembre 1516, on lit qu'à cette Messe Papale, le Roy notre Sire servit de Diacre. Bibl. Hist. de la France, tome 111, page 12.

ANNÉE 1515. dans lequel Sa Sainteté donna le chapeau de Cardinal au Grand-Aumônier du Roi. Cet Officier étoit, non plus François le Roy de Chavigny, mort le 18 d'octobre précédent, mais l'évêque de Coûtances, Adrien de Boisy, fils de Guillaume Gouffier, seigneur de Boisy, & frère d'Artus, Grand-Maître de France, qui avoit été Gouverneur du Roi, & qui disposoit absolument des grâces de son ancien Élève (c). Comme on s'étoit aperçu depuis quelque temps, que les Cardinaux, promus par la faveur des Princes séculiers, s'attachoient plus dans la suite à leurs bienfaiteurs, qu'au Souverain Pontife, & qu'on le craignoit avec d'autant plus de raison d'Adrien de Boisy, que ce Prélat devoit tout à François I.er, on exigea de lui un serment particulier d'obéissance au Pape. Entre quelques autres faveurs peu dispendieuses, que le Saint-Père accorda au jeune Monarque pour se concilier de plus en plus sa confiance, on remarque des pouvoirs donnés aux Prêtres délégués par le Confesseur du Roi, pour commuer toutes fortes de vœux, & absoudre des cas que les Papes sont dans l'usage de se réserver.

Léon & François conférèrent ensuite ensemble sur une affaire qui a rendu leur entrevue célèbre dans nos Annales. Il s'agissoit d'abolir la Pragmatique - Sanction, source éternelle de division entre le Sacerdoce & l'Empire,

<sup>(</sup>c) C'est une saute dans le Père Anselme, de ne mettre la nomination d'Adrien de Boisy à la dignité de Grand-Aumônier qu'en 1519. Cette année sut celle, non de sa nomination, mais de sa démission.

& de lui substituer un nouveau Traité propre à contenter les deux Cours, par les avantages que l'une & l'autre y trouveroient. De ces conférences naquit le Concordat qui, en donnant aux rois de France la nomination à toutes les Prélatures de leur royaume, a, dit l'illustre Bossuet, chargé leur conscience d'un poids terrible, èt mis entre leurs mains le salut de leurs sujets. Le temps & l'habitude nous ont appris à respecter ce fameux décret; alors il révolta tous les esprits, & essuya les plus grandes contradictions.

Pour le soutenir, François, de retour en France, sit usage de tout ce que la puissance souveraine a de moyens. Il vint lui - même au Parlement où il avoit convoqué plusieurs Évêques, les Chanoines de la cathédrale de Paris, & les Députés de l'Université. Le Cardinal de Boisy son Grand-Aumônier, portant la parole pour le Clergé, lui remontra que le Concordat regardant toute l'Église Gallicane, on ne pouvoit le recevoir sans l'avoir consultée. Et moi, reprit le Prince en colère, je vous le ferai bien recevoir, ou je vous enverrai à Rome contester avec le Pape. Il fallut enfin céder à une volonté si absolue; mais à mesure que les momens de l'exécution se présentoient, on montroit que l'obéissance étoit fort imparfaite. Sans nous écarter de notre sujet, nous pouvons en citer quelques exemples.

François, depuis long-temps prévenu en faveur de Guillaume Petit, Confesseur du feu Roi, l'avoit retenu pour remplir le même emploi auprès de lui, & il desiroit

ANNÉE

1518.

1518.

de le décorer, suivant l'usage, de la dignité épiscopale. La mort de Jacques Raguyer, évêque de Troyes, arrivée sur la fin de l'année 1518, lui en fournit une occasion, dont il crut devoir profiter. Cependant le Chapitre de de l'Ordre de cette église, résolu de procéder à une élection, somma S. Dominiq. par une citation datée du 16 de novembre, tous les Chanoines absens, de se trouver à l'assemblée indiquée pour le 16 de janvier suivant; & afin de ne pas déplaire au Roi, il fut convenu qu'on lui enverroit des Députés pour l'informer de la vacance du siège, & obtenir permission d'élire, vu que le Concordat n'avoit encore eu lieu ni autorité en aucune province de France. Le Monarque les prévint. Dès le 22 de novembre, il leur envoya le Lieutenant au Bailliage de Troyes, avec une lettre par laquelle il leur marquoit que, pour remplir le siége vacant, il avoit présenté au Pape son Confesseur Maistre Guillaume Parvi, Docteur en Theologie, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, homme de très-bonne vie, les priant de le recevoir quand il seroit pourvu. Le Chapitre fit partir aussitôt ses Députés pour faire au Roi d'humbles remontrances, & tâcher de conserver le droit d'élection. Cette démarche fut inutile, les Députés s'en retournèrent avec une nouvelle lettre du Roi, pareille à celle que Sa Majesté avoit déjà écrite. Cela n'empêcha pas que le 7 de janvier suivant, on ne tînt un Chapitre, où lecture faite des deux lettres du Prince, on persista dans la volonté d'élire, & on indiqua au 14 février l'assemblée pour y procéder. Mais, dans cet intervalle, les Bulles de Parvi étant étant arrivées de Rome, le Roi envoya à Troyes l'évêque de Castres pour les signifier aux Chanoines, qui se soumirent. Sa Majesté leur marquoit en même-temps, que la présence de son Confesseur étant encore nécessaire à la promp. Tric. Cour, foit pour y prêcher le carême prochain, ou pour quelques autres affaires, ils ne devoient pas trouver mauvais qu'il prît d'abord possession de son église par Procureur, en attendant qu'il pût s'y rendre en personne.

1518.

On peut juger de l'idée que François I. et leur avoit donnée de leur nouvel Évêque, par les paroles qu'on lit dans les actes de l'Assemblée capitulaire du 14 février. scrip. præd. t. 11, p. 1014 « On nous assure, disent les Chanoines, que ce Prélat rassemble dans sa personne tous les talens, toutes les « vertus, toutes les grandes qualités qu'on peut desirer « dans un Évêque; qu'il seroit difficile de trouver aujourd'hui « un Pasteur plus zélé pour la Religion, plus charitable, « plus libéral, plus compatissant envers les pauvres & les « affligés, plus doux, plus affable dans la conversation, « plus habile ou plus éloquent dans les discours publics, « plus vigilant sur son troupeau, plus ferme, plus incor- « ruptible, plus équitable, plus judicieux. Enfin la répu-« tation de ce grand homme est si étendue, & son nom « si célèbre, que nous devons nous estimer infiniment « heureux d'avoir été confiés à ses soins, & de pouvoir « vivre sous sa discipline ». Guillaume Petit méritoit effectivement tous ces éloges.

Il ne tint pas au Roi qu'il ne fût bientôt élevé sur un siège plus considérable. Celui de Bourges étant devenu

Année 1519. vacant par la mort du Cardinal Bohier, Sa Majesté l'y transféra. Mais le Chapitre ayant procédé de son côté à une élection en vertu d'un privilége particulier qu'il prétendoit avoir, le Pape, devant qui la contestation sut portée, la décida en faveur de l'élu.

Tandis que ce procès se discutoit à Rome, le Monarque toujours attentis à saisse la vacance des bénésses, pour établir de plus en plus son droit de nomination, donna l'évêché d'Albi à Adrien de Boisy. Nous avons vu, il n'y a qu'un moment, ce Cardinal parler d'une manière assez peu savorable à la réception du Concordat. Comme en cela il énonçoit moins ses propres sentimens, que ceux du Corps auquel il présidoit, son discours ne nuisit ni à son crédit ni à sa fortune. Après avoir été comblé de grâces eccléssastiques (d), il sut sait Légat Apostolique en France. Alors, pour se sivrer tout entier aux affaires attachées à sa nouvelle dignité, il se démit de la charge de Grand-Aumônier, qui sut consérée à François des Moulins par Lettres données à Chambort le 8 octobre 1519.

François des Moulins, surnommé aussi de Rochesort, étoit d'une très-ancienne famille de Poitiers (e). Le Roi,

<sup>(</sup>d) Il posséda avec son Évêché, les abbayes de Fécamp, de Saint-Florent de Saumur, de Saint-Nicolas d'Angers, de Cormeri, & du Bourg-Dieu en Berri. C'est dans cette dernière que son corps sut inhumé en 1523.

<sup>(</sup>e) Son père, Jean des Moulins, selgneur de Rochesort, sut élu Maire & Échevin de Poitiers par ordre de Louis XI en 1461. Sa mère, Louise Janvier, étoit silleule du même Roi. Anselme, t. VIII, p. 253.

dont il avoit été Précepteur, & qu'il avoit continué de servir en qualité d'Aumônier, ne crut pas trop faire pour lui en l'élevant à un poste si distingué. Il lui donna au commencement de l'année suivante, une autre marque de l'estime & de l'affection dont il l'honoroit. Faisant fon entrée à Poitiers avec la Reine fon épouse & Louise de Savoie sa mère, il logea en l'Hostel de Maistre François des Moulins son Precepteur d'escole, qu'on appelle la Maison part. IV, de Rochefort, en la paroisse Saint Savin.

Annal. d'Aq. p. 365.

1520.

Le nouveau Grand-Aumônier accompagna Sa Majesté à la célèbre entrevue, qu'Elle eut au mois de juin de l'an 1520 avec le roi d'Angleterre, dans un lieu situé entre Ardres & Guines, & appelé Camp du drap d'or, à cause de la magnificence qu'on y fit paroître de part & d'autre. On peut voir ailleurs le détail des fêtes que se donnèrent les deux Rois, ainsi que celui de leurs intérêts politiques. Une simple description des principales cérémonies observées à la Messe qu'ils entendirent ensemble, suffit à notre plan. Le samedi 23 de juin, François & Henri se rendirent à la chapelle qu'on avoit Cerem. Franconstruite sur un échaffaud élevé au milieu du camp, au bout de laquelle étoit un autel richement orné & décoré de plusieurs beaux Reliquaires. Chacun se plaça au Prie-Dieu, ou, comme on parloit alors, à l'Oratoire qui lui avoit été préparé; le roi de France à droite, & le roi d'Angleterre à gauche. Et estoient avec le Roy audit Oratoire, Messieurs d'Alençon, de Bourbon Connestable, le roi de Navarre, le comte de Saint-Pol, le Confesseur,

t. 11,p.7444

1520.

du Roy & le Grand-Aumostier. Et du cousté du roy d'Angleterre, n'y avoit que deux de ses Chapelains, qui disoient la Messe audit Oratoire, à un autel qu'on ne voyoit point, sinon qu'on fust dedans cet Oratoire. Vers l'heure de midi, le Cardinal de Volsei, Légat du Pape dans la Grande-Bretagne, assisté de quelques Archevêques & Évêques de cette nation, commença la Grand'messe, qui sut de Trinitate. Le premier introït sut chanté par les Chantres Anglois, le second par ceux de France; & pour éviter toute contestation, fut accordé entre lesdius Chantres, que quand l'Organiste de France toucheroit des orgues, les Anglois chanteroient, & réciproquement, que quand l'Organiste d'Angleterre joueroit, ceux de France chanteroient. Après l'évangile, le Cardinal de Bourbon porta baiser le livre aux deux Monarques. Quand il fut à l'Oratoire, il présenta le livre au Roy, qui invita le roy d'Angleterre de baiser le premier; ce qu'il ne voulut faire, ains en donna l'honneur au Roy, & baisa après lui. A l'Agnus Dei, le même Cardinal leur porta aussi la paix; ce qu'il sit en la forme & manière qu'il avoit fait à l'évangile. Puis alla à l'Oratoire où estoient les deux Roynes, & leur présenta la paix, lesquelles s'invitèrent & firent l'honneur l'une à l'autre à baiser la première; & après plusieurs honneurs faits l'une à l'autre. au lieu de baiser la paix, elles se l'aisèrent l'une l'autre en signe d'amour & de concorde. La Messe étant finie, le Légat donna la bénediction pondificale, qu'il accompagna Ap. Monts, de quantité d'induigences. Une autre relation ajoute que Monum. de la les deux Princes reçurent de sa main la sainte Communion,

pour confirmer par ce Sacrement adorable la paix qu'ils jurèrent en même-temps. Enfin, ils délibérèrent de faire 1520, construire en ce lieu une magnifique Chapelle sous le nom de Notre-Dame de la Paix, où l'on diroit tous les jours une Messe, pour obtenir de Dieu que les deux Nations demeurassent toujours étroitement unies.

C'est ainsi que François I. er faisoit entrer la Religion

1521.

dans toutes ses démarches. D'autres évènemens vont nous apprendre combien il mettoit de confiance dans les pieuses pratiques qu'elle consacre. Peu de temps après son retour de Picardie, ce Prince étant à Romorentin, fut blessé à la tête par la chute d'un tison qui lui rompit Histoire de Paris, preuv. une des artères. Le mal fut jugé dangereux, mais les t. 11, p. 577. remèdes furent prompts & efficaces. Dès qu'il se vit hors de péril, il députa au Parlement de Paris & à la Chambre des Comptes, Guillaume Petit son Confesseur. qui, après avoir présenté ses Lettres de créance à l'une & l'autre Cour, leur exposa que le Roi desiroit qu'on rendît grâces de sa guérison devant la sainte Couronne d'épines, à qui il s'étoit recommandé dans sa maladie; que pour marquer sa reconnoissance, il avoit fait faire une couronne d'argent, qu'il espéroit venir présenter lui-même à la Sainte-Chapelle; mais qu'en attendant il vouloit que les Chanoines de cette église fissent une procession à l'entrée de la Cité, portant le bois de la Vraie-Croix, & que les deux Cours y affistassent. Ayant

ainsi déclaré le premier objet de sa mission, Petit ajouta en s'adressant à la Chambre des Comptes, « que ledit

14

» Seigneur Roi lui avoit pareillement donné charge de 1521. » leur dire, qu'il avoit aussi intention de faire ériger un » Collége à l'hôtel de Nesse ( c'est où est aujourd'hui le » Collége Mazarin), pour faire lire la langue Grecque, & en » icelui faire construire & édifier une église ou chapelle, » qui seroit desservie par quatre Chanoines & quatre Cha-» pelains; & que, pour plus aisément faire ladite fondation, » Sa Majesté desiroit que mesdits Seigneurs fissent voir par » les comptes étant en ladite Chambre, & autrement » comme ils verroient bon être, les fondations de plusieurs » chapelles anciennement fondées par ses prédécesseurs en » plusieurs châteaux, étant de présent en ruine & décadence, » & le service desdites fondations non fait ne célébré; le " revenu desquelles chapelles ledit Seigneur prendra pour » la fondation & dotation de ladite église ou chapelle dudit » Collége, à ce que l'intention des Fondateurs ne fût en » tout frustrée, mais entretenue & accomplie à l'honneur & révérence de Dieu. » Ce fut le 22 de janvier 1521; que Guillaume Petit porta ces divers ordres du Roi son maître. Le dernier demandoit du temps & des recherches: mais on se hâta d'exécuter le premier. Il fut arrêté que le vendredi suivant, fête de la Conversion de Saint-Paul, parce que à tel jour le Roi avoit été sacré, ladite procession seroit faite à l'intention du Roi, & en icelle porté le fust de la Vraie-Croix, de la Sainte-Chapelle en l'église de Paris, que la Cour accompagnera.

> Durant le séjour que son accident l'obligea de faire à Romorentin, François rendit une Ordonnance, portant

a que tous les Archevêques, Évêques, Abbés ou Abbesses & autres Prélats, faisant au Roi serment de « 1521. fidélité à cause de leurs bénéfices, seroient tenus de « Du Peyr. payer entre les mains du Grand-Aumônier, chacun la « la Chapelle. somme de dix livres tournois, pour être employée à «p. 841. marier de pauvres filles d'extraction noble. » Cette loi n'étoit pas nouvelle: il y a sur le même sujet un ancien Edit de Philippe-le-Bel, dont voici quelle fut l'occasion. Par divers états & règlemens de nos Rois depuis Saint Louis, il paroît que chaque Prélat, prêtant serment de fidélité après sa promotion, devoit au Sénéchal, remplacé dans la suite par le Grand-Maître de France, dix livres; au Grand-Bouteiller ou Échanson, cent sous; au Grand-Chambrier ou Chambellan, cent sous, & autant aux petits Chambellans. On cite un arrêt du Parlement de la Pentecôte de l'an 1276, par lequel l'abbé de Bonneval fut condamné de payer tous ces différens droits. Or Philippe-le-Bel, tenant en sa main l'Office de Sénéchal, profita de la conjoncture pour faire une bonne œuvre du petit casuel qui lui revenoir, à raison de cet Office, dans les sermens de fidélité. Il ordonna par un Édit du mois de mars 1309, que tous les Évêques, Abbés, Abbesses Recueil des & autres Prélats du royaume, prêtant serment, mettroient p. 472. entre les mains de son Aumônier ou de celui de ses fuccesseurs, la somme de dix livres pour être employée à doter les filles des pauvres Gentilshommes, que le défaut de fortune condamnoit au célibat. Sous Henri IV, & Louis XIII, au lieu de dix livres on en payoit trente,

ANNÉ E 1521. qui étoient reçues par le Trésorier des offrandes & aumônes du Roi: depuis le règne de Louis X I V on paye trente - trois livres. Mais, quoique la somme ait augmenté avec le temps, il s'en faut bien que le produit soit aujourd'hui le même, les Abbés & Abbesses s'étant affranchis de l'obligation de prêter serment durant les troubles de l'État sous Charles I X & Henri II I. On ne l'exige plus maintenant que des Cardinaux, des Archevêques & Évêques, des Généraux d'Ordre (f), du Grand-Maître de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem (g), & des six Grands-Prieurs de l'ordre de Malte en France.

Le Grand-Aumônier, aux soins de qui il faut peutêtre attribuer l'Ordonnance du Roi, dont on vient de Gall. Christ. parler, sut nommé vers le même temps par ce Prince à s. II, col. 968. l'évêché de Condom, en vertu du Concordat. Il étoit

assurément

<sup>(</sup>f) Il y a encore quelques Abbés réguliers qui prêtent serment. Tel est l'abbé de Châtillon, abbaye de l'ordre de Cîteaux, diocèse de Verdun.

<sup>(</sup>g) Louis XIV ayant nommé sur la fin de 1693, le marquis de Dangeau, Grand-Maître des Ordres de Notre-Dame du Mont-Carniel & de Saint-Lazare, & voulant observer dans la manière de recevoir son serment les formes les plus convenables, décida, après en avoir délibéré avec son Conseil, que le Marquis le prêteroit dans la chapelle de Versailles, après l'Évangile de la Messe qu'entendroit Sa Majesté; ce qui sut exécuté le 18 décembre 1695. M. le duc de Chartres, depuis duc d'Orléans, le prêta pareillement au Roi dans la chapelle du palais des Tuileries le 23 sévrier 1721; & Monsieur l'a prêté de même dans la chapelle de Versailles le 18 septembre 1773.

assurément digne de l'épiscopat, si l'épiscopat pouvoit se mériter. Cependant sa nomination trouva une résistance insurmontable de la part des Moines qui occupoient alors la cathédrale de Condom, & qui élurent de leur côté Erard de Grossoles, Vicaire général du feu Évêque. Il y eut procès entre les deux Concurrens. Mais Desmoulins, sans ambition, & ami de la paix, comme sont communément les gens de Lettres, se lassa bientôt de poursuivre une dignité qui n'est enviée que de ceux qui n'en connoissent point le poids. Il transigea en 1523 avec son compétiteur, & lui céda l'évêché.

Pourroit-t-on regarder comme une sorte de dédom-

magement pour lui, le nouveau relief que sa charge de Grand - Aumônier acquit cette même année! C'étoit déjà un ancien usage à la Cour, que certains grands Officiers eussent au-dessous d'eux un autre Officier avec le titre de Premier. Il y avoit, dès le temps de Philippe de Valois, sous le Grand-Maître de l'hôtel du Roi, un premier Maître-d'hôtel, & sous le Grand-Ecuyer, il y Recueil, pagi avoit un premier Écuyer dès le commencement du règne de Louis XI. Conformément à ces exemples, François créa un premier Aumônier, pour être comme le Lieutenant ou le Vicaire né du Grand-Aumônier, & le représenter en son absence. Il créa aussi un Maître de l'Oratoire, pour avoir l'inspection immédiate sur les

Ecclésiastiques destinés à servir, non dans la Chapelle, mais dans l'Oratoire de Sa Majesté. Nous donnerons ailleurs une notion plus détaillée de ces deux nouveaux 1521-

1523.

Tome II.

ANNÉE

▶ Vers l'an . 2536.

1523.

Offices; il suffit ici de faire connoître ceux qui en furent pourvus. Jacques Hamelin sut fait premier Aumônier, & Symphorien Bullioud, Maître de l'Oratoire. Ils étoient l'un & l'autre déjà attachés à la Cour; le premier en qualité de Chapelain du Roi, le second en qualité d'Aumônier.

Hamelin, fils d'un Marchand de draps au pays du Maine, après avoir vu long-temps sa fortune bornée à un canonicat du Mans (h), & un autre de la Sainte-Chapelle de Paris, fut enfin pourvu de l'évêché de Tulles & de l'abbaye de Saint - George près de Rouen. On dit qu'il se rendit utile à sa patrie par les biensaits & les priviléges qu'il lui procura; c'est tout ce qu'on trouve de lui dans l'histoire. Symphorien Bullioud (i) y jouit d'un peu plus de célébrité. Natif de Lyon d'une: famille féconde en gens de Lettres, il eut pour père Guillaume Bullioud, Docteur ès loix, Juge ordinaire de l'église de Lyon & très-habile homme. Symphorien se distingua aussi par son esprit dans les différentes dignités dont il fut successivement revêtu. D'abord chanoine de Saint-Just de Lyon & Conseiller-clerc au Parlement de Paris. ▶ En 1508. puis évêque de Glandève<sup>b</sup>, il acquit l'estime & la confiance de Louis XII, qui, en 1509, l'envoya à Milan pour

<sup>(</sup>h) Il y a deux lettres de François I.er du 4 & du 8 juillet 1530, par lesquelles ce Prince demande au Chapitre du Mans, qu'Hamelin. jouisse des revenus de la prébende, quoiqu'absent.

<sup>(</sup>i) Mal nommé par quelques Historiens, Bouilloud, de Bouillon, Bouillaud & Bruaud.

y être un des Présidens du Sénat. De retour à Lyon, en 1512, il paroît qu'il y assista alors au Concile transféré de Pise dans cette ville. Mais deux ans après il renonça solennellement à ce Concile, & adhéra à celui de Latran. Ce fut vers ce temps-là que Louis XII l'attacha à sa personne en qualité d'Aumônier. François I. er l'ayant continué dans cette fonction, le transféra, en 1520, à l'évêché de Bazas, & dans la suite à celui de Soissons\*, \* En 1528. pour le mettre plus à portée de veiller sur son diocèse, en même-temps qu'il exerceroit la nouvelle charge dont il avoit été pourvu à la Cour.

Gouvernement, fut probablement ce qui donna occasion à la création de ceux-ci; car il n'y avoit point de moyen qu'on n'employât alors pour amasser de l'argent (k). Il est vrai que jamais on n'en avoit eu un si grand besoin. François I. et oit dans le fort de cette guerre, qu'une émulation personnelle & une jalousie politique avoient

La vénalité des Offices, introduite depuis peu dans le 1525,

fut suivie de tant de malheurs pour la France. Le plus considérable de tous, & le seul qu'il convient à notre sujet de rappeler, est la perte que le Roi sit de sa liberté à

allumée entre lui & l'empereur Charles-Quint, & qui

la fatale journée de Pavie. L'Historien de la vie de M. de Thou, rapporte que ce Prince ayant été pris près des rois de France,

historiques des t. II, p. 844 murs du couvent des Chartreux, fut conduit par une

<sup>(</sup>k) On peut voir dans l'Histoire de François I.er, combien d'autres charges furent créées cette même année & pour le même motif. On aimoit mieux recourir à ce moyen, que d'aggraver le poids des impôts.

ANNÉE 1525.

brèche dans leur église, & que s'étant mis à genoux devant l'autel, comme ces Religieux chantoient le pseaume 118, après qu'ils eurent achevé le verset 70, coagulatum est sicut lac cor corum, &c. il les prévint, & dit à haute voix le verset suivant : Bonum mihi quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas. On le conduisit le lendemain à Pizigithone dans le Crémonois. Durant Du Boulay, sa détention dans ce château, il gratifia de deux bourses 1. VI, p. 172. de Théologie au collége de Navarre, deux Cordeliers, l'un Espagnol, l'autre François, leur donnant une lettre pour l'évêque de Troyes son Confesseur, afin qu'il les en fit mettre en possession. Ces Religieux, arrivés à Paris, se présentèrent devant le Présat, qui, lecture faite de la lettre de Sa Majesté, jugea qu'elle contenoit une grâce inouïe, contraire aux intentions de la fondatrice, & qui, vu la captivité où étoit le Prince, ne pouvoit être que l'effet de l'importunité des deux Moines. Au moyen de quoi, il ne voulut obtemperer ausdites lettres sans premier en advertir Madame, mere du Roy, Regente en France, & aussi envoyer les lettres de fondation dudit Collége, asin qu'il

> De Pizigithone, le Monarque fut transféré en Espagne. où il avoit desiré de passer, pour y traiter, disoit - il, de Gentilhomme à Gentilhomme, de Chevalier à Chevalier, avec Charles - Quint. S'il supposoit dans son vainqueur autant de générosité & de franchise qu'il en avoit luimême, il eut tout le loisir de se détromper. Charles l'ayant fait mettre au château de Madrid, où il étoit

lui plût en ordonner à son bon plaisir.

mili & jour gardé par gros nombre de Harquebuliers & autres, qui lui ennuyoit & fâchoit grandement, Charles, dis-je, assembla son Conseil pour délibérer sur la manière dont il devoit traiter un prisonnier de cette importance. Il avoit alors pour Confesseur, Garcie de Loaysa, Dominicain, évêque d'Osma; & c'étoit à ce Prélat à de l'Ordre opiner le premier, en qualité de Chef du Conseil de s. IV, p. 97. conscience. Son avis fut qu'on devoit mettre le roi de France en liberté, sans rien exiger pour sa rançon, & même sans lui prescrire aucune condition. Par cette générosité, disoit l'Evêque, « l'Empereur peut acquérir une gloire immortelle, & se faire d'un grand Roi un puissant « ami, avec le secours duquel il sera en état de donner la « loi à l'Allemagne & à l'Italie; au lieu que prenant un « autre parti, il va s'embarrasser dans une éternelle guerre, « & fournir aux Luthériens l'occasion d'attirer dans leur « secte les restes du Nord. » Ce discours étoit trop sage pour être applaudi. Le Prince l'écouta fans donner aucun signe de mécontentement ni d'approbation, les autres Conseillers le contredirent, & l'on conclut à tirer tout l'avantage possible de la favorable conjoncture où l'Empereur se trouvoit.

Parmi les personnes qui furent envoyées de la Cour de France pour traiter un accommodement avec la Cour de Madrid, nous remarquons François de Tournon archevêque d'Embrun, & Jean le Veneur évêque de Lisieux, deux Prélats qui reparoîtront bientôt dans cette histoire en qualité de principaux Officiers de la Chapelle 1525.

de novembre 1525.

Royale. Celui-ci signa l'acte\*, par lequel François I. er indigné des propositions exorbitantes qu'on sui faisoit, \* Du mois se démettoit de son royaume en faveur du Dauphin son fils aîné, consentant qu'il se fit couronner roi de France, & qu'il fût reconnu & obéi comme tel de tous ses sujets. Celui - là sut donné pour conseil à la duchesse d'Alençon Marguerite de Valois, lorsqu'elle se rendit en Espagne pour négocier la liberté du Roi son frère. On raconte qu'ayant trouvé à leur arrivée ce Monarque dangereusement malade par l'ennui & le chagrin de sa prison, la princesse Marguerite ordonna à tous ses domestiques de se mettre en état de recevoir l'Eucharistie, & fit dresser un autel dans la chambre du Roi, où l'archevêque d'Embrun célébra la Messe. A la Communion, il s'approcha du lit du malade, tenant dans ses mains une Hostie consacrée, & l'exhortant à jeter les yeux sur son Sauveur. François, qui depuis quelques heures ne donnoit plus aucun signe de vie, ouvrit les yeux & recouvra l'usage de la parole: c'est mon Dieu, dit-il, qui me guérira l'ame & le corps, je vous prie que je le recoive. En vain on lui représenta, que son estomac rejetant tout ce qu'on tentoit de lui faire prendre, il devoit différer de communier; il répondit qu'il se sentoit soulagé, & reçut l'Eucharistie avec une ferveur qui tira les larmes de tous les assistans. L'on ajoute que la sièvre, qui avoit duré vingt-trois jours, commença en effet, dès cet instant, à se relâcher.

On place communément au temps de la captivité de

Monarque, la mort de François Desmoulins son Grand-Aumônier; & ce qui peut devenir une matière d'éloge pour un homme de ce mérite, c'est qu'il mourut sans qu'il paroisse avoir possédé aucun bénésice considérable dans l'Église (1). La charge qu'il avoit à la Cour. s'élevoit de jour en jour, il est vrai, à ce haut degré d'honneur qui fait regarder aujourd'hui celui qui en est revêtu, comme le premier Ecclésiastique du royaume. Mais il est étonnant qu'un Prince du caractère de François I. et n'ait pas fait quelque chose de plus pour la fortune de son Précepteur; vu sur-tout que Charles-Quint, dont il se piquoit tant d'être l'émule, avoit porté la reconnoissance pour le sien \* jusqu'à lui procurer la Papauté. \* Adrien VI. Desmoulins étoit savant & protecteur zélé des Savans. Érasme lui dédia son Traité sur l'Exomologese, & l'on voit dès le commencement de cet ouvrage, qu'il y avoit entre eux un commerce d'amitié, & qu'ils s'écrivoient réciproquement sur des matières de doctrine. Josse Clicthoue lui dédia aussi l'édition qu'il publia du livre des trois Magdelenes de Jacques Lesèvre d'Étaples; livre qui attira à l'Auteur une infinité de reproches, qu'on se garderoit bien de lui faire dans notre siècle (m). Au

<sup>(1)</sup> On trouve dans la liste des abbés de Saint-Mesmin, donnée par les Auteurs du Gallia Christiana, tome VIII, col. 1536, un François Desmoulins. Mais ce qui fait douter que cet Abbé soit le même que le Grand-Aumônier, c'est qu'on le fait vivre jusqu'en 1534.

<sup>(</sup>m) Noël Beda traduisit le Fèvre au Parlement afin qu'il sût puni comme hérétique. Mais le Roi ayant pris connoissance de l'affaire, chargea Guillaume Petit son Confesseur, d'examiner le livre des trois

1525. Archon ,

reste, nous ne connoissons aucune production littéraire de Desmoulins, quoique le journal de Louise de Savoie semble dire qu'il avoit commencé l'histoire de cette 2.11, p. 496. Princesse, dont il étoit fort aimé. Mais l'éducation qu'il donna à son auguste Élève, & cet amour qu'il lui inspira pour les Sciences & les beaux Arts, valent encore mieux que bien des livres.

Durant la vacance de la Grande - Aumônerie, les fonctions en furent exercées par le premier Aumônier. Ap. Du Peyr. Le compte de Jacques Acarie, Trésorier des offrandes p. 439. & aumônes (n), pour l'année 1525, porte expressément, qu'il fut rendu en la Chambre des Comptes sur les rôles signés par Maître Jacques Hamelin, commis par le Roi pour signer lesdits rôles, jusqu'à ce que Sa Majesté eût donné un successeur à Desmoulins.

gddit. p. 6.

Ce successeur fut l'évêque de Lisseux, Jean le Veneur, Moreri, t. X, Issu d'une ancienne Maison de Normandie, qu'on assure avoir pris son nom de la charge de Grand-Veneur, qu'elle possédoit dans la province dès le temps de Guillaume-le-Conquérant, il avoit été promu à l'épiscopat

> Magdelenes. Celui-ci le trouva orthodoxe, & déclara à Sa Majesté, que la question ne regardant qu'un point de critique, il devoit être permis d'exposer les divers sentimens, & de suivre celui qu'on chiroit le plus raisonnable. Sur quoi, François I.er fit défenses au Parlement d'inquiéter le Fèvre au sujet de cette doctrine. Voyez l'Histoire de l'Eglise Gallicane, tome XVIII, page 49 o.

> (n) Il est le premier qui ait porté le titre de Trésorier des offrandes & aumônes du Roi; & il le portoit dès l'an 1509. Auparavant il n'y avoit qu'un Commis à la distribution des aumônes. Du Peyrat, page 453.

en 1505. Louis XII, dans des Lettres de l'an 1508, ANNÉE portant fondation de deux anniversaires dans l'église cathédrale de Lisieux, fait de lui un éloge singulier, Gall. Christ. mais honorable (0). On y voit qu'il étoit d'un caractère t. II, instrum. droit, sans détours & sans ruses, ami de la simplicité, col 293. & fort zélé pour le salut des ames. Il sut établi en 1525, Lieutenant général au gouvernement de Normandie avec le sire de Rouillé, par le duc d'Alençon, & envoyé la même année en Espagne, pour travailler à la délivrance du Roi; cela prouve qu'on connoissoit en lui, nonfeulement des vertus, mais encore des talens.

François, rendu à la France par le Traité de Madrid, voulut, avant que de se montrer à sa capitale, s'arrêter quelques momens à Saint-Denys. Les corps des saints Martyrs, qui étoient demeurés exposés depuis trois ans, surent replacés en sa présence dans leurs châsses. La cérémonie sut magnisique. Le Parlement, l'Université,

1526.

<sup>(</sup>o) On nous permettra de rapporter ici cet éloge. La tournure, les expressions, tout en est curieux. His denique nostris temporibus, huic sanctae Lexoviensi ecclessae praest, inspirante sacro Pneumate, Joannes le Veneur noster Consiliarius sidelissimus, quem verè Israëlitam, in quo dolus non est, cognoscimus, cujus orationibus nos ad canam summi Regis invitatos, ubi volucres Cali & altilia pennata sessis viatoribus humana miseria esca parata sunt, ut sicut orante beatissimo Petro piscatore hominum pisces maris transfretantes hoc panitentia mare magnum & spatiosum illuc selices introduxit, sic quoque ipso Consiliario nostro pro nobis & nostro regno orante, qui non inferiora hominum piscatione ossica sequens, venationi animarum quotidie intendit, qua pontificalis benedictionis munus, ut Jacob a patre suo obtinuit, aternis deliciis speramus admisceri, ac nobis regias dapes sapientiae sale conditas praparari, & c.

AN NÉ E 1526. les grands Officiers de la Couronne, & plusieurs Prélats y assistèrent: l'évêque de Troyes, Confesseur de Sa Majesté, célébra la Messe.

Après avoir rempli ses devoirs religieux, François I. pourvut aux affaires de l'administration publique; puis il consacra ses soins à l'avancement des Sciences qu'il aimoit avec une sorte de passion. Nous avons vu par la commission, dont il chargea autresois Guillaume Petit auprès de la Chambre des Comptes, que dès le commencement de son règne il avoit eu dessein d'établir à Paris un Collége pour la langue Grecque. Il étendit depuis ce projet aux trois langues Hébraïque, Grecque & Latine, aux Mathématiques, à la Médecine, &c. (p); & il commença de l'exécuter aussitôt que le bruit des armes eut cessé de se faire entendre.

Dans le nombre des Savans, qui contribuèrent le plus à enflammer le Souverain pour cette espèce de gloire, si capable d'immortaliser les grands Princes (q), nous cherchons particulièrement les Officiers de sa Chapelle; & celui qui se présente d'abord à nous, est le même

<sup>(</sup>p) Ce Collége, qui devoit être appelé le Collége des trois Langues, porte le nom de Collége Royal. Avec le temps, l'exécution a de beaucoup surpassé le projet; car il y a aujourd'hui dix-neuf Chaires destinées à donner des leçons de toutes les Langues mortes & de toutes les Sciences.

<sup>(</sup>q) Aussi les Savans & les beaux esprits, que François I. avoit tant considérés, lui donnèrent-ils le surnom de Grand, à cet égard proprement, & non point par rapport à son courage. La postérité, qui n'a pas su cela, & qui s'est imaginée sort mal-à-propos qu'un

Ap.Échar.

Guillaume Petit. Voici en quels termes le docte Budé Année en écrivoit à Érasme, qu'on sollicitoit de venir prendre la direction du nouvel établissement. « Je rencontrai hier chez nos Libraires, Guillaume Petit Dominicain, ce « tom. 11, grand homme, cet excellent Théologien, ce Prédicateur « p. 101. célèbre, Confesseur de Sa Majesté, dont les talens pour la « chaire sont tels, qu'aujourd'hui, comme sous Louis XII, « il ne paroît pas d'autre Prédicateur à la Cour dans les « grandes solennités. La Nature semble l'avoir formé pour « cet emploi. Il me fait la grâce de m'aimer, & de mettre « tous mes amis au nombre des siens. Mais ce qui me « le fait estimer davantage, c'est son application infatigable « à découvrir les livres rares & intéressans, son exactitude « à les corriger, & sa générosité à les communiquer. « On peut l'appeler à juste titre le patron & l'avocat de « tous les gens de Lettres. Je ne puis que bien espérer de « votre affaire, puisque j'ai le plaisir de voir dans vos intérêts « un homme, que tout l'ordre des Savans & tous les gens « vertueux regardent avec raison comme leur appui & leur « illustre défenseur, toujours attentif à les servir auprès « du Prince. » Dans une autre lettre au fameux Hollandois, « Budé ajoute en parlant de François I.er; « il s'entretient « souvent avec l'évêque de Paris (Étienne Poncher) & avec « son Confesseur, des moyens de faire fleurir les Sciences. «

Prince ne pouvoit mériter ce surnom, que par de grandes conquêtes & par un grand nombre de victoires, ne trouvant pas cela dans la vie de François I.", a été assez injuste pour lui ravir un surnom qu'il avoit si bien mérité. Ducatiana, p. 183.

Année » Il les charge d'attirer dans ses États des hommes éminens 1526. » en doctrine. Nous nous sommes flattés de vous ramener à » Paris où vous avez étudié si long-temps. Toute la Cour » yous souhaite; & le Roi peut - être vous écrira luimême. » Il est certain, en esfet, que Guillaume Petit, rempli d'estime pour Erasme, fit tout ce qu'il put pour attacher à la France un Littérateur, dont tous les Potentats de l'Europe envioient la possession. Non-seulement il lui écrivit lui-même, mais il fit un tel éloge de son savoir & de ses rares qualités à François I.er, que ce Prince chargea Guillaume Coq son premier Médecin de lui écrire de sa part, & de l'assurer que, s'il vouloit venir, on lui feroit des avantages, qui ne lui permettroient pas de regretter sa patrie.

Germain de Brie & Jacques Colin, Aumôniers du Roi, paroissent aussi avec distinction dans la même liste. Le premier écrivit, au sujet de la fondation du Collége Royal, une lettre en grec à Budé, « afin, lui marquoit-il, Goujet, mem. hist." que si vos vœux & les miens sont remplis, comme vous sur le Coll. » l'espérez, vous puissiez connoître que je ne suis pas part. p. 22, » indigne d'obtenir une place dans ce Collége; non " cependant au rang des Professeurs, je ne mérite pas une telle faveur, mais au moins parmi les Etudians. » De Brie étoit natif d'Auxerre, où il eut en 1515 un canonicat, qu'il résigna en 1520 pour en prendre un de l'église de Paris. Il avoit acquis en Italie une grande d'Aux. t. 11, connoissance des Langues, sur-tout de la grecque, sous Marc Musurus; cela le mit en relation avec tout ce qu'il y

Le Beuf, l'Histoire

avoit de Grands & de Savans en ce temps - là. On le voit par le Recueil de quelques-unes de ses lettres, qu'on a publié; & ce qu'on y apprend encore, c'est la familiarité dont le Roi l'honoroit, & les conversations littéraires que ce Prince avoit quelquefois, tant avec lui, qu'avec Jacques Colin. Celui-ci, Poëte françois & latin, à la Sup. p. 15 & fonction d'Aumônier joignoit le titre de Lecteur de Sa Majesté. Il avoit été d'abord Principal du collége des Bons-Enfans près Saint-Honoré à Paris. Il fut fait dans la suite abbé de Saint-Ambroise de Bourges, d'Issoudun & d'Olivet au même diocèse. C'est lui qui paroît avoir eu le premier la direction du Collége Royal, apparemment en qualité de Lecteur du Roi.

Si tous les Savans de ce temps-là eussent ressemblé à ceux que nous venons de nommer, on ne se plaindroit pas que le rétablissement des bonnes études fut l'époque des hérésies. Mais, il faut l'avouer, il ne se trouva que trop d'esprits en qui la culture des Lettres mit une liberté de penser, qui dégénéra en révolte contre l'Eglise. Combien de ces Littérateurs, fatigués des démêlés perpétuels qu'ils avoient avec les Théologiens scholastiques, soit parce que ceux-ci trouvoient trop de hardiesse dans les Discours ou les Ecrits des premiers, soit parce qu'ils méritoient aussi eux-mêmes des reproches par la manière basse & pointilleuse dont ils traitoient les matières de religion; combien, dis-je, de ces Littérateurs favorisèrent l'entrée du Luthéranisme en France! Heureusement, tandis que l'Eglise Gallicane foudroyoit l'erreur dans divers

Année Conciles, & que les Tribunaux séculiers la réprimoient avec la plus grande sévérité, François soutenoit du poids de son autorité, & les décisions des Évêques & les jugemens des Magistrats. Sincèrement attaché à tous les articles que la Nation, depuis tant de siècles, faisoit profession de croire & de révérer, il ne s'intéressoit au progrès des Sciences, qu'autant qu'elles peuvent servir à la défense de la Religion & à l'ornement de l'État. Si les recommandations de certaines personnes chéries, ont paru en quelques rencontres le porter à des démarches capables d'accréditer la nouveauté, les traits que nous allons décrire, mettront au grand jour toute la catholicité de ses sentimens.

de Louise

Un jeune homme, parent des personnes les plus considérables de la Cour, déroba la nuit les saintes Hosties qui étoient conservées dans la chapelle du château de Saint-Germain, & alla les cacher dans une autre chapelle dédiée à Sainte - Geneviève, auprès de Nanterre. Ce malheureux fut découvert; on le condamna à avoir le poing coupé, & à être ensuite brûlé vif. Mais, pour réparer le sacrilége, le Roi ordonna une procession folennelle, dans laquelle le Cardinal de Vendôme reporta les saintes hosties, de Nanterre à Saint - Germain, Sa Majesté fuivant à pied, nue tête & une torche à la main. Il faisoit beau voir mon fils, dit Louise de Savoie dans son journal, porter si grant honneur & reverence au Saint-Sacrement, que chacun, en le regardant, se prenoit à pleurer de piété & de joye.

En 1528, on vit à Paris un autre scandale, dont la répa- Année ration ne fut pas moins éclatante. La nuit du dimanche de la Pentecôte, quelques Luthériens Iconoclastes abattirent la tête d'une statue de la Vierge, qui étoit dans le mur d'une maison faisant le coin de la rue des Rossers & de Paris, t. 11, la rue des Juiss au quartier Saint-Antoine. Ils rompirent p. 981. de même la tête de l'Enfant Jésus, & non contens de cela, ils donnèrent quelques coups de poignard à ces saintes images. Le bruit d'un tel attentat mit toute la ville en rumeur. Le Roi ordonna qu'on en sît une justice exemplaire; il promit la somme de mille écus à celui qui en découvriroit les auteurs. Cependant, pour satisfaire à la Justice Divine, tous les Corps ecclésiastiques de la ville firent des processions. L'Université se rendit au lieu où le crime avoit été commis, & cinq cents Écoliers choisis présentèrent chacun un cierge devant la statue mutilée. Mais l'action la plus solennelle se passa le 11 juin, fête du Saint-Sacrement. Le Roi ayant fait faire une image d'argent de la hauteur de celle qui avoit été profanée, tout le Clergé de Paris, tant régulier que séculier, se rendit à l'église de la Couture - Sainte -Catherine. L'Évêque y célébra la Messe, à laquelle assissèrent le Parlement, la Chambre des Comptes, le Corps-de-ville, les Ambassadeurs des Cours étrangères, tous les grands Officiers de la Couronne, les Princes du Sang, & le Roi lui-même. Après la Messe, cette nombreuse & auguste assemblée marcha en procession jusqu'à la rue des Rossers. L'évêque de Lisseux,

1528.

ANNÉE

Grand - Aumônier, en habits pontificaux, portoit la nouvelle statue; le Roi suivoit, tenant un grand cierge à la main. Quand on fut arrivé au lieu de la station, le Grand-Aumônier posa l'image sur un autel, le Roi se mit à genoux avec tout son cortége, les Musiciens de la Chapelle chantèrent l'antienne Ave Regina Cœlorum, & le Grand-Aumônier dit l'oraison. Le Monarque monta ensuite sur une haute estrade, tenant l'image de la Vierge, & après l'avoir baisée respectueusement, il la plaça dans sa niche, & ferma lui-même le treillis de fer qu'on avoit fait devant pour la garantir de nouvelles insultes (r). Puis, s'étant remis à genoux, il pria encore quelque temps, versant, comme il avoit fait durant toute la cérémonie, des larmes qui marquoient sensiblement sa foi & sa dévotion.

1534.

Félibien, tom. [1], Preuves , pag. 686. Bouchet, P. 479.

Chacune des années suivantes fournit quelques nouveaux exemples en ce genre. Nous ne rapporterons plus que celui-ci. La nuit du 18 octobre 1534, on répandit dans Paris des placards pleins de blasphèmes contre la Sainte-Eucharistie, avec des invectives grossières contre tous les Ordres du Clergé. On porta même l'audace Annal. d'Aq. jusqu'à faire afficher ces libelles aux portes du château de Blois, où le Roi tenoit sa Cour. Le Parlement sit arrêter aussitôt plusieurs hérétiques; &, d'après les informations qui furent dressées, on débita qu'il s'étoit formé

<sup>(</sup>r) En 1545, cette statue d'argent fut volée malgré le treillis. On en mit une autre qui n'étoit que de bois. Les Huguenots ayant brisé encore celle-ci en 1551, l'évêque de Paris en substitua une nouvelle de marbre, qui fut placée aussi avec grande cérémonie.

une conjuration, dont le but étoit d'égorger les Catho-Année liques pendant qu'ils seroient occupés au Service Divin, François, au premier bruit de cet affreux complot, quitta le château de Blois, & se rendit à Paris, où il fut témoin lui-même d'un nouvel attentat; car on ofa répandre encore dans la ville, & jusque dans le Louvre, des écrits où le Saint - Sacrement étoit outragé sans pudeur. Alors ce Prince, enflammé de zèle, publia un Edit formidable contre tous les hérétiques; & pour réparer l'injure commise envers la Majesté Divine, il voulut que l'évêque de Paris ordonnât une procession générale. Elle se fit le jeudi 21 de janvier 153 $\frac{4}{5}$ ; tous les Couvens & les Chapitres s'y trouvèrent, avec les principales Reliques de leurs églises. Après les Religieux de Sainte-Geneviève & de Saint-Victor, marchant les uns à côté des autres, venoit le Chapitse de Notre-Dame, avec les églises qu'on appelle ses Filles, à main droite; le Recteur & l'Université à la gauche: puis, marchoient les Suisses de la garde du Roi, les hautbois, violons, trompettes, &c. Ensuite, les Chantres de la Chapelle de Sa Majesté, tant les domestiques, que ceux de la Sainte-Chapelle du Palais, mêlés, & chantant cantiques & motets. L'évêque de Paris portoit le Saint-Sacrement sous un dais, qui étoit soutenu par le Dauphin, les deux Princes ses frères, & le duc de Vendôme. Le Roi suivoit immédiatement, tenant une torche à la main, & édifiant tout le monde par les démonstrations de la plus tendre piété. Il étoit accompagné de grand nombre de Princes & de Chevaliers de

E

Tome II.

1534.

34

Anné! 1535.

fon Ordre, tenant pareillement chacun un flambeau à la main, du Parlement, de la Chambre des Comptes, des autres Compagnies de Magistrature & des principaux Officiers de la Cour. On marcha en cet ordre depuis Saint-Germain-l'Auxerrois jusqu'à la Cathédrale, d'où, après la Messe célébrée par l'Évêque, Sa Majesté alla dîner au Palais épiscopal. Là, en présence de tout ce qu'il y avoit de plus considérable dans l'Eglise & dans l'État, le Monarque, vraiment digne du beau nom de Roi Très-Chrétien, fit un Discours dans lequel, pour montrer l'horreur qu'il avoit pour l'hérésse, il protesta que, si son bras étoit infect de telle pourriture, il le voudroit separer de son corps; c'est-à-dire, comme il l'exposa luimême, que, si ses propres enfans estoient si malheureux que de tomber en telles execrables & maudites opinions, il les voudroit bailler pour faire sacrifice à Dieu: paroles mémorables, & qui marquent une foi bien vive & bien généreuse.

A cette auguste cérémonie, que le célèbre Budé appeloit le triomphe du Roi sur une secte impie & détestable, on compta jusqu'à cinq Cardinaux, dont un étoit Jean le Veneur, Grand - Aumônier. Le pape Clément VII l'avoit revêtu de la pourpre romaine le 7 de novembre 1533, dans l'entrevue que ce Pontise eut à Marseille avec François I. pour conclure le mariage de Henri II, fils du Roi, avec Catherine de Médicis, nièce de Sa Sainteté. On y vit aussi parmi quantité d'autres Prélats, Antoine Sanguin, évêque d'Orléans & Maître de l'Oratoire; charge dans laquelle il venoit de succéder

à Symphorien Bullioud, mort à Soissons le 5 de janvier 1534 (f). Mais personne ne dut y paroître avec plus d'avantage que Guillaume Petit, puisque c'étoit le fruit des semences qu'il jetoit depuis tant d'années dans l'ame de son pénitent, que l'Église recueilloit en ce jour si glorieux pour elle.

Petit n'étoit pas cependant de ces Théologiens, dont le zèle éclairé, mais trop ardent, ne conseilloit pour arrêter le mal, que des remèdes violens & rigoureux. Quoiqu'élevé dans un Ordre qu'on n'a jamais accusé de trop d'indulgence pour les errans, il donnoit volontiers des conseils de modération & de douceur. C'étoit de lui que la duchesse d'Alençon, alors reine de Navarre, se servoit pour adoucir l'esprit de son frère en faveur de ceux qu'elle protégeoit. On fait que Marguerite, passionnée, comme François, pour les belles connoisfances, faisoit accueil à tous les Savans, & que de ce nombre furent des Hérétiques, ou des hommes fort soupçonnés de l'être. Non contente de leur ouvrir un asile dans ses Etats pour les dérober à la sévérité des loix, & de les écouter comme ses prédicateurs, elle les préconisoit à la Cour de France, dans l'intention de les y faire recevoir & écouter en la même qualité. A la persuasion de ces nouveaux Docteurs, elle voulut même,

<sup>(</sup>s) On a imprimé à Lyon, en 1645, la vie de ce Prélat, sous ce titre: Symphorianus de Bullioud Lugdunensis, olim Episcopus Glandavatensis, Vasatensis, & Suessionensis e tenebris historiae eductus in lucem a Petro Bullioud. S. J.

1535. Histoire de p. 215.

dit-on, y introduire une espèce de liturgie appelée la Messe à sept points; nom qui lui avoit été donné parce qu'on y pratiquoit sept choses fort éloignées des usages l'Ézl. Gallic. de l'Église. C'étoit de n'y employer que du pain levé s. XVIII, & commun, à la manière des Grecs; d'y supprimer l'élévation & l'adoration; d'y faire toujours la Communion publique; d'y communter sous les deux espèces; de n'y faire mention ni de la Sainte-Vierge ni des Saints; de ne point astreindre les Prêtres à la loi du célibat. Le Confesseur du Roi n'avoit garde de se prêter à des démarches, qui étoient visiblement l'effet de la séduction. Mais il porta la condescendance pour cette bonne Princesse jusqu'à traduire en françois le livre de prières dont elle se servoit; traduction qui indisposa contre l'un & l'autre tous les Catholiques zélés. Et lorsque la Reine eut elle-même mis au jour un ouvrage de dévotion intitulé Ls miroir de l'ame pécheresse, ayant appris que quelques Docteurs de la Faculté en avoient interdit la lecture aux Fidèles, sous prétexte qu'il n'y étoit parlé ni de l'intercession des saints ni du purgatoire, le Prélat courut à l'assemblée de l'Université, prit hautement la défense de cet ouvrage, & requit que l'on fit un décret qui pût satisfaire la Majesté Royale offensée.

Guillaume Petit, après avoir rempli pendant environ 1536. vingt-sept ans, le ministère de Confesseur, tant auprès de Louis XII, qu'auprès de François l. er termina enfin sa carrière le 8 de décembre 1536. Il fut inhumé dans la cathédrale de Senlis, église dont il étoit devenu le

Pasteur, par la permutation qu'il avoit faite en 1527, de l'évêché de Troyes pour celui de Senlis. Les biens dont il a enrichi ces deux diocèses, y ont mis sa mémoire en bénédiction. Elle ne doit pas être moins chère aux Gens de Lettres, dont il fut toujours le patron & le bienfaiteur, employant en leur faveur tout ce qu'il avoit de talens, de moyens & de crédit. C'est par ses soins qu'ont été tirés de la poussière, & publiés pour la première fois, les ouvrages d'Origène, de Sévère Sulpice, de Grégoire de Tours, d'Adon de Vienne, de Sigebert de Gemblou; d'Aimon, Moine Bénédictin; de Paul diacre, de Luitprand de Cremone & de Durand de Saint-Pourçain. Nous passons quantité d'autres ouvrages qu'il composa lui-même, soit pour défendre la foi de l'Eglise, ou pour expliquer les règles des mœurs. On peut en voir ailleurs la liste nombreuse; & c'est une bonne preuve Ap. Echard, de sa piété & de sa constante application à l'étude, au soin. II, milieu du tumulte de la Cour, où les devoirs de sa charge p. 100. le retenoient.

La Chapelle du Roi acquit, vers le même temps, un sujet capable de la dédommager de la perte qu'elle venoit de faire. C'est le célèbre Pierre Duchâtel, homme d'un esprit vaste, d'une mémoire prodigieuse, du caractère le plus droit, digne, en un mot, par ses rares qualités, de la grande faveur à laquelle il parvint auprès du Prince, & de toute la vénération de la postérité. Avant que de le considérer à la Cour, où son histoire sera comme liée à celle de François I. est à propos de

représenter ici, avec quelque détail, les premiers traits de sa vie.

Castellani. Bayle, Dist. au mot Castellan. Joly , Notes critiques sur Bayle.

Pierre Duchâtel (1) naquit à Arc en Barrois, dans le diocèse de Langres, d'un Gentilhomme Wallon, Galland, vita nommé Quintin Duchâtel, qui s'étoit établi en ce lieu. Ayant eu le malheur de perdre son père & sa mère avant que d'être sorti de l'enfance, il tomba entre les mains de tuteurs qui négligèrent également son bien & son esprit. On l'envoya néanmoins à Dijon la onzième année de son âge, pour étudier sous Turrel, fameux Mathématicien. Il y porta une facilité si merveilleuse pour les Sciences, qu'il apprit le grec sans le secours de personne. Ce qui fit dire à son maître, qui se mêloit de prévoir & d'annoncer l'avenir, que Duchâtel deviendroit un grand homme, sans parvenir toutefois à un âge bien avancé. A peine eut-il été six ans à cette école, qu'on lui donna une classe à régenter. Bientôt il trouva une belle occasion de faire paroître combien il étoit digne de cet emploi. Turrel ayant été, à cause de ses prédictions, accusé & mis en justice comme sorcier, Duchâtel prit sa défense, & prononça en pleine audience un Discours fur l'Astrologie, qui fit une telle impression sur les accusateurs & sur les juges, que les uns & les autres

<sup>(</sup>t) Il est mal nommé dans quelques Auteurs, Castellan ou Châtelain. Son véritable nom étoit Duchassel. C'est ainsi qu'il s'est appelé luimême dans le titre de son Oraison funèbre de François I.", & l'on voit encore aujourd'hui un acte judiciaire, où il est pareillement nomme Duchastel.

admirant l'éloquence du disciple, reconnurent l'innocence du maître.

1536.

L'envie de connoître les Savans le porta à voyager. Il commença par l'Allemagne, où il vit plusieurs personnes de Lettres; & il s'arrêta à Basse auprès d'Erasme, qui ayant tout d'un coup démêlé ce qu'il valoit, le mit chez Froben en qualité de Correcteur d'Imprimerie. Duchâtel s'y livra de nouveau à l'étude avec une application infatigable: application dont le docte Hollandois recueilloit les premiers fruits, à mesure que ses ouvrages passoient par les mains d'un si habile Correcteur. Tous deux sortirent de Basse lorsque la Religion catholique y fut abolie<sup>b</sup>. Érasme b En 1529. se retira à Fribourg, & Duchâtel revint en France dans le dessein de passer en Italie. Mais auparavant, par le confeil de ses amis, il alla à Bourges étudier en Droit fous le fameux Alciat. Là, il fit connoissance avec Louis Husson, fils du comte de Tonnerre, nommé à l'évêché de Poitiers, à qui il donna des leçons de grec & de latin. Revenu à Paris en la compagnie de ce jeune Prélat, il reprit son projet pour le voyage d'Italie, & partit avec l'évêque d'Auxerre, François de Dinteville, Aumônier du Roi, qu'on envoyoit à Rome en qualité d'Ambassadeur c. A l'exception des monumens, restes précieux En 1531. de l'Antiquité, Duchâtel ne trouva dans la capitale du Monde presque rien qui méritat son approbation. Il sut même si scandalisé des mœurs & de la corruption qui regnoient alors dans la Cour Pontificale, qu'il résolut de quitter ce séjour pour passer à Vénise. Dans cette

\* Fameux Imprimeur.

Année 1536. dernière ville, ayant appris que l'évêque & les habitans de Leucosie, capitale de l'île de Chypre, cherchoient un homme qui fût en état d'enseigner chez eux le grec & le latin, & d'interpréter les Orateurs, les Poëtes & les Historiens, il s'offrit d'y aller, moins attiré par l'appât de deux cents ducats d'appointemens qu'on devoit lui donner, que par l'envie de voir & de connoître cette Isle. Il y demeura deux ans, après lesquels il parcourut l'Égypte, la Palestine, la Syrie, l'Asie, revint par Constantinople, où il séjourna quelque temps, & rentra ensin en France, chargé d'une infinité de belles connoissances qu'il avoit recueillies dans ces dissérentes parties du Monde.

Son absence n'avoit rien diminué du zèle reconnoissant de son ancien disciple, l'évêque de Poitiers; il retrouva en lui un ami & un protecteur. Le Cardinal du Bellay, évêque de Paris, prit à son égard les mêmes qualités. Ces deux Prélats parlèrent de lui au Roi, avec des éloges qui donnèrent bientôt à Sa Majesté l'envie de le connoître. Duchâtel confirma lui-même leur témoignage dès la première fois qu'il parut devant le Monarque. Comme à un savoir immense il joignoit une facilité & une grâce admirable à s'énoncer, François le goûta tellement, qu'il le sit inscrire dès-lors sur l'état de sa Maison, parmi les Secrétaires du Cabinet & les Officiers de sa Chambre, asin de pouvoir s'entretenir plus fréquemment avec lui. C'étoit sur-tout pendant ses repas que ce Prince se plaisoit à le questionner, & à l'entendre discourir sur toutes sortes

de sujets; car la table du Roi étoit une vraie école des Année Sciences & des Arts. C'est l'idée que nous en donne un 1538. Etranger qui en avoit été témoin, & qui étoit connoisseur. « Je puis certifier, dit Hubert-Thomas de Liége, que je me suis trouvé aux repas de plusieurs Rois, que j'ai même « hist. sur vu manger le Pape, des Cardinaux, des Evêques: mais « Reyal, I. je ne sçais pas avoir assisté jamais à une table aussi savante « part.p. 14. que l'étoit celle de François I. et le ctures qui s'y fai- « foient, les matières qu'on y agitoit, les conversations « 'qu'on y tenoit, étoient si instructives, que l'homme le « plus savant pouvoit encore y apprendre quelque chose. Il « y avoit à profiter pour le Militaire le plus intelligent, « comme pour l'homme de Lettres. J'ose dire plus, s'il « m'est permis de descendre aux détails, l'Artiste, le « Jardinier, le Laboureur y auroient acquis de nouvelles « connoissances à entendre parler le Roi, quoiqu'il parlât « difficilement, & qu'on eût peine à l'entendre, ayant perdu « la luette par ses maladies. »

Toute la Cour applaudit d'abord au goût de François pour du Châtel: mais dès qu'on commença de s'aperce-voir que ce Prince se rapportoit sur lui par-dessus tous les autres, quand il s'agissoit de quelque point difficile, quelques envieux, craignant de se voir désormais éclipsés par un génie si supérieur, entreprirent de le déconcerter, de l'écarter même, s'il étoit possible. Combien de gens de mérite en pareil lieu ont été la victime de pareilles cabales! Celle-ci ne put venir à bout de nuire au nouveau favori. François lui sit dire par le Dauphin, qu'il ne s'étonnât ni

Brantome.

Tome II.

Année 1538. des discours, ni des menées de personne, & qu'il continuât de parler avec la même liberté; permission dont du Châtel sut user dans la suite, prositant de cette sorte d'empire que lui donnoit son éloquence, pour faire entendre souvent des vérités, que ceux qui ne sont que courtisans ont rarement le courage de présenter aux Souverains. Ensin le Monarque lui-même déclara qu'il vouloit l'avoir toujours auprès de sa personne. Ce n'étoient pas là les vues de du Châtel. Il auroit souhaité d'embrasser la profession militaire, dans laquelle son père avoit passe toute sa vie. Il s'en ouvrit au Roi, qui lui répondit qu'il l'avoit dévoué aux muses, & non aux armes. Alors il se détermina à prendre le parti de l'Église, & peu de temps après il su fait Aumônier & Lecteur de Sa Majesté à la place de Jacques Colin.

Bayle, remarq. R.

Du Châtel regarda ces nouveaux postes comme une nouvelle obligation d'étudier, afin de se mettre en état de satisfaire sur le champ à toutes les questions que le Roi son Maître pourroit lui faire. « En esset, remarque un sameux critique, il n'y a peut-être point de gens dont les entretiens soient plus à craindre pour un Savant que ceux des grands Seigneurs qui aiment les Sciences. Comme ils sont accoutumés à parler sans préparation sur les choses de leur ressort, ils conçoivent mauvaise opinion d'un homme, qui ne répond pas de même à point nommé aux questions qui lui sont faites concernant sa profession. » C'est ce que du Châtel sentit & voulut éviter. Pour avoir plus de temps à donner à l'étude, il ne dînoit jamais : il

prenoit seulement un morceau de pain le matin à huit heures, & soupoit à cinq heures du soir. Il se trouvoit non - seulement aux repas du Roi, mais encore à son coucher pour lui lire, & lui expliquer quelque Auteur Grec ou Latin, jusqu'à ce qu'il fût endormi. Il alloit ensuite prendre lui-même un peu de repos. Couché par terre, la tête enveloppée dans son manteau, il passoit ainsi environ trois heures, après lesquelles il se remettoit à l'étude, qu'il n'interrompoit que vers les dix heures du matin, pour se trouver à la Messe du Roi. Il consacroit régulièrement la matinée à l'Écriture Sainte, à la Philosophie, aux Mathématiques; le soir aux Orateurs, aux Historiens & aux Poëtes. Une application si extraordinaire & si constante le rendit un homme universel, au point que François I. er qui se vantoit de n'avoir point vu de Savant dont il n'eût épuifé la Science dans l'espace de deux années, avoua qu'il n'avoit jamais trouvé en défaut l'érudition de celui-ci.

On s'attend bien que du Châtel ne fit pas tant de progrès dans l'estime & la faveur de son Maître, sans en faire aussi quelqu'un dans la carrière de la fortune. Il eut d'abord un Canonicat de la Sainte-Chapelle, ensuite la Prévôté d'Évaux au diocèse de Limoges, & peu d'années après l'Évêché de Tulles, que la mort de Jacques Hamelin avoit rendu vacant (u).

<sup>(</sup>u) Jacques Hamelin mourut en 1539 dans la ville de Sens, où il avoit accompagné le Roi.

Année 1539.

Ce dernier, depuis qu'on avoit perdu Guillaume Petit, réunissoit en sa personne les charges de premier Aumônier & de Confesseur du Roi. On lui donna pour successeur dans celle - ci, Henri le Maire, & dans celle - là Jean Gagnée ou de Gannay (x), deux Docteurs de la Faculté de Paris. Henri le Maire n'est guère connu que par le choix honorable que François I. er fit de lui : mais Jean Gagnée est célèbre. Naissance, vertu, érudition, tout se rencontroit en sa personne. Il étoit neveu de Jean de Gannay, Premier Président du Parlement de Paris, & Chancelier de France sous Louis XII. Après d'excellentes études au collége de Navarre, il y professa la Théologie scholastique. Mais son occupation principale, durant plusieurs années, fut d'expliquer les Epîtres de Saint Paul; ce qui le mit en état de donner sur cette partie des livres saints, des notes très-utiles & très-judicieus, qui furent imprimées pour la première fois en 1539, sous la protection du Cardinal Jean de Lorraine. Il expliqua suivant la même méthode les Évangiles, les Actes des Apôtres, les Épîtres canoniques & l'Apocalypse : en sorte que nous avons un commentaire entier de ce

Histoire de l'Egl. Gallic. toine XVIII, v. 492.

<sup>(</sup>x) Dans la relation du Service fait à Notre-Dame de Paris le 7 juin 1539, pour l'abelle de Portugal, femme de l'empereur Charles V, dont Jean Gagnée prononça l'Oraison funcbre, on donne à ce Docteur la qualité de Confesseur du Roi. Peut-être succéda-t-il en effet dans les deux charges à Hamelin. Cependant il paroît d'un autre côté qu'Henri le Maire étoit Confesseur dans les années 1541, 1542, 1543, 1544 & suivantes. Voyez du Peyrat, p. 450.

Docteur sur tout le nouveau Testament; & l'on remarque que c'est un des premiers & des meilleurs ouvrages, qui aient paru en ce genre depuis le rétablissement des bonnes études. Il reste encore plusieurs autres écrits de Gagnée, fruits de sa piété & de son intelligence dans les Langues. Le Roi en le faisant son premier Aumônier lui donna les abbayes de Saint-George près de Rouen & de la Bonté-Dieu; outre celle de Coëtmaloen en Bretagne, qu'il possédoit déjà. A ces Bénéfices il joignit dans la suite la dignité de Chancelier de l'Eglise de Paris. On raconte qu'ayant eu occasion, dans les différens voyages où il accompagnoit François I.er, de visiter les Archives de quantité de Chapitres & de Monastères, & y ayant déterré grand nombre de Manuscrits précieux, tant des SS. Peres que d'autres Auteurs ecclésiastiques, il dit un jour à ce Prince qu'il seroit à propos de rassembler tous les Manuscrits épars çà & là dans le Royaume, & de les conserver à Paris, dans une Bibliothèque commune. Ce conseil avoit pour but de mettre sous la protection immédiate du Roi tous ces trésors d'érudition, & d'empêcher qu'ils ne se dissipassent. Mais n'y a-t-il pas encore moins de danger à les laisser dispersés en différentes Bibliothèques; puisque les évènemens qui pourroient les faire périr n'arrivent jamais tous ensemble dans tous les lieux, & qu'au contraire il ne faudroit qu'un malheur, pour détruire sans ressource tout ce qui seroit rassemblé dans un dépôt général & unique! Au reste, on doit conclure de ceci que Gagnée sentoit le prix de ces monumens de l'antiquité, &

ANNÉE 1539.

de Paris, t. 1,

p. 596.

que probablement il étoit un de ceux que le Monarque consultoit dans ses entreprises littéraires.

La présence d'un tel Docteur à la Cour ne dut pas y diminuer l'émulation pour le progrès des Sciences. Divers traits de ce temps-là prouvent, en effet, qu'il y régnoit toujours la même activité à cet égard. Il y avoit déjà plusieurs années que Guillaume Petit, Confesseur du Roi, avoit exposé au Parlement, que le collége Mignon, de fondation royale, étoit sans aucun exercice, & qu'il étoit nécessaire de procéder à sa réformation. Par Arrêt du 27 janvier 1527, un Président & trois Conseillers avoient été nommés pour accompagner le Prélat dans la visite qu'il devoit en faire, & dresser avec lui les règlemens qu'ils estimeroient convenables. L'ouvrage étoit resté imparfair. Le 4 d'août 1539, le Cardinal le Veneur, comme Grand - Aumônier, le consomma, en rétablissant dans cette maison la discipline, soit pour le service Divin, soit pour l'entretien des douze Boursiers qui y avoient été fondés.

Le Collége Royal n'étoit encore qu'un établissement commencé; il falloit le cimenter de manière qu'il n'eût rien à redouter des évènemens. C'est à quoi Pierre du Sur le Collége Châtel crut devoir employer le crédit qu'il avoit auprès P.37 & 38. de son Maître. Il lui fit sentir en particulier qu'il étoit important que ceux qu'il avoit mis en exercice, & leurs successeurs, eussent des appointemens assez considérables pour leur procurer, non-seulement tout ce qu'on peut renfermer dans l'ordre des besoins, mais de plus tout ce qui

peut faire l'aisance d'un homme de Lettres; ou qu'on leur conférât des bénéfices, pour suppléer à la modicité des appointemens; qu'ils fussent couchés sur l'état, & comptés au nombre des Commensaux de la Maison du Roi, de peur que s'ils se trouvoient obligés d'aller à la suite de la Cour, pour y poursuivre le payement de leurs gages, ils ne perdissent un temps qui étoit également précieux, & à eux-mêmes & à leurs disciples. Il demanda aussi qu'ils fussent payés par quartier de trois en trois mois, sans avoir besoin d'importuner le Roi ou ses Ministres par des sollicitations qui chagrinent toujours des ames bien nées. Ce n'est pas tout ; persuadé par l'expérience que les entreprises des Rois, même les plus glorieuses, ont souvent à lutter contre ceux qui ont des motifs secrets pour les faire échouer, & que quelquefois on les voit renversées par des circonstances qu'une prudente précaution auroit pu rendre sans effet, du Châtel pressa le Monarque de reprendre & d'exécuter sans délai le projet conçu en 1521. C'étoit de bâtir le nouveau Collége à la place de l'hôtel de Nesse, & de le doter assez richement pour que les fonds pussent suffire pour l'entretien du service Divin, des Professeurs & des jeunes gens qu'on voudroit y élever selon le nombre qui en seroit fixé. Du Châtel pensoit qu'on pouvoit y en admettre jusqu'à six cents; & il demandoit pour cela un fonds d'environ cent mille livres de revenu. Il vouloit aussi qu'il fût réglé, que le cours des études seroit de quatorze ans, & que, durant cet espace, chaque Etudiant prendroit les leçons de chacun des Professeurs, ou successivement,

ANNÉE 1539.

ou de plusieurs en même-temps, afin de s'instruire dans toutes les Langues & dans toutes les Sciences. François goûta sans peine ces vues du docte Aumônier. En attendant qu'il lui fût permis de les remplir dans toute leur étendue, il adressa le 19 décembre 1539, à M. Guillaume Preudhomme, Général de ses Finances & Trésorier de l'épargne, une commission pour faire, ainsi que porte le titre, le payement du bâtiment qu'il vouloit faire faire en l'hôtel de Nesle à Paris.

1540.

Il y a apparence qu'en qualité de Lecteur de Sa Majesté, du Châtel avoit la direction du Collége Royal; & après ce qu'on vient de rapporter, il faut convenir que jamais emploi de cette espèce ne tomba en de meilleures mains. Bientôt il fut honoré d'une autre charge dont la création étoit récente, mais qui ne lui convenoit pas moins. C'étoit celle de Bibliothécaire, ou, comme on parloit alors, de Maître de la Librairie du Roi, vacante par la mort de Guillaume Budé. La Bibliothèque Royale étoit en ce temps-là conservée au château de Fontainebleau. sur la Bibl. Sous la Maîtrise de du Châtel, elle reçut des augmentations très-considérables. Il y ajouta en moins de cinq ans les Manuscrits de Guillaume Pellicier, d'Antoine Éparque, de Nicolas Gaddi, du Cardinal d'Armagnac; & ce fut lui, sans doute, qui porta le Monarque à y faire

> entrer tous les Livres de la Bibliothèque de Blois. Non content de donner ses soins à l'enrichissement de ce trésor littéraire, il songea encore à pourvoir à sa conservation, soit en faisant relier les livres qui étoient venus en

tête du t. I du Catalogue.

blanc

blanc des pays étrangers, & ceux de l'ancien fonds, qui ANNÉE avoient besoin de nouvelles couvertures, soit, ce qui n'étoit pas moins important, en faisant dresser des catalogues de ces mêmes livres pour en constater l'état. Terminons ces détails dans lesquels il a été nécessaire d'entrer, pour faire voir combien les Lettres étoient en honneur à la Cour de François I.er, & ce que ceux qui les cultivent doivent en particulier à la mémoire de du Châtel.

1543.

Les beaux Arts marchent naturellement de compagnie avec les Sciences; & parmi les beaux Arts, la Musique a toujours tenu un des premiers rangs. Aussi a-t-elle été singulièrement goûtée par tous ceux de nos Rois, qui ont montré le plus d'inclination pour les Sciences & les Arts. Sans remonter jusqu'au règne de Charlemagne, pour chercher la preuve de cette vérité, il suffit de rappeler ici l'exemple de Charles le Sage. Il entendoit, dit Christine de Pisan, si parfaitement tous les points de Musique, qui est Le Beuf, la Science des sons & accords par notes, que aucun discord tome 111, de Pisan, si parfaitement tous les points de Musique, qui est ne lui pouvoit être mucié (caché). La même Christine p. 238. parle en cent endroits de la Musique de la Chapelle de Ibid. p. 3020 ce Prince, & elle ajoute, qu'il avoit coutume d'égayer la fin de ses repas, en faisant jouer les Menestriers de bas instruments si doulcement comme plus peut. Le goût de François I. pour la Musique n'est pas moins remarquable. Ce grand Prince étoit tellement prévenu en faveur des charmes d'un si bel Art, qu'après avoir conclu un Traité de ligue avec Soliman II, empereur des Turcs, il ne Histoire de la Musique, crut pas pouvoir faire à son nouvel allié un présent plus t. 1, p. 212

Tome II.

agréable & plus digne de sa grandeur, que de lui envoyer un corps d'excellens Musiciens. Le Sultan les reçut d'abord favorablement, & assista à trois concerts qu'ils donnèrent dans son Palais; mais ayant remarqué que ce divertissement amollissoit son ame guerrière, & jugeant par lui-même qu'il pouvoit peut-être faire encore plus d'impression dans celle de ses courtisans, il loua le talent de ces Musiciens, les récompensa, & ayant fait briser leurs instrumens, il les renvoya avec défenses à eux & à tous autres de s'établir dans son Empire sous peine de la vie. Le fier Sultan crut que c'étoit un trait de politique du Roi, & il reprocha à l'Ambassadeur de France, qu'apparemment son Maître avoit voulu imiter les Grecs, qui envoyèrent aux Persans le jeu des échecs pour ralentir seur passion belliqueuse. François ne pensoit pas ainsi. Persuadé de tous les avantages de la Musique, soit par rapport aux plaisirs innocens qu'elle est capable de procurer, soit par rapport au culte divin dont elle relève l'éclat, il en attacha une à sa chambre, & en consacra une autre au service de Du Peyrat, sa Chapelle. Cette dernière, qui est la seule dont nous Antiq. de la Chapelle de Musique, étoit composé de tout ce qu'on avoit Chapelle de Musique, étoit composé de tout ce qu'on avoit pu rassembler de belles voix propres à exécuter les différentes parties de la Musique, & de plusieurs Joueurs d'instrumens. L'autre nommé Chapelle de Plein-chant, comprenoit un certain nombre de Chantres & d'Ecclésiastiques, tous parfaitement instruits dans la Science du chant & de la psalmodie, & destinés à chanter les hautes Messes & les

Heures canoniales. Ces deux Corps se réunissoient à certains jours folennels, & alors on leur donnoit le nom de Grande-Chapelle. Ils avoient à leur tête un seul & unique chet, créé en titre d'office l'an 1543 (y), sous le nom de Maître de la Chapelle - musique. Ses fonctions étoient d'examiner les mœurs & la capacité de ceux qu'on devoit admettre, soit parmi les Musiciens, soit parmi les Chantres, de recevoir leur serment, d'avoir l'œil sur leur service, & de donner les ordres, afin que chacun s'acquittât exactement de son devoir : fonctions d'un grand détail; mais il pouvoit s'y faire soulager par des Sous-Maîtres, qu'on avoit établis en même-temps dans l'une & l'autre Chapelle (z), & qui étoient chargés de veiller au maintien de la discipline.

On peut juger de l'importance qu'on attacha dès-lors à ce nouvel office, par la qualité de celui qui en fut pourvu le premier. Ce fut le Cardinal François de Tournon, archevêque d'Auch, & principal Ministre. Ce Prélat né en 1489, au château de Tournon, ville Fleury, vie du Card. de du Vivarais sur les bords du Rhône, étoit le cinquième Tournon.

<sup>(</sup>y) Remarquez que cette même année le Roi, pour se mettre en état de continuer la guerre contre l'Empereur, créa & vendit plusieurs nouvelles charges. Art de vérifier les dates.

<sup>(7)</sup> Il y avoit deux Sous-maîtres pour la Chapelle de musique, , savoir; Claude Servisi à six cents livres de gages, & Louis Aurant à trois cents livres. Il n'y en avoit qu'un pour la Chapelle de Pleinchant. Il se nommoit Guillaume Gallicet; & dans les comptes on le qualifie de Chantre & Chanoine ordinaire de la Chapelle de Musique. II avoir cent quarante livres de gages. Voyez du Peyrat, page 474.

fils de Jacques, Seigneur de Tournon, & de Jeanne de Polignac. Dès sa jeunesse, il se retira du monde, & sit profession dans l'Ordre de Saint Antoine de Viennois, ou, après sa promotion à la Prêtrise, on le chargea de l'administration de quelques commanderies. La Providence qui le destinoit à d'autres emplois, disposa tellement le cœur de François I. er en sa faveur, que ce Prince ayant eu occasion de le voir, crut aussitôt devoir le tirer de la solitude pour le placer sur le Siége Archiépiscopal • En 1517. d'Embrun ". Tournon le remplissoit dignement, lorsqu'il fut appelé par Louise de Savoye, pour venir au secours de la patrie, que la prison de son Souverain mettoit dans l'accablement. Il ne la fervit pas seulement par ses conseils; il alla lui-même, comme nous avons dit, en Espagne traiter de la délivrance du Roi. Peu de temps après il y fit un second voyage pour conclure le mariage de ce Prince avec Éléonore sœur de Charles - Quint. Ce fut alors qu'il vit les honneurs & les dignités s'accumuler sur sa tête. Déjà il avoit été transféré à l'arche-En 1525. vêché de Bourges b, d'où il passa depuis à celui d'Auch c, En 1537. qu'il quitta encore dans la suite pour prendre celui de • En 1551. Lyon d. Il fut décoré du Collier de l'Ordre de Saint-Michel, avec le titre de Chancelier de cet Ordre. Le Pape Clément VII le nomma Cardinal en 1530, & le Roi, content de ses services, l'enrichit d'une telle quantité d'Abbayes qu'il n'auroit fallu que dix Ecclésiastiques comme lui, pour absorber presque tous les revenus de l'Eglise gallicane. Cela est fort singulier dans un homme

qui avoit commencé par faire vœu de pauvreté, & qui au milieu de cette abondance prenoit, dit-on, pour devise ces mots de S. Paul, Non quæ super terram. S'il pouvoit y avoir quelque titre suffisant pour excuser une pluralité de bénéfices si contraire aux saints Canons, Tournon l'auroit trouvé sans doute dans le grand nombre p.123,n.º a. d'ambassades & de commissions dont il fut chargé pour le bien de l'Église & de l'Etat, & dans le bon usage qu'il faisoit de son opulence. Établi Lieutenant général dans les pays de Lyonnois, Forès, Auvergne, Beaujolois, Dauphiné, Provence, &c. & chargé en cette qualité de foutenir la guerre que le Roi faisoit alors dans le Piémont, fouvent il fut obligé d'employer ou d'engager ses propres France du P. Daniel, nouv. revenus pour le payement des troupes. Souvent se trou-édit. t. IX, vant sans ressource, tant de son côté, que de celui de la Cour, il se vit réduit à prier le Roi de nommer un autre Commandant à sa place, asin, disoit-il, de reposer un peu sa bourse, & lui donner le temps de mettre quelque ordre à son temporel. François le rappela enfin auprès de sa personne, & lui confia, conjointement avec l'Amiral d'Annebaut, l'administration des affaires, de manière cependant que le Cardinal y avoit la principale part.

Tournon méritoit cette confiance de son Maître par son intelligence, sa droiture, sa fidélité. Si les occupations politiques, auxquelles fut employée la plus grande partie de sa vie, ne lui permirent pas de se rendre aussi savant que plusieurs autres personnages ses contemporains, il régl. Gall. fut du moins l'ami & le protecteur des Savans. L'illustre pag. 48.

1543. Anecd. des Reines & Régentes de France, tom. III,

Histoire de pag. 628.

de Remond,

pag. 855.

Sadolet lui rend ce témoignage, & dans la bouche d'un homme si connoisseur & si ami du vrai, on ne peut soupconner ni flatterie, ni admiration précipitée. Mais ce qui eut toujours dans la conduite de Tournon des caractères encore plus marqués, c'est le zèle de la Religion. Tout le monde sait le trait qu'on lui attribue au sujet de Melancthon, dont on attendoit, on follicitoit même avec une forte d'empressement l'arrivée en France (a). Le Cardinal pour empêcher ce voyage, qui pouvoit avoir des inconvéniens, & ne pouvoit être d'aucune utilité à la bonne cause, Florinond imagina, dit un Auteur peu éloigné de ce temps-là, de se présenter devant le Roi avec les œuvres de Saint Irenée à la main. Sa Majesté ne manqua pas de lui demander quel étoit le beau Livre dont il s'occupoit. « Sire, répondit-il, » c'est véritablement un beau Livre, puisque c'est l'ouvrage » d'un des premiers Apôtres de la Gaule. Je suis tombé » par hasard sur un endroit, où il rapporte que Saint Jean » étant entré dans un bain public, & y voyant l'hérétique » Cerinthe, il se retira soudain, disant à ceux qui l'accom-» pagnoient: fuyons d'ici de peur que nous ne soyons abimés

<sup>(</sup>a) Fançois I." lui écrivit pour ce sujet une lettre datée de Bruk le 23 de juin 1535. Il lui marque qu'il connoit son zèle pour appaiser les différends qui se sont élevés touchant la Religion, par ce que lui en a dit Guillaume du Bellai son Chambellan, & l'intention où il est de se rendre à Paris au premier jour, pour conférer avec les Docteurs sur les questions qui divisoient l'Eglise & les moyens de rétablir l'union. Il l'assure qu'il sera le bien venu, soit qu'il vienne en son propre & privé nom, foit qu'il vienne comme député, & au nom de son parti. Voyez du Boulai, Hist. Universit. Tom. VI, pag. 256.

dans un lieu, où cet impie a mis le pied. Tel est, Sire, « Anné E l'exemple que le Disciple bien-aimé de Jésus-Christ « nous a donné, par rapport au commerce avec les Héré-« tiques. Et vous qui n'avez pas ses lumières, & qui pouvez « être si facilement trompé, malgré la grandeur de votre « puissance, vous avez promis une audience publique à un « des principaux Chefs du Luthéranisme! » Ce discours prononcé avec seu, & fortisié par d'autres considérations, sit une telle impression sur l'esprit du Roi, que sur le champ il révoqua l'ordre qui ouvroit au Docteur Luthérien l'entrée du Royaume. Nous remarquerons encore d'autres conseils que le zélé Ministre donna au Monarque sur l'article de la Religion, & en louant le motif qui les dictoit, nous n'oublierons pas de faire apercevoir ce qu'ils ont eu quelquesois d'excessif & de répréhensible.

La même année que le cardinal de Tournon fut installé dans la charge de Maître de la Chapelle-musique, le Clergé de la Cour perdit un autre Cardinal digne de ses regrets. Jean le Veneur, Grand-Aumônier du Roi, accom- Cont. Chron. pagnant Sa Majesté en Picardie, tomba malade à Marle, & y mourut le 7 de mars dans la soixante-dixième année de son âge. On a déjà dit que Louis XII avoit fait de lui un éloge honorable; il n'en méritoit pas moins de la part de François I. er . Son corps fut transporté dans son église cathédrale de Lisseux, à laquelle il avoit fait beaucoup de biens, & son cœur au monastère du Bec, dont il étoit Abbé. On voit encore son portrait aux vîtres de l'église des quinze-vingts, maison à laquelle il avoit

donné des preuves de sa vigilance par la réformation de ses statuts.

p.1ge 263.

1543.

Le Roi étoit à Sainte-Menehould, quand il apprit sa mort. Le 7 août suivant, il nomma pour le remplacer dans la dignité de Grand-Aumônier, Antoine Sanguin, dit le cardinal de Meudon. Celui-ci, plus connu par les dons que lui prodigua la fortune que par ce qu'il fit pour les mériter, descendoit d'une famille qui avoit été anoblie en 1400, & dans laquelle ses Auteurs avoient laissé peu de vestiges d'illustration. Mais il avoit alors à la Cour dans la personne d'Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes, une parente bien capable de lui procurer les titres les plus éclatans. C'est en effet au crédit de cette nièce • En 1533, favorite qu'Antoine Sanguin dut l'évêché d'Orléans ,

qu'il changea dans la suite pour celui de Limoges, le ▶ En 1539. chapeau de Cardinal b, la charge de Maître de l'Oratoire, & enfin celle de Grand - Aumônier; sans compter les abbayes de Fleuri, d'Hautvilliers, des Vaux-de-Cernay, de la Vieuxville, de la Trinité de Vendôme & de Saint-Benigne de Dijon : pluralité contre laquelle les bonnes règles réclamoient inutilement. Il fut aussi honoré de quelques commissions, qui marquent qu'on lui supposoit du mérite & de l'habileté. Le Roi l'établit en 1544, son Lieutenant général au Gouvernement de Paris; & lorsque Sa Majesté eut conclu avec Charles-Quint le Traité de Crespi, par l'entremise des Pères Gabriel de Gusman & Pierre de Soto, deux Dominicains, Confesseurs, l'un de la reine de France, l'autre de l'Empereur, Sanguin, que

nous

nous ne nommerons plus que le cardinal de Meudon, fut un de ceux qu'on envoya en ôtage aux Pays-bas pour assurer l'exécution des articles de la paix.

On peut se passer d'examiner comment il se conduisit dans ces situations étrangères à notre sujet. Mais il est important d'observer à quel degré d'élévation la faveur qu'il avoit auprès du Trône, acheva de porter la charge de Grand-Aumônier.

D'abord, comme son ministère ne se bornoit pas à Du Peyrat, la personne du Roi, qu'il n'étoit pas même renfermé dans Antiq. de la Chap. page l'enceinte de la Cour, mais qu'il s'étendoit en quelque 354. forte dans tout le Royaume, il ne fut plus qualifié que du titre de Grand-Aumônier de France, au lieu de celui de Grand-Aumônier du Roi, que portoient ses prédécesseurs immédiats. Il s'appliqua ensuite à rechercher & faire revivre ses anciens droits, par rapport aux Hôpitaux & autres maisons de charité répandues dans les différentes parties de la Monarchie. Le bon ordre qu'on avoit observé en La Marre, Traité de la France pour empêcher les progrès de la lèpre, & les soins Police, t. 1, qu'on s'étoit donnés pour séparer ceux qui en étoient infectés d'avec les sains, avoient été si efficaces, que vers le milieu du xvi. siècle on ne voyoit presque plus de malades de cette espèce. De-là s'en étoit ensuivi, non-seulement la défertion & la ruine de la plupart des léproseries, mais un abus digne de l'attention du gouvernement. C'est que leurs biens étoient devenus la proie de quiconque avoit eu assez d'avidité pour s'en emparer, & assez de puissance pour les retenir : de sorte que le peu qui restoit

Tome II.

 $\mathbf{H}$ 

de lépreux, vivoient errans & vagabonds, faute de trouver un asile à leur misère. Sur la réquisition du Grand-Aumônier, François rendit le 19 décembre 1543, une Déclaration portant que « pour remédier au désordre, » qui étoit alors dans les maladeries ou léproferies fondées » d'ancienneté par les Rois ses prédécesseurs, les Ducs, les " Comtes, les Barons, & les autres Seigneurs ou personnes » considérables, les Villes, les Chapitres ou Commu-» nautés, & dont les titres & les chartes ont été perdus » ou dérobés, les biens aliénés, & toute la discipline de » ces Hôpitaux & l'ordre renversé, il avoit été dressé des » articles pour l'exécution desquels il étoit préalable de » connoître au vrai toutes les maladeries, leurs revenus. » & le nombre des lépreux de chaque maladerie ; qu'il " feroit ensuite ordonné par le cardinal de Meudon, Grand-" Aumônier de France, quel nombre de malades chaque " maladerie pourroit nourrir & entretenir, pour les y dif-Du Tillet, tribuer par ses lettres & commissions. » Les années sui-Recueil, pag. vantes virent paroître d'autres Déclarations semblables.

Mais c'est sur-tout par les nouveaux droits que le cardinal de Meudon fit attribuer à sa charge, qu'il parvint à la rendre si considérable. Avant lui le caractère principal du Grand-Aumônier étoit, suivant la signification propre de son nom, la dispensation des aumônes du Roi; dispensation à laquelle, par une sorte d'analogie, on avoit cru devoir attacher l'administration des Hôpitaux & autres lieux de charité. Mais il n'avoit ni inspection sur ce qui se passoit dans la Chapelle du Roi, ni autorité sur les

Clercs destinés à y faire le service. Il l'acquit cette inspection, cette autorité, dès que le Cardinal fut mis en place. Alors fans changer de nom, fans rien perdre de son caractère primitif, le Grand-Aumônier devint presque tout ce qu'avoit été anciennement l'Archichapelain; c'est-à-dire, le chef de la Chapelle Royale, le Supérieur du Clergé qui la compose, le Ministre des affaires ecclésiastiques auprès du Trône, & pour tout dire, en un mot, le seul Évêque de la Cour, & le propre Pasteur du Roi, en quelque lieu du Royaume que Sa Majesté se trouve. Telle est, en effet, l'idée qu'on a toujours eue depuis de la charge de Grand-Aumônier; & une preuve que c'est-là véritablement l'idée qu'on en doit avoir, c'est que Pierre Galland s'étant servi dans l'Histoire de du Châtel, des paroles remarquables que nous venons d'employer, le favant Pape Benoît XIV, écrivant en 1747 au Cardinal des Lances, Grand - Aumônier du Roi de Sardaigne, les a adoptées, & par-là même consacrées.

Ap. Caraffa de Capp. Reg. Sicil. pag. 99.

On conçoit que de la réunion des droits de l'Archichapelain à ceux du Grand-Aumônier, il a dû résulter dans ce dernier une étendue de pouvoirs, une éminence de prérogatives, une dignité de fonctions bien propres à faire envisager sa charge comme le comble des honneurs ecclésiastiques en France. Mais on a mis en question s'il devoit aujourd'hui être compté parmi les Grands-Officiers de la Couronne, ainsi que l'étoit constamment, sous la seconde race, celui à qui il a succédé. Plusieurs Auteurs semblent se déclarer pour l'affirmative. Nous ne citerons

1543. 1. IV, c. 2, pag. 406.

que le fameux Jurisconsulte Charles Loiseau. Il y a grande apparence, dit-il, de meure au rang des Officiers de Du Droit la Couronne le Grand - Aumônier de France, orès que du Tillet ne l'y mette pas, & que toutes les Ordonnances & l'Estat de la Maison du Roi le qualifient seulement Grand - Aumosnier du Roy. Toutesfois il est nommé tout le premier audit Estat; & du Haillan dit, que c'est le premier Office de chez le Roy, & d'ailleurs il a toutes les marques & les propriétés des Officiers de la Couronne. D'autres soutiennent l'opinion contraire, & ils se fondent sur ce que Henri III, ayant donné le 3 d'avril 1582, des Lettres patentes pour déclarer & fixer le nombre des Officiers de la Couronne, n'y a pas compris le Grand-Aumônier. On ne peut, ajoute Expilly; n y a pas compris :
Dict. hijt. de un Moderne, alléguer autre raison de cela, sinon le défaut mot, Officier de jurisdiction, qui n'est plus annexée à son office, ayant la Couronne. d'ailleurs toutes les prééminences & prérogatives qui peuvent être attachées à un grand office. Il ne nous appartient pas de prononcer sur cette question. Le Roi, Maître souverain & unique Dispensateur des Titres honoraires de son Royaume, les distribue quand & à qui il lui plaît. On nous permettra cependant une observation, c'est que l'Ecrivain dont on vient de rapporter les paroles, n'ayant à coup sûr ni recherché, ni examiné les titres qui établissent ou combattent la juridiction du Grand-Aumônier, on peut regarder le jugement qu'il a porté contre elle, comme un jugement au moins fort hasardé. En attendant » Rohan, dit l'Auteur des Essais historiques sur Paris,

T. II, p. 47. qu'on en fasse la révision, voici un fait. « Le cardinal de

comme Grand-Aumônier, avoit une barrière devant son « Hôtel, rue du Temple. » Quelle est l'origine de ces « Annét barrières, & quel en étoit l'usage! Écoutons cet ingénieux Auteur. « Les Princes du Sang avoient une entière juridiction sur leurs domestiques; les Grands-Officiers de la « Couronne l'avoient de même sur tous ceux qui étoient « par leurs charges, emplois ou métiers, dans leur dépen- « dance. S'il arrivoit quelque tumulte parmi le peuple, & « s'il avoit quelque plainte subite à porter, il s'assembloit « devant la maison ou du Gouverneur, ou du Grand-« Aumônier, ou du Connétable, ou du Grand-Chambellan, « ou du Grand-Écuyer, ou du Chancelier, ou du Prince « du Sang; en un mot, devant la maison de celui-qui avoit « droit de juger, & de punir les personnes de qui on avoit « à se plaindre. Ce Prince ou ce Grand-Officier descendoit « à sa porte, où il avoit une barrière pour n'être pas assailli 🖛 🗥 🐠 par le peuple, & sur laquelle il s'appuyoit pour entendre « les griefs, &c. » Ne seroit-on pas en droit de conclure de ceci, que jusqu'à présent on a cru, non-seulement que le Grand-Aumônier avoit une juridiction, mais encore qu'il l'exerçoit comme Grand-Officier de la Couronne! On n'entrera pas dans un plus grand détail sur ce qui le concerne. Ses droits, ses priviléges, ses fonctions, en un mot, les divers attributs de sa dignité ont fourni à un Auteur \* qui ssorissoit au commencement du dernier \*Rouillard, siècle, de quoi composer un volume entier. Nous nous Aumônier de bornons à en faire remarquer les principaux, à mesure que l'occasion d'en parler se présentera. Il a aujourd'hui sur

ANNÉE l'état général de la Maison du Roi, douze cents livres d'anciens gages, & douze cents livres de pension, six 1543. mille livres pour son plat & livrées, & six mille livres de l'Ordre du Saint-Esprit; ce qui fait en tout quatorze mille quatre cents livres.

> Mais pour donner une juste idée des autres Offices créés dans la Chapelle Royale par François I. est nécessaire de les remettre ici sous les yeux du Lecteur, avec une exposition simple & précise, tant de leur nature que de leurs fonctions.

Le premier Aumônier, représenté anciennement par le Sous - Aumônier, ou le Clerc de l'aumône, fut institué pour être comme le Lieutenant & le Vicaire-né du Grand-Aumônier. En conséquence, depuis que celuici est devenu le Chef du Clergé de la Cour, quand il a Du Peyrat, été absent, ses principales fonctions en la Chapelle du Roi, & dans tout ce qui en dépend à la suite de la Cour, ont été exercées par le premier Aumônier (b). Je dis en la

<sup>(</sup>b) On le prouve par les anciens Registres de la Grande-Aumônerie. Celui de Louis de Brezé, commençant le 1.<sup>cr</sup> de janvier 1558, & finissant le dernier de décembre 1559, est ainsi intitulé: Registre journal contenant toutes expéditions faites sous le bon plaisir du Roi, par Monseigneur Louis de Brezé, évêque de Meaux & Grand-Aumônier de France; & en son absence par M. le premier Aumônier dudit Seigneur; & autres choses concernant le fait de la Grande-Aumônerie de France, tenu par le commandement de mondit Seigneur, par Michel Roté son Secrétaire. Les Registres de Pierre du Châtel, de Charles d'Humieres, de Jacques Amyot témoignent pareillement, qu'en l'absence de ces Prélats, toutes leurs plus éminentes fonctions dans la Chapelle du Roi, & à la suite

Chapelle du Roi, & dans tout ce qui en dépend à la fuite de la Cour; car pour ce qui regarde les fonctions du Grand-Aumônier, hors de la Cour, telles que sont l'inspection sur les Colléges, l'administration des Hôpitaux, la supériorité de certains Monastères, &c, c'est aux Vicaires généraux que le Grand-Aumônier nomme pour cet effet qu'elles appartiennent. Il n'y a que le cas de la vacance de la Grande-Aumônerie où elles soient dévolues au premier Aumônier.

Il s'ensuit de-là que le premier Aumônier a sur les autres Aumôniers du Roi, une prééminence, non-seulement de rang & de nom, mais aussi de pouvoir & de dignité. J'ai toujours soutenu, dit du Peyrat, auteur non suspect, cette proposition, quoique préjudiciable à la charge Du Peyrat, que j'exerçois, & bien qu'elle ne fût pas au gré de mes compagnons d'Office, que j'honorois, & auxquels je n'entendois préjudicier en façon que ce soit. Je les priois d'excuser en cela la candeur de mon ame, & mon humeur qui aime Socrate & qui aime Platon, mais qui aime encore plus la vérité; les assurant que j'écois prêt de changer d'advis, s'ils

de la Cour étoient exercées par le premier Aumônier. Voyez du Peyrat, page 43 8. On lit dans le Registre du cardinal de Bouillon, que cette Éminence étant à Rome, M. de Coissin, premier Aumônier arrêtoir & signoit les états des Aumônes du Roi. A ces preuves on peut ajouter l'usage constamment observé toutes les fois que la charge de Grand-Aumônier a demeuré quelque temps vacante. Le premier Aumônier en a toujours fait alors seul les fonctions, & la Chambre des Comptes n'a jamais fait difficulté de reconnoître son pouvoir & d'admettre sa fignature.

Anné i

me pouvoient justifier le contraire. Nous faisons volontiers la même protestation aux Aumôniers de notre temps, qui aurquent hérité de ces scrupules de leurs prédécesseurs (c). Le premier Aumônier prête, comme le Grand - Aumônier, le serment qu'il doit au Roi, entre les mains de Sa Majesté. Il a aujourd'hui douze cents livres de gages payés par le Trésorier de la Maison; six mille livres de livrées, pour sa bauche à Cour, payées à la Chambre aux deniers, & trois mille livres de pension au Trésor Royal.

Le Maître de l'Oratoire & le Maître de la Chapelle-mulique, qu'on peut regarder comme les successeurs de celui qu'on appeloit autresois le Premier ou le Maître Chapelain, doivent leur origine à une ancienne pratique de nos Rois, qui étoit de faire célébrer, pendant qu'on chantoit la Grand-Messe au principal Autel, une ou plusieurs Messes basses à un petit Autel dressé près de leur Oratoire. C'est ainsi qu'on appeloit ce que nous nommons aujourd'hui le Prie-Dieu. Il étoit placé ordinairement au milieu de l'église, quelquesois dans une chapelle retirée, sous une espèce de pavillon. On voit encore des vestiges de cette pratique aux Sacres de nos

Souverains,

<sup>(</sup>c) Ce qui pourroit les faire naître encore, ces scrupules, c'est que dans certaines occasions le premier Aumônier partage le service avec l'Aumônier de quartier. A la Chapelle, par exemple, il reçoit au commencement de la Messe ou de l'Osffice le chapeau du Roi, & l'Aumônier donne le Livre à Sa Majeste. A la fin il reçoit le Livre des mains du Roi, à qui l'Aumônier donne le chapeau. Mais quelle qu'ait été la raison qui a fait établir ce partage, par-tout ailleurs le premier Aumônier ôte le service à l'Aumônier de quartier.

Souverains, où en même-temps que le Prélat consécrateur commence la Grand-Messe au chœur, un Chapelain du Roi en commence une basse au jubé à côté du trône, où est le Prie-Dieu ou l'Oratoire de Sa Majesté. Jusque-là les mêmes Ecclésiastiques avoient été employés indifféremment à la célébration, soit des hautes, soit des basses Messes qui se disoient dans la Chapelle Royale. François I. er voulut avoir des Chapelains & des Clercs uniquement destinés aux fonctions de l'Office public & solennel, & d'autres réservés pour le service particulier de son Oratoire. Ceux-ci, qu'on nomma pour cette raison Chapelains & Clercs de l'Oratoire, eurent pour Supérieur immédiat le Maître de l'Oratoire; & l'on établit pour commander ceux-là le Maître de la Chapelle-musique. Il paroît que ces deux Officiers prêtèrent d'abord serment au Roi entre les mains du Grand-Aumônier de France. On cite du moins l'exemple de quelques Maîtres de Du Peyrat, l'Oratoire, qui l'ont ainsi prêté. Mais en 1572, le duc de Guise, Grand-Maître de France, ayant représenté à Diel. hist. de la France, au Charles IX, que suivant les anciennes prérogatives de sa mot Grandcharge, toutes les provisions des Officiers domestiques de Sa Majesté devoient lui être adressées, à l'exclusion du Grand-Aumônier, du Grand-Chambellan, & de de tous autres Officiers qui portent le nom de Grand, lesquels au préjudice de ses droits avoient introduit l'usage de recevoir les sermens de leurs inférieurs; ses remontrances produisirent deux ans après un règlement, par lequel le Roi (Henri III) sans blesser la dignité des Tome II.

A n n é e 1543. nouvelles grandes charges, voulut néanmoins conserver à celle de Grand-Maître, d'où elles avoient été pour la plupart distraites, quelques vestiges de son autorité primitive: On conjecture qu'il fut décidé alors, que le Grand-Aumônier demeureroit en possession de recevoir le serment des Aumôniers, des Chapelains & des Clercs de l'Oratoire; mais que celui du Maître de l'Oratoire & du Maître de la Chapelle-musique seroit reçu par le Grand-Maître de France (d). Le Maître de l'Oratoire a douze cents livres de gages, payés par les Trésoriers de la Maison, & trois mille fix cents livres à la Chambre aux deniers pour ses livrées ou sa bouche à Cour. Le Maître de la Chapellemusique a pareillement douze cents livres de gages, payés par les Trésoriers des Menus-plaisirs, trois mille livres à la Chambre aux deniers pour sa bouche à Cour, & quinze cents livres au Trésor Royal.

Tant de nouveautés ne purent s'introduire dans la Chapelle Royale, sans qu'il n'en résultât beaucoup de changement dans l'état des anciennes charges. D'abord, le Confesseur du Roi, qui avoit été depuis Saint-Louis le premier Eccléssastique de la Cour, ne se trouva plus que le quatrième, ou même le cinquième en dignité. On ne nous a point appris entre les mains de qui il prêtoit auparavant son serment: mais dans la suite il le sit entre les mains du Grand-Aumônier. En second lieu, les Aumôniers

Du Peytat, page 391.

<sup>(</sup>d) A la Cour d'Espagne, le Grand-Chapelain même, qui est le Grand-Aumônier, prête serment entre les mains du premier Maître d'Hôtel du Roi. Du Peyrat, page 201.

du Roi, dont le ministère s'étoit jusque-là borné à aider à la distribution des aumônes du Prince, devinrent encore 1543. les Vicaires du Grand-Aumônier, pour remplir en son absence les sonctions de sa charge, qu'on appelle ordinaires & de nécessité, comme de faire la prière au lever & au coucher du Roi, lui donner ses livres à la Chapelle, dire le benedicite & les grâces à ses repas, &c. Enfin les Chapelains, à qui la plupart de ces sonctions avoient anciennement appartenu, n'ont plus eu droit de les faire, qu'au désaut des Aumôniers. La seule qui leur est restée, c'est celle de dire tous les jours, la Messe devant Sa Majesté; sonction la plus importante, sans contredit, & la plus auguste, si on l'envisage avec des yeux chrétiens & religieux. Reprenons le recit des évènemens.

Le cardinal de Meudon, en montant à la suprême dignité de la Chapelle, eut pour successeur dans la charge de Maître de l'Oratoire, Jacques d'Annebaut, qui succéda aussi en même-temps au Cardinal le Veneur son oncle, dans l'évêché de Lisieux & l'abbaye du Bec, & à qui le Maréchal d'Annebaut son frere, tout-puissant à la Cour de François I. er procura l'année suivante le chapeau. Par cette promotion, la Chapelle du Roi put se glorister de compter parmi ses principaux Officiers trois Cardinaux à la sois (e); avantage singulier qu'elle n'a

1544.

<sup>(</sup>e) Jamais on ne vit tant de Cardinaux en France, qu'il y en eut sous ce règne. Un jour de Procession générale à Paris, on en compta auprès du Roi vingt - deux, dont treize éroient françois. Brantome, dans François I."

I 544.

pas eu depuis. Mais ce qui étoit encore plus honorable pour elle, c'est qu'elle avoit bien d'autres sujets dignes de la pourpre. Quels droits Pierre du Châtel, par exemple, n'y auroit-il pas eus, si pour en être revêtu il avoit suffi de la mériter! Nous revenons volontiers à l'histoire de ce grand homme.

1545.

De l'évêché de Tulles, du Châtel fut transféré en 1544, à celui de Mâcon. En 1545, on le chargea de présider à une assemblée de Théologiens, convoquée par ordre du Roi à Melun, pour conférer ensemble sur les points contestés par les Hérétiques, & préparer les ma-Galland. tières qu'on devoit discuter au Concile général indiqué dans la ville de Trente. Conformément aux intentions de Sa Majesté, ces Docteurs au nombre de douze dressèrent chacun en particulier leurs mémoires & les remirent au Prélat, qui les ayant rédigés en fit seulement passer le résultat à la Cour, pour servir d'instruction à ceux qu'on enverroit en qualité d'Ambassadeurs au Concile. On a dit que du Châtel se flattant d'avance que cette commission ne manqueroit pas de lui tomber, avoit retenu par-devers lui toutes les minutes des actes de Melun, afin de paroître plus docte dans sa négociation, & d'y briller aux dépens d'autrui. On a ajouté même, que c'étoit dans la vue de ce larcin qu'il avoit inspiré à François I. l'idée d'une conférence théologique; & pour donner quelque raison plausible d'une pareille conduite, on ne fait pas difficulté de représenter le savant Évêque comme un esprit borné dans la connoissance des matières de la Religion, quois

Vita Petri Castellani.

Histoire de François I,"

qu'on ne lui refuse pas la gloire d'avoir assez bien su les Belles-Lettres. Voilà, s'écrie Bayle, une terrible accusation; & saltellan avoit fait une telle supercherie, il faudroit Bayle, Dict. ralattre prodigieusement de l'estime que l'on a pour lui. Mais ceci est une anecdote incroyable, & dont l'ignorance de Remarq. X. ceux qui l'ont avancée, est elle-même la réfutation. Ils supposent en effet, remarque cet habile critique, qu'alors du Châtel n'étoit pas encore élevé à l'Episcopat, ce qui est évidemment faux.

> Galland. Castellani.

Quoi qu'il en soit, le Pape n'approuva pas l'assemblée de Melun. Il prétendit qu'elle faisoit tort au Saint-Siége & au Concile général, & il s'en plaignit au Roi. Du Châtel Vita Petri lui répondit au nom de Sa Majesté, par un discours éloquent, dans lequel il prouva, que bien loin que ces sortes de conférences pussent porter préjudice à la dignité de l'Eglise, elles étoient toujours utiles, & souvent nécessaires pour terminer de longues disputes. C'est au moins, disoit - il, une bonne préparation que de commencer par s'instruire, & convenir de quelque chose. Il soutint constamment avec la même force les intérêts de la Couronne & les droits de l'Episcopat, contre les prétentions & les entreprises qu'on paroissoit former au - delà des Monts. François I. mécontent de la manière dont on en usoit à son égard, en tout ce qui concernoit les préliminaires du Concile de Trente, avoit défendu à ses Evêques de s'y rendre. Sur les plaintes que le Pape & ses Légats lui en firent, du Châtel reprit la plume & remontra à Sa Sainteté, qu'on ne pouvoit regarder comme Concile légitime une

Annéi 1545. assemblée dont Charles-Quint sembloit être l'ame; que d'ailleurs l'intention du Roi étoit qu'on l'instruissit de tout ce qui avoit besoin de réformation dans l'Église gallicane, & que tout cela sût examiné dans un Concile national, avant que d'être rapporté au Concile général. Le Pape choqué de cette réponse, se plaignit de nouveau au Roi, que les Évêques de France ne rendoient pas ce qu'ils devoient au Vicaire de Jésus-Christ, Chef de l'Église universelle. Du Châtel repliqua encore, & sit voir par de bonnes raisons au souverain Pontise, que les Évêques de France savoient ce qu'ils devoient à Sa Sainteté, & étoient toujours prêts à le lui rendre; mais que Sa Sainteté ignoroit, ou seignoit d'ignorer quel rang les Évêques tiennent dans l'Église.

Ce n'étoit pas seulement vis-à-vis de la Cour de Rome, que du Châtel s'exprimoit avec cette généreuse liberté. Il savoit encore, quand les circonstances le requéroient, prendre le même ton avec le Roi son Maître. Ce Prince qui le destinoit pour être un de ses Ambassadeurs au Concile, lui recommanda un jour les droits & les priviléges de sa Couronne, disant qu'il vouloit conserver en leur entier toutes les prérogatives dont les Rois de France jouissoient dans l'Église. Du Châtel répondit que sa vie & sa fortune étoient à la disposition de Sa Majesté; mais qu'il devoit à Dieu son ame & sa conscience, & que pour tout ce qui intéressoit la Religion, il ne formeroit son suffrage, que sur ce que le Saint-Esprit lui inspireroit. François aimoit la franchise; il loua le Prélat de celle

qu'il venoit de lui témoigner. Une autre fois le Trésor Annés royal se trouvant épuisé par les guerres que le Monarque étoit obligé de soutenir contre l'Empereur & le roi d'Angleterre, quelques personnes proposèrent à Sa Majesté un expédient. C'étoit d'obtenir du Pape une dispense de faire gras le Carême, en faveur de tous ceux qui payeroient une certaine somme pour les besoins de l'État. Du Châtel après avoir fait sentir à ces conseillers, de quelle indécence il seroit de donner une pareille atteinte à l'ancienne discipline de l'Église, par un motif aussi bas que celui d'avoir de l'argent, soutint en présence du Roi, que le Pape, quelqu'étendus que fussent ses pouvoirs, n'avoit pas celui d'accorder la dispense dont il s'agissoit, s'il n'y étoit autorisé par un décret du Concile général dont on attendoit l'ouverture. Nous ne devons pas oublier cet autre trait. Un jour, le Chancelier Poyet dit au Roi devant une foule de courtisans, qu'il étoit le Maître absolu des biens l'Hôpital, de ses sujets. « Juste Ciel! s'écria aussitôt du Châtel, comment ose-t-on inspirer de pareils sentimens à un Prince « qui a des loix à suivre & à respecter! Voilà, Sire, les « détestables maximes sur lesquelles se formèrent les Caligula « & les Nérons. C'est en admettant ces principes affreux « qu'ils devinrent l'exécration du genre humain. Fallût-il « même prévenir la ruine entière de l'Etat, vous ne devez « pas ignorer qu'avant de vous servir de nos biens, il vous « faudroit obtenir notre consentement. » La répartie étoit vigoureuse; Poyet ne put jamais la pardonner. Mais

1545.

Année François eut assez de grandeur d'ame pour en témoigner, 1545. hautement sa satisfaction.

Cependant ce Prélat, qui dans l'occasion savoit si bien prendre le ton des reproches, de l'indignation même, étoit le plus modéré & le plus humain de tous les hommes. Ennemi de l'erreur, il ne montra jamais pour la personne des errans, que de la compassion & de la douceur, tant qu'il put concevoir quelqu'espérance de les ramener de leur égarement. Ici l'on se rappelle tout ce qu'il fit en faveur du célèbre Imprimeur Robert Étienne, qu'il fut néanmoins obligé d'abandonner à la Censure de la Faculté de Théologie; & la protection qu'il accorda au fameux Humaniste Dolet, emprisonné tant de fois pour ses impiétés. Sur la promesse que sit ce dernier de renoncer à ce qu'il appeloit ses rêveries, du Châtel le tira des fers; conduite qui indisposa contre lui les Catholiques rigoristes. Un Cardinal, entr'autres, qu'on ne nomme pas, mais dans ,le zèle duquel on croit reconnoître François de Tournon, lui reprocha, qu'étant Pontife de l'Église de Dieu, il devoit avoir honte de protéger auprès du Roi des gens qui n'avoient aucune Religion. A quoi du Châtel répondit avec sa liberté ordinaire, qu'il pouvoit rétorquer l'accusation contre l'accusateur lui-même; qu'en portant le Monarque à la clémence, il faisoit ce qui convient à un Évêque, au lieu que lui, Cardinal, exigeoit des Évêques qu'ils fissent ce qui n'appartient qu'à des bourreaux. Pour quoi François I. Prince si humain, si bienfaisant, ne préféra-t-il

préféra-t-il pas toujours les conseils pacifiques du Prélat aux remontrances austères, & quelquefois violentes du Cardinal! L'histoire de son règne ne présenteroit pas, sans doute, le tragique spectacle de tant de malheureux Vaudois égorgés sans distinction d'âge ni de sexe, à Merindol & à Cabrières : exécution, qui, si elle n'est pas une tache à la mémoire de ce bon Prince, devint au moins pour lui la source de mille chagrins.

La même année que l'on fit à la Religion ce barbare sacrifice, qu'assurément elle ne demandoit pas, le Roi lui en fit un autre plus digne d'un Chrétien. Il étoit campé entre Abbeville & Montreuil, contrée de Picardie où l'Église Gall. régnoit alors une maladie contagieuse. Le duc d'Orléans page 402. son second fils, dans cet âge où la prudence n'est traitée que de timidité, voulant se moquer de ceux qui craignoient la peste, alla avec d'autres jeunes gens dans une maison où il étoit mort depuis peu huit personnes. Ils y renversèrent les lits, se couvrirent de la plume qu'ils en tirèrent, & dans cet équipage ils parcoururent plusieurs tentes du camp. Le Prince fort échauffé s'avisa de boire un grand verre d'eau, & se coucha. Au bout de deux heures il se sentit transi de froid, & se plaignant d'un violent mal de tête, il dit : c'est la peste, j'en mourrai. Les Médecins cependant lui firent des remèdes qui parurent réullir; mais dans le temps qu'on le croyoit hors de danger, un redoublement de sièvre l'ayant pris, il demanda les Sacremens & la grâce de voir le Roi son père. François accourut, quelque chose qu'on pût lui

Tome II.

Année dire pour l'en empêcher. Comme il entroit dans la chambre, le malade lui adressa ces paroles : ah! Monseigneur, je me meurs; mais puisque je vois Voire Majesté, je meurs content: & un moment après il expira. Le Roi jeta un grand cri, & s'évanouit. Quand il fut un peu revenu, il fit éloigner sa Cour, avec défenses à toutes personnes, autres que les Officiers de service, d'approcher plus près de deux lieues de la demeure de Sa Majesté.

Ne seroit-ce pas à cette funeste aventure qu'il faut attribuer l'établissement des Ecclésiastiques connus sous le nom de Chapelains de Saint-Roch (f), ou d'Aumôniers de la Maison du Roi! « On tient, en effet, dit Antiquités » Dupeyrat, que leur origine vient de ce que la Cour de la Chap. » se trouvant en danger de grande pestilence, & la dévo-» tion des Officiers de la Maison du Roi s'exerçant à prier » Dieu, & ouïr la Messe du matin, ils demandèrent d'eux-» mêmes & de leur propre mouvement à Sa Majesté,

<sup>(</sup>f) Douze ans auparavant, c'est-à-dire, l'an 1533, une peste qui faisoit des ravages à Paris, avoit commencé d'introduire à la Cour la dévotion à Saint Roch. On trouve que cette même année un Chirurgien de François I.", nommé Guillaume le Vasseur, obtint du Pape Clément VII, des Lettres datées du 5 novembre, portant permission de prendre quelque Relique de S.' Roch à Arles. Ce qu'il exécuta en vertu d'un ordre du Roi du 10 du même mois, qui lui défendoit en même-temps de laisser sortir la Relique hors du Royaume. Baillet, 16 Août. Cette dévotion a reçu un nouvel accroissement par une autre Relique du même Saint, accordée à la demande de la feue Reine, & déposée dans la chapelle du Grand-Commun de Versailles le 15 de février 1765.

permission d'eslire & nommer certains Ecclésiastiques « Année, pour dire la Messe devant eux, & qu'il leur fust permis « 1545. que sur les gages de chacun d'eux, on retinst un denier « pour livre pour salarier lesdites personnes d'Église. Ces « mêmes Chapelains de Saint-Roch, continue l'Auteur, « sont à présent quelquesois qualifiés Aumosniers du Commun, « ou de la Maison, pour ce que les Aumosnes de pain « & de vin, qu'on souloit faire tous les jours aux plus « prochaines Maladeries du lieu où la Cour se trouvoit, « sont faites par eux; à savoir, d'une douzaine de pains, & « de quatre pintes de vin par jour aux ladres, & d'une autre « douzaine de pains aux autres pauvres à l'issue du dîner « des Maîtres d'Hostel. L'office de ces Chapelains de « Saint-Roch, ou Aumosniers du Commun, est d'assister « les Officiers de la Maison du Roi, quand ils sont malades, « soit en appelant les Curés des lieux, soit, en cas de « nécessité, en leur administrant les Sacremens eux-mêmes. « Ils font quatre en nombre, & servent deux en chaque « semestre (g); l'un desquels doit dire la Messe de « grand matin, & advertir les sept Offices, par leurs garçons « ou autrement, de s'y trouver; & à cette Messe assissent « les menus Officiers, s'ils ont le loisir: l'autre ne dit la « Messe que sur les huit ou neuf heures, & attend les « Maistres d'Hostel & les Gentilshommes qui ont coustume « de s'y trouver. Quand il arrive un siége de ville, ils « font ordinairement mis au nombre des Officiers establis «

<sup>(</sup>g) Ils sont six aujourd'hui, & servent trois par chaque semestre.

Année » en l'Hospital des blessés par le Grand-Aumosnier, duquel 1545. " dépend l'establissement dudit Hospital, quand le Roi est " en son armée lui-mesme en personne ». Ce passage nous apprend deux choses; la première est le zèle toujours naturel aux François pour la conservation de leurs Maîtres; la seconde est l'esprit de piété qui régnoit autrefois dans la Maison du Roi, & les sages moyens qu'on y prenoit pour que, depuis les chefs jusqu'aux plus subalternes, tous les Officiers indistinctement, pussent chaque jour assister à la Messe. On n'avoit pas moins d'attention pour les faire approcher des Sacremens. La preuve s'en trouve dans un autre usage qui s'observoit encore au commende la Chap. cement de notre siècle, & qui n'auroit jamais dû finir. Toutes les veilles des grandes fêtes, les Aumôniers du Roi, de quartier, parcouroient les sept Offices de la Maison, & donnoient sur les aumônes de Sa Majesté, la fomme de dix livres aux garçons de chacun de ces Offices, pour aller à confesse, gagner les pardons & faire leur bon jour. Ainsi étoit pratiquée la Religion à la Cour

1546.

du Roi Très-Chrétien.

page 470.

Après cela, ou plutôt après tout ce qu'on a rapporté de faits si propres à constater l'exacte & quelquesois même la trop rigide catholicité de François I. c, on peut demander sur quelles autorités un Historien moderne \* ose avancer que ce Monarque envoya, en 1546, l'Amiral d'Annebaut à la Cour de Londres, proposer à Henri VIII, d'abolir la Messe dans les deux Royaumes de France & d'Angleterre, & que Henri goûta ce projet. On a

consulté tous les Auteurs du temps, & plusieurs autres qui ont écrit depuis. Tous font mention de ce voyage de l'Amiral, dont le motif étoit la ratification du traité de paix nouvellement conclu entre les deux Couronnes. juin 1759, Mais nul ne parle de l'étrange proposition qu'on vient page 1476. d'entendre; & c'est une anecdote qui n'est ni vraie, ni vraisemblable. On convient que Henri VIII, après s'être séparé de l'Église Romaine, fit tout ce qu'il put pour engager le Roi de France à le seconder dans son schisme. Mais que répondit François à ses pressantes follicitations! Qu'il étoit son bon frère, son fidèle allié, fon loyal ami, toutefois jusqu'aux Autels. O Parole, s'écrie le grand Cardinal Polus, bien digne d'un Roi De Unitate Très-Chrétien! Quels droits ne lui auroit-elle pas donnés à ce beau titre, s'il ne lui avoit pas été déjà acquis par la piété de ses ancêtres!

Il étoit peut-être dans la conduite du nouveau Chef de l'Église Anglicane, un article que François I. n'auroit pas eu beaucoup de répugnance à imiter. C'étoit l'invasion des biens des communautés monastiques par la puissance séculière. Le Roi approuvoit assez le plan d'appliquer au profit de l'Etat & au soulagement des peuples les revenus immenses de ces maisons, qu'alors, aussi-bien qu'aujourd'hui, certains esprits dont le monde n'a jamais manqué, regardoient comme les mères nourricières de la paresse. Mais il se trouva auprès du Monarque un homme qui lui fit naître des idées plus justes, & cet homme fut encore du Châtel. Ayant entendu Sa Majesté

78

ANNÉI 1546. Galland, vita Petri Castell.

disculper à cet égard le Roi d'Angleterre par un tissu de raisons de Cour plus spécieuses que solides, il lui répondit: « Gardez-vous bien, Sire de donner jamais » un pareil exemple. J'avoue qu'on a souvent la douleur " de voir des Ecclésiastiques dissiper en luxe, en vanité, » en bonne chère, &c. les offrandes des Fidèles & le » patrimoine des pauvres. Mais les Rois qui ont fait ces » Ecclésiastiques Abbés ou Prieurs, ne sont-ils pas les » premiers coupables! Qu'ils aient l'attention de ne donner » les bénéfices qu'à de bons sujets; alors on ne verra plus » de tels scandales, & les biens de l'Eglise seront administrés » suivant l'intention des fondateurs, qui ont consacré ces » biens au service de Dieu, & non à l'usage des Princes. » En un mot, Sire, ajouta-t-il, il ne faut point faire » comme Lycurgue, qui ordonna qu'on arrachât dans la » Thrace toutes les vignes, parce qu'il y avoit des hommes qui s'enivroient. » Ce discours arrêta le Roi; & tous ses rapports avec le Monarque Anglois se bornèrent à un commerce d'amitié plus sincère qu'il n'est ordinairement entre deux Princes voisins, & qu'on n'auroit dû l'attendre de deux caractères si différens.

.1547.

François en donna des preuves à la mort de Henri. Il lui fit faire un service solennel à Notre-Dame de Paris, suivant l'usage établi par les Rois, dit M. de Thou, & cependant contre les règles de l'Église, puisque ce Prince étoit mort dans le schisme; mais le bruit couroit qu'il s'étoit converti dans ses derniers momens, & qu'il avoit ordonné qu'on éleyât son fils dans la Religion.

eatholique (h): on aima mieux croire que ce bruit étoit fondé que d'en examiner scrupuleusement la vérité. Bientôt toute la France s'aperçut de l'impression qu'avoit sait cette mort sur l'esprit de son Souverain. Il étoit à peuprès de même âge & de même complexion que le Roi d'Angleterre. Il n'avoit été que trop sujet aux mêmes soiblesses. Tout cela lui faisoit saire des réslexions qui, jointes à un ulcère invétéré causé par son incontinence, l'approchèrent du terme de sa carrière. Ce sut à Rambouillet

Le 20 de mars, jour de Dimanche, le Roi entendit la Messe, se confessa & reçut le corps de Notre-Seigneur, après avoir fait hautement sa profession de soi & l'humble aveu de son ingratitude envers Dieu, de qui il avoit reçu tant de biensaits. Le 29 du même mois, se sentant plus mal, malgré les vaines espérances dont le flattoient les Médecins, il souhaita qu'on lui administrât l'Extrême-

que se passa la dernière scène de sa vie. Pierre du Châtel, qui l'assistoit, nous en a laissé une peinture trop édifiante,

pour ne pas en rapporter ici quelques traits.

Annéi 1547.

<sup>(</sup>h) « Étrange inconséquence de la conduite de ce Prince, dit M. Hume! Par son testament, il sonda des Messes pour délivrer « son ame du purgatoire, quoiqu'il eût détruit toutes les sondations « semblables de ses ancêtres & de plusieurs autres personnes, & quoi- « qu'il eût même laissé la croyance du purgatoire douteuse, dans tous « les articles de soi qu'il avoit publiés pendant ses dernières années. « Mais lorsqu'il se trouva au moment critique de la mort, il revint « au soin de son repos sutur, & sa crainte le décida pour le côté de « la question qu'il sui parut le plus sûr d'adopter. » Histoire de la Maison de Tudor, tome 1, page 3 81.

Anné 1 ,1547.

Onction, disant qu'il ne vouloit point partir de ce monde sans être muni de tous les caractères d'un bon soldat de Jésus-Christ. Après avoir communié une seconde fois; & baisé dévotement le signe adorable de notre salut, il bénit le Dauphin son fils, à qui il avoit déjà donné les plus belles leçons, & lui recommanda la Princesse Marguerite, l'unique fille qui lui restoit. Le 30, au moment que son Chapelain faisoit à la Messe l'élévation de l'Hostie, transporté d'amour pour son Sauveur, & plein de confiance en sa miséricorde, il le pria de le retirer de ce monde pour l'unir à lui. Durant cette journée, pour ne se remplir que d'idées pieuses, il demanda qu'on lui lût une homèlie de Saint Jean-Chrysostôme, sur le premier chapitre de S. Matthieu. Au lieu de cette homélie, on lui en apporta une d'Origène, sur le vingtième chapitre de S. Jean, Maria stabat ad monumentum foris plorans. Il connut aussi-tôt que ce n'étoit pas celle qu'il avoit demandée, & avant que d'en permettre la lecture, il voulut qu'on l'assurât qu'elle ne contenoit rien de contraire à la foi de l'Eglise catholique. Sa ferveur redoubloit à mesure qu'approchoit sa dernière heure. Toute la nuit, il ne s'occupa que de divers passages de l'Ecriture propres à la situation où il se trouvoit. Le lendemain matin, entendant la Messe, il répéta, à l'élévation, la même prière qu'il avoit faite la veille. Quand on lui porta la paix à baiser, il déclara qu'il ne vouloit de mal à personne, & qu'il demandoit pardon à tous ceux qu'il pouvoit avoir offensés. Il embrassa

embrassa son fils & le bénit de nouveau, lui recommandant d'avoir soin de ses domestiques. Enfin, le même jour 31 de mars, entre deux & trois heures, il rendit son ame à son Créateur: & vous advise, ce sont les termes de Guillaume Bochetel, Secrétaire d'État, écrivant à M. de l'Aubespine son gendre, qu'il y a cent ans qu'il ne mourut Prince avec si grande contrition ni repentance, & en si grande connoissance de Dieu.

1547.

ayril 1547.

Ses funérailles furent magnifiques. Nous n'en dirons que les particularités qui ont le plus de rapport à notre sujet. Le corps sut porté d'abord à l'abbaye de Haute- Cérémonial de Bruyères, d'où, le lundi de Pâques 11 d'avril, on France, page le transféra à Saint-Cloud dans la maison de l'évêque de Paris. On voyoit dans la falle où il fut déposé, deux autels ornés de paremens de velours noir avec une croix de satin blanc, l'un pour l'Oratoire, l'autre pour la grande Chapelle. Au premier, depuis le point du jour jusqu'à midi, les Chapelains de l'Oratoire célébroient des Messes basses. Au second, les Chantres de la Chapelle chantoient des Messes hautes, dont la dernière étoit en musique. Il y avoit, outre cela, dans la salle qui précédoit celle où étoit le corps, un autre autel où l'on disoit aussi plusieurs Messes. Quarante-huit Religieux, tirés des quatre Ordres mendians de Paris, psalmodioient continuellement l'office & d'autres prières pour les morts. Le samedi d'après l'Ascension, 21 de mai, le Cardinal de Meudon, Grand-Aumônier de France, ayant chanté une Messe solennelle, à laquelle deux Évêques firent les fonctions

Tome II.

L

ANNÉE 1547.

de Diacre & de sous-Diacre, le Convoi partit de Saint-Cloud, accompagné des Princes du grand deuil, de dix Cardinaux, de quarante Archevêques ou Évêques, & de toute la Maison du feu Roi, & il se rendit à l'église de Notre-Dame des Champs, dans un des faubourgs de Paris. Là, la pompe funèbre fut augmentée des corps de François, Dauphin, duc de Bretagne; & de Charles, duc d'Orléans, fils du Roi, qui étoient morts, l'un à Tournon en 1536, l'autre à l'Abbaye de Forest-Moutiers en 1545, & à qui on n'avoit pas encore rendu les honneurs de la sépulture. Le lendemain, après une Grand-messe célébrée dans cette église par le Cardinal de Givry, toutes les Compagnies ecclésiastiques & féculières de la ville s'étant rendues au même lieu, on porta les trois corps à la cathédrale en l'ordre accoutumé. Il y eut néanmoins cela de particulier dans la marche, que le Cardinal du Bellay, comme Évêque de Paris, prétendit que son rang étoit au devant & joignant l'effigie du Roi; place qui lui fut disputée, tant par la Cour du Parlement, que par le Grand-Ecuyer, lequel, étant monté fur un grand coursier, qu'il sit bondir & ruer, sit retirer ledit seigneur Cardinal, qui s'en alla mettre après les sieurs Rouillard, Évêques. Un Auteur voisin de ce temps-là ajoute que le France, Prélat fut contraint de se retirer sur ce qu'il lui sut remontré, que le Roi ni sa Cour ne reconnoissoient d'autre Évêque propre & spécial que le Grand-Aumosnier, & que sa Chapelle avoit un usage propre & different en beaucoup de choses de celui de Paris. Le Service fut célébré à Notre-Dame par

Registre du Parlement.

le même Cardinal du Bellay, puis à Saint-Denys par le Cardinal de Bourbon, qui en étoit Abbé; & dans chacune de ces deux églises, Pierre du Châtel prononça le panégyrique du feu Roi. S'il étoit juste que ce Prince, à qui les Sciences avoient tant d'obligation, fût loué par un des plus savans hommes du temps, l'évêque de Mâcon méritoit à tous égards la préférence. Il avoit préparé le Monarque à bien mourir; il connoissoit parsaitement sa grande ame, & depuis long-temps il éprouvoit ses bontés à titre d'homme de Lettres, ou plutôt à titre d'ami, car François I. en mit jamais de différence entre l'un & l'autre. Quel Orateur a été plus instruit des grandes qualités de son héros, & quel héros a fourni de plus grands sujets à l'éloquence de son Orateur! Le Chevalier Casal, écrivant au Pape Paul III, marquoit, entr'autres choses: l'Evesque de Mascon a fait l'Oraison sunebre fort doctement & bien à propos; sauf qu'il n'a pas esté bien Castellan, escouté, à cause de la grande plainte, & pleurs esmeus par les paroles mêmes dudit Evesque. Je tâcherai d'en avoir une copie, que j'envoyerai à Votre Sainteté.

I 547.

Nous terminerons le détail de ces cérémonies lugubres par un fait, qui probablement n'étoit pas nouveau, quoique nous n'en ayions pas trouvé d'exemple dans les états de la dépense des Rois précédens. C'est le deuil dont on fit présent aux Officiers de la Maison du feu Roi. Nous nous bornons à l'article de la Chapelle. On donna à chacun des trois Cardinaux de Meudon, Rôle rapporté, par Archon, de Tournon & d'Annebaut, huit aunes & demie de 1.11, p. 540.

J 547.

fine écarlate à 12 livres l'aune; aux Aumôniers Évêques; à Jean Gagnée, premier Aumônier, à Henri le Maire, Aumônier & Confesseur, sept aunes & demie de drap à 6 livres l'aune; aux autres Aumôniers, la même quantité de drap, mais de 5 livres l'aune; aux Chapelains, parmi lesquels on met le Confesseur du Commun, sept aunes & demie de drap; & aux Clercs de Chapelle, six aunes & demie à 4 livres l'aune. Nous n'avons point dit le nombre des Aumôniers & des Chapelains de François I.er, parce que sous son Règne, il n'y eut jamais rien de fixe à cet égard. Dans un état de l'an 1526, on trouve douze Aumôniers, le premier Aumônier compris. Dans un autre état de 1532, on en compte jusqu'à trente, indépendamment du grand & du premier Aumônier. Il en étoit de même des Chapelains & des Clercs de Archon, t. 11, Chapelle. On en voit dans les différens états, tantôt six, tantôt sept & quelquefois huit.

HENRI II. 1547.

page 490.

455.

QUEL fut le sort de tous ces Officiers sous le Règne suivant! La plupart éprouvèrent un de ces revers de fortune ordinaires dans les Cours, quand elles changent de Maître. Avant même qu'on eût fini les cérémonies

Année 1547.

l'Oratoire (k), & de Tournon Maître de la Chapellemusique. Ce dernier, dans un manifeste qu'il publia à cette occasion, se plaint amèrement de ce que, pendant qu'il étoit occupé à rendre les derniers devoirs au feu Roi, on l'avoit dépouillé, non-seulement de sa charge, mais encore de l'état de Chancelier de l'Ordre. Un tel procédé demandoit d'être coloré de quelque raison spécieuse. On dit que la présence de ces Cardinaux étoit nécessaire à Rome, pour y soutenir le parti de la France, lorsque le pape Paul III qui avoit près de quatre-vingts ans, viendroit à mourir. Ce n'étoit qu'un prétexte: le vrai motif étoit, par rapport au cardinal de Meudon, son alliance avec la duchesse d'Étampes, dont la faveur avoit expiré avec la vie de François I.er; & à l'égard des deux autres, la disgrâce de l'amiral d'Annebaut, qui laissoit le Cardinal son frère sans appui, & le rappel du connétable de Montmorenci, qui craignoit d'avoir le cardinal de Tournon pour concurrent. Il n'y eut donc des principaux Officiers de la Chapelle Royale, que le seul Jean Gagnée, premier Aumônier, qui fut conservé dans son emploi; sans doute, parce que son caractère studieux & dégagé de toute ambition ne faisoit ombrage à personne.

du Val-des-Écoliers, proche de laquelle il avoit commencé de bâtir un grand Hôtel, nommé depuis l'hôtel de Saint-Paul, où l'on voit ses armes en plusieurs endroits.

<sup>(</sup>k) Le cardinal d'Annebaut mourut à Rome, au commencement de juin 1558.

86

Il est incertain si l'on vit les mêmes changemens parmi les Officiers subalternes: mais on sait qu'il ne tint pas De Thou, aux Docteurs de Paris, que Pierre du Châtel ne fût aussi disgracié. Ce Prélat, en prononçant l'Oraison funèbre de son ancien Maître, avoit dit qu'il y avoit tout lieu d'espérer que les miséricordes de Dieu à son égard auroient été complettes, & que son ame seroit allée tout droit au ciel. Ce mot n'étoit dans le fond qu'une louange fort innocente; cependant il n'échappa pas à l'attention de la Faculté de Théologie, qui, dans ce temps-là, examinoit les mots de très-près. Croyant y voir une atteinte formelle au dogme du purgatoire, elle nomma des Députés pour aller à Saint-Germain-en-Laye, déférer au nouveau Roi le Prédicateur, comme fauteur des nouvelles opinions. Ces Députés furent adressés au premier Maître d'Hôtel, nommé Mendoze, Espagnol de nation, & connu de tout le monde par le talent de dire de bons mots. Il les régala d'abord; & leur parlant ensuite de l'affaire qui les amenoit, « Messieurs, leur dit-il, vous regardez M. de » Mâcon comme un hérétique, & vous êtes en contestation » avec lui au sujet du lieu où est maintenant l'ame du feu » Roi, mon bon Maître. Vous devez vous en fier à moi » qui le connoissois mieux que personne; & je puis vous » répondre qu'il n'étoit pas d'humeur à s'arrêter beaucoup » dans un endroit, quelque bien qu'il y fût. Si donc il a » fait un tour en purgatoire, soyez persuadés que ce n'a pas » été pour y demeurer long-temps, mais tout au plus pour » y goûter le vin en passant. » Cette plaisanterie, quoique

déplacée & trop libre, déconcerta les sages Maîtres. Ils sentirent qu'ils formoient là une querelle à pure perte, & où ils auroient infailliblement tous les rieurs contre eux.

1547.

En effet, on ne songeoit guère alors à la Cour à s'occuper de discussions théologiques. Chacun y observoit avec attention les mouvemens du foleil levant, & attendoit avec inquiétude sur qui il répandroit ses favorables influences. Dans la distribution qu'on fit de la dépouille des trois Cardinaux, la charge de Grand-Aumônier fut donnée à Philippe \* de Cossé, premier Aumônier de \* D'autres Henri avant son avènement à la Couronne. Il étoit fils de René de Cossé, Seigneur de Brissac, choisi par François I. et pour être Gouverneur des Princes ses enfans, & frère de Charles & d'Artus de Cossé, que leurs services militaires élevèrent au grade de Maréchal de France. Philippe ne se distingua pas moins dans l'Église par l'intégrité de ses mœurs, & sur-tout par son amour pour les Lettres. D'abord simple moine Bénédictin, puis Gall. Christ. Abbé de Saint-Michel-en-l'Erm & de Saint-Jouin-les- 900. Marnes, ensuite Évêque de Coûtances, Grand-Aumônier enfin & Conseiller d'État, dans ces différentes situations il fit constamment ses délices de l'étude des Sciences & de la protection qu'il accordoit aux Savans.

Les deux autres charges de Maître de l'Oratoire & de Maître de la Chapelle-musique furent données, celle-ci à Paul de Carrette évêque de Cahors, & celle-là à Pierre Palmier archevêque de Vienne, deux Prélats du nombre de ceux dont les noms méritent de trouyer

1547.

ANNÉE place dans l'Histoire. Paul de Carrette descendoit de la Maison de Carretto, l'une des plus anciennes d'Italie, & des plus fécondes en hommes illustres. Il avoit été pourvu de l'évêché de Cahors en 1524, sur la démission de son oncle Louis de Carrette, qui avoit lui - même fuccédé dans ce siége au cardinal Charles - Dominique de Carrette son frère. C'étoit à la recommandation de t. 1, col. 148. Louis XII que ce dernier avoit obtenu le chapeau du pape Jules II. François I. er sollicita en faveur de Paul la même grâce, & le motif que le secrétaire d'État Bochetel allégua, dans la lettre qu'il écrivit pour ce sujet au Souverain Pontife de la part de Sa Majesté, fut que ce Prélat, marchant sur les traces de ses ancêtres, avoit rendu de grands services au Roy & au Royaume. On auroit pu en dire autant de Pierre Palmier, dont la famille aussi originaire d'Italie, s'étoit établie à Lyon depuis plus d'un siècle. Il sut d'abord Doyen de l'église de Vienne; & lorsque le siège de cette métropole sut devenu vacant, tous les suffrages se réunirent pour l'y placer. Entre plusieurs belles qualités qui l'ont rendu recommandable, on remarque qu'il aimoit les Savans, & les encourageoit

talens! Servet, pour témoigner sa reconnoissance à son nouveau Mécène, publia une seconde édition de la Géographie de Ptolomée (1), & la lui dédia. L'Épitre dédicatoire nous apprend que François I. et honoroit l'Archevêque d'une bienveillance particulière, & que, plein d'estime pour sa probité & pour son savoir, il avoit voulu l'employer à diverses ambassades.

L'attention du nouveau Monarque à ne mettre à la tête de son Clergé que des sujets capables de lui faire honneur, est déjà un préjugé tout-à-fait avantageux pour celui à qui il confia le soin de sa conscience. Jean de Échard, scrip. Guiencourt, Religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs, page 151. fut chargé de cet emploi important. Il étoit natif d'Amiens. Ayant embrassé l'Institut de Saint-Dominique dans le couvent de Saint-Quentin, il vint faire ses études dans celui de Saint-Jacques à Paris, où il reçut le bonnet de Docteur, & professa quelque temps les saintes Lettres. Le don de la parole le rendit bientôt célèbre parmi tout ce qu'il y avoit de Prédicateurs dans la Capitale. Nonseulement le Peuple, mais les Savans couroient à ses sermons; & l'on assure que les Maîtres même de la chaire ne rougissoient pas de paroître dans son auditoire les tablettes à la main, pour écrire quelque partie des

M

<sup>(1)</sup> Cette édition, qui est magnifique, & d'une rareté extraordinaire, fut faite à Vienne en 1541, par Gaspard Treschfel, fameux Imprimeur, que les libéralités de Pierre Palmier avoient attiré en cette ville.

belles choses qui sortoient de sa bouche. Sa réputation s'étant répandue jusqu'à la Cour de François I.er on voulut l'y entendre. Le Roi le goûta; & Henri, alors Dauphin, en sut si satisfait, qu'il le choisit dès ce moment pour son Prédicateur & son Confesseur : double emploi dans lequel il le conserva lorsqu'il fut monté sur le Trône. Mais il n'est pas vrai qu'il lui ait donné l'évèché de Soissons, comme l'ajoute le savant Écrivain qui nous a fourni l'éloge que nous venons de tracer.

Le nombre des Aumôniers qui avoit été si multiplié sous le règne précédent, le fut bien davantage sous celui-ci. Dès les premières années, un état de la Maison \*.11,p. 546. de Henri en nommoit jusqu'à quatre-vingt. Dans d'autres états, on en compte jusqu'à près de cent cinquante. C'est que les Ecclésiastiques de la première qualité, les Prélats même, ambitionnoient ce titre d'honneur qu'on pouvoit alors acquérir pour de l'argent. Mais il y a apparence qu'ils étoient pour la plupart sans service & sans gages. Il n'y avoit que seize Aumôniers qualifiés de Servans; « lesquels, Antiquités » dit du Peyrat, j'estime vraisemblablement avoir été ainsi

Page 456. » appelés, parce qu'ils avoient quartier tous les ans chez

» le Roy auguel ils servoient actuellement Sa Maiesté, à la

de sept, de huit ou de neuf Chapelains & de sept Clercs Annés de Chapelle.

1547.

En même-temps que Henri donnoit ses soins à former sa Maison, il faisoit travailler aux préparatifs de son Sacre. Pour le rendre plus magnifique, la plupart des ornemens dont on avoit accoutumé de se servir, furent renouvelés avec un goût qui répondoit à la richesse. Tout étant achevé, le Roi se rendit à Reims Cérém. Franc. t. 1, p. 280. le 25 de juillet. Il trouva à l'entrée de cette Ville un spectacle qui le frappa, & que nous croyons devoir rapporter comme un monument du génie du temps & du progrès des Arts. C'étoit une espèce de globe mouvant qui représentoit un soleil, & qui, à l'approche du Prince, se partagea en deux, laissant voir un cœur parsemé de fleurs-de-lys : ce cœur s'ouvrit aussi lorsque Sa Majesté en fut un peu plus près; & l'on en vit sortir une jeune fille parfaitement belle & richement vêtue, qui, ayant fait une profonde révérence au Monarque, le complimenta en ces termes:

Roi Très-Chrétien, fleur de nobilité, Espoir de paix & de tranquillité, Moi votre ancelle \*, qui Reims vous représente, D'un cœur ouvert plein de fidelité Comme à mon Roi en toute humilité Les cless des portes humblement vous présente.

\* Servante.

Cela dit, elle rentra aussi-tôt dans le cœur qui se referma, ainsi que le soleil. Le Roi en fut si satisfait, qu'il envoya à cette fille une chaîne & une médaille d'or de la

ANNÉE valeur de deux mille écus d'or (m). Il entendit le même jour Vêpres à la Cathédrale en grande dévotion, & se confessa. Le lendemain il reçut l'Onction sacrée par le ministère de l'archevêque Charles de Lorraine. Après la cérémonie il se sit dégraisser les mains, afin d'en ôter ce qui pouvoit y être resté de l'Huile sainte, & donna ses gands avec la chemise de toile d'Hollande à un de ses Aumôniers-Prélats pour les brûler. On remarque qu'à la Messe, ce sut le cardinal de Lorraine qui présenta à Sa Majesté le livre des Evangiles & la Paix. Mais Philippe de Cossé fit ensuite une autre fonction d'autant plus remarquable, qu'elle a toujours été regardée comme un des principaux apanages de la charge de Grand-Aumônier. S'étant transporté dans les prisons de la ville de Reims, où étoient détenus des homicides, des ravisseurs, des faux monnoyeurs & autres criminels au nombre de quatre cents quarante-cinq, il leur accorda à tous, au nom du Prince, un pardon général; acte de clémence par lequel les Rois Très-Chrétiens ont accoutumé de signaler les évènemens extraordinaires de leur règne, tels que leurs Sacres, leurs Mariages, leurs premières entrées dans les villes (n) la naissance des

Du Peyrat, page 398.

Dauphins, &c. En Espagne, on fait dans ces occasions ce qu'on appelle des actes de foi, c'est-à-dire, des exécutions folennelles de criminels détenus dans les cachots du Saint-Office. Je demanderois volontiers laquelle de ces deux par Alvarez pratiques honore le plus la Religion!

Dès les premiers temps de la Monarchie Françoise, on trouve des vestiges du pieux usage dont nous parlons. Grégoire de Tours rapporte que Childeric, à la naissance cap. 23. d'un fils, ordonna qu'on ouvrît toutes les prisons, avec absolution des coupables & une remise générale de tout ce qui étoit dû au fisc. Comme cet usage est aujourd'hui connu dans tous les lieux du Royaume, aux approches d'un Sacre, les prisons de Reims ne manquent guère de se remplir de coupables qui viennent s'y constituer prisonniers, dans l'espérance de participer à l'abolition générale. S'il n'y a pas d'exagération dans un ouvrage que nous avons sous les yeux, lorsque Louis XIV sut Histoire des sacré, le cardinal de Grimaldi, faisant les fonctions de Menin, page Grand-Aumônier, en compta jusqu'à dix mille qu'il fit 316. élargir. Cependant jamais cette grâce ne s'est étendue à toutes sortes de criminels indistinctement; & depuis Henri II sur-tout, elle a été considérablement restreinte. Voici les crimes qui furent exceptés dans le pardon que Louis XV accorda à son Sacre : les duels, les vols de grand chemin, les crimes de Lèze-Majesté divine &

1547. Annales d'Espagne, de Colinenar. tome VII,

Reine & au Dauphin, & non pas aux autres Enfans de France. Duclos, Histoire de Louis X1, liv. 8.

Année 1543. humaine, le poison, la fausse monnoie, le rapt, le viol, les incendies prémédités, les assassinats de guet-apens, les faux-sauniers & contrebandiers en attroupement avec port d'armes, ceux qui sont condamnés à garder prison par ordre des Maréchaux de France, les faussetés commises par les Officiers de justice & autres Officiers publics, les déserteurs, ceux qui sont prisonniers pour amendes au prosit du Roi. Il y a donc un discernement à faire avant que d'ouvrir les prisons: c'est pourquoi le Grand-Aumônier est assisté de Maîtres des Requêtes, lesquels, après avoir examiné les procès de tous les prisonniers, lui remettent un état de ceux qui ne sont détenus que pour des affaires civiles ou pour des crimes non compris dans l'exception, asin qu'il les fasse jouir du biensait de Sa Majesté.

1548.

Philippe de Cossé mourut l'année suivante, âgé seulement d'environ quarante-un ans. On lui a reproché un désaut qu'une plus longue vie auroit sans doute réparé. C'est de ne s'être pas montré une seule sois à son église de Coûtances, pendant dix - huit ans qu'il en suit le Pasteur: indissérence qui, de quelque prétexte qu'on la couvre doit toujours être un grand suiet de

fut pourvu, le Prince, alors Dauphin, ayant rencontré du Châtel, le tira à part pour lui apprendre qu'on venoit de nommer un nouveau Grand - Aumônier; mais, ajouta-t-il, s'il m'avoit été permis de donner mon suffrage dans le Conseil, il n'auroit pas tombé sur d'autre que sur vous. On raconte une anecdote qui étoit bien propre à maintenir Henri dans des sentimens si favorables à du Châtel. Du vivant de François I.er, la duchesse d'Étampes, pour mettre la désunion dans la famille Royale, osa un jour dire au Monarque que les astres n'annonçoient dans la destinée du Dauphin, rien qui fût digne d'un Roi de France; au lieu qu'ils promettoient les plus grandes conquêtes au duc d'Orléans. Ce propos suggéré par la jalousie & la haine de la Duchesse contre Diane de Poitiers, fut aussi-tôt appuyé par quelques autres Dames du même parti, qui se mirent à faire le portrait le plus désavantageux du Dauphin, le représentant comme un esprit lourd & d'une étoile malheureuse, tandis qu'elles n'avoient pas assez de termes pour exalter les belles qualités de son cadet. L'évêque de Mâcon étoit présent à la conversation. Egalement indigné & des flatteries & des médisances qu'il venoit d'entendre, il répondit à ces Dames, que l'Astrologie étoit mal-aisée à apprendre & qu'il étoit encore plus mal-aisé de l'ajuster aux évènemens humains. « J'ai étudié autrefois, ajouta-t-il, ces matières fous le fameux Turrel, & j'y ai fait autant de progrès a qu'aucun autre de mon temps. Par une espèce d'amu- « sement, & pour satisfaire quelques curieux, j'ai aussi «

Annéi 1548.

» tiré, avec toute l'exactitude possible, l'horoscope du 1548. » Dauphin & celle du duc d'Orléans; & j'ai trouvé que » ce dernier devoit avoir l'ame bonne, grande, guerrière, » être soutenu des forces & de l'amitié des Grands, & » parvenir à une puissance considérable; mais que le Dauphin » ne lui seroit inférieur ni à l'égard des vertus militaires, » ni à l'égard des autres qualités qui font les grands Princes, » & qu'il règneroit avec autant de bonheur que de gloire. » Au reste, poursuivit-il, toutes ces manières de prédire » l'avenir étant vaines & douteuses, le plus sûr est de se » fonder sur les mœurs, le caractère & le génie de l'un » & de l'autre de ces deux Princes, pour conjecturer ce qui leur arrivera. » Ce discours ne plut pas aux personnes dont il réprimoit la malignité; mais le Dauphin qui en fut bientôt instruit, le regarda comme un service qui méritoit son souvenir & sa reconnoissance.

Il ne l'oublia pas en esset. Dès que François I. er sut mort, du Châtel, plus pénétré de l'importance de ses devoirs, comme Évêque, que flatté de la considération dont il jouissoit à la Cour, comme favori du Monarque, voulut se retirer dans son diocèse. Henri mit en œuvre tout ce qu'il crut capable de le retenir. Il l'assura qu'il avoit hérité de tous les sentimens de son père à son égard; il lui offrit de le charger de l'éducation du jeune Dauphin son fils: emploi qui fut donné dans la suite au célèbre Pierre Danés. Ensin la charge de Grand-Aumônier ayant vaqué sur ces entrefaites, il l'y nomma, & l'obligea de l'accepter, malgré les représentations du Prélat, dont la modestie

modestie ne trouvoit pas moins de raisons pour détourner ANNÉE le choix du Prince, que celui-ci n'en avoit pour y 1548. perlister.

Du Châtel revêtu d'une si éminente dignité, s'appliqua d'abord à en connoître les devoirs, les droits & les Castellani. fonctions. Pour acquérir là-dessus des lumières sûres, il fit faire des recherches dans toutes les archives où l'on conserve les actes publics & les monumens de l'antiquité. Il consulta les Maîtres des cérémonies, les Présidens du Parlement, les Procureurs & les Avocats généraux, les Maîtres & les Auditeurs de la Chambre des Comptes. Aussi n'éprouva-t-il jamais de contradictions de la part de ces Compagnies durant fon administration.

Il en signala les commencemens par divers Règlement qu'il fit faire au Monarque, pour le bon ordre de sa Chapelle. On remarque, entr'autres, le suivant. Le 21 de Du Peyrat, décembre, le Roy estant à Saint-Germain-eu-Laye, a ordonné page 733. & appointé que les Curez ou Vicaires des lieux où seroit la Cour, auront toutes les offrandes & oblations de ladite Cour, tant celles de la nuict de Noël, que Vendredy Saint, celle qui se fait à la Croix és jour de Saint Michel & Sainte Croix, que de tous autres jours de l'année: mais qu'ils ne prendront rien ès treize deniers qui sa donnent par les espoux à leurs espousées le jour de leurs nopces, ne pareillement en ce que donnent les Evefques & autres Prelats, quand ils prestent leur serment de fidélité: mais que cela demeure tant aux Clercs & Chapelains de son Oratoire, que aux Chantres de sa Chapelle. En conséquence de ce Règlement, le Curé Tome II.

du lieu où le Roi entend la Messe, reçoit chaque jour, du Trésorier des offrandes & aumônes de Sa Majesté, la somme de trente-cinq sous, qui est la valeur du vieil écu que nos Souverains donnoient autrefois pour leur offrande les jours ordinaires.

Au commencement de la troissème race, ces offrandes appartenoient en tout ou en partie aux Chapelains du Roi. On le voit par la fondation des chapelles de Notre-Dame antiquités de & de Saint-Nicolas, que Louis le Gros fit au Palais à Paris en 1154 & 1160. Quand le Roi y oyoit la Messe, les Chapelains suivant la Cour avoient la moitié des oblations, de les Chapelains établis pour le service de ces deux Chapelles avoient l'autre moitié. Et si la Royne y estoit, l'offrande se divisoit en trois portions, & son Chapelain en avoir la tierce partie. Pendant long-temps nos Rois ont été dans l'usage de faire à la Messe deux sortes d'offrandes, L'une à la platine, c'est-à-dire, à l'offertoire, où l'on leur faisoit baiser la patène; l'autre au corporalier, c'est-àdire, à la fin de la Messe, lorsque le célébrant leur présentoit Du Peyrat, le corporal à baiser : pieuse coutume observée de toute

page 732.

antiquité à la Cour. Ces offrandes étoient sous Charles VI & Charles VII, chacune de douze deniers parisis par jour, excepté les vendredis où celles qui se faisoient à la Croix étoient de seize sols. Sous Louis XI, elles étoient ordinairement d'un écu l'une & l'autre. Je dis ordinairement, car à certaines Messes extraordinaires que ce Prince faisoit célébrer, soit dans sa chapelle, soit dans des églises qu'il affectionnoit particulièrement, elles

1548.

étoient de quatre, huit, neuf ou de vingt-un écus d'or. Quelquesois elles étoient d'autant d'écus qu'il avoit d'années: sur la fin de sa vie, elles n'eurent même plus de bornes, sa dévotion croissant à mesure qu'il devenoit insirme. Aujourd'hui qu'on ne connoît plus qu'une sorte d'ossirande, elle est, comme on a dit, de trente - cinq sous par jour, & appartient aux Curés des lieux où le Roi entend la Messe. Mais indépendamment de cela, les jours de sêtes solennelles, lorsque Sa Majesté assiste à la Grand-Messe, elle donne à l'ossirande la somme de trente livres en deux pièces d'or (0); & cette ossirande appartient constamment aux Chapelains & Clercs de la grande Chapelle, même les jours de Noël & du vendredit Saint, auxquels jours seulement les Chapelains & Clercs de la Chapelle-oratoire en ont une portion.

Henri, en accordant aux Curés des lieux où la Cour fait sa résidence, les offrandes journalières du Roi, conserva néanmoins, tant aux Clercs & Chapelains de son Oratoire, qu'aux Chantres de sa Chapelle, le droit où ils étoient de recevoir les treize deniers qui se donnent par les espoux à leurs espousées le jour de leurs nopces, & sur lesquels il y a apparence que les mêmes Curés formoient aussi des prétentions. L'origine de ces treize deniers vient d'une disposition de la Loi salique, qui vouloit que le mari

Nij

<sup>(0)</sup> Comme il n'y a plus de pièce d'or de 15 livres, le Roi donne deux louis d'or de 24 livres, sur quoi on rend au Trésorier des offrandes 18 livres.

Anné i 1548.

donnât la dot à la femme, & l'achetât, pour ainsi dire, de ses parens, en leur présentant un sou & un denier. Les Princes ne donnoient pas plus que les autres. Frédegaire rapporte, que ce fut en donnant un sou & un denier que les Ambassadeurs de Clovis épousèrent Clotilde au nom de leur Maître. Dans la suite des temps on convertit un acte purement civil en hommage à la Religion, en faisant à l'Église, en tout ou en partie, l'offrande de ces treize deniers (p); qui étoient non plus une monnoie courante, mais ordinairement treize petites pièces d'or frappées exprès. Il est enfin arrivé dans la Chapelle du Roi, à l'égard des treize deniers des Mariages, ce que nous avons dit ailleurs des bassins d'argent qui servoient aux Baptêmes. Les uns & les autres ont été évalués à une somme qui se paye aujourd'hui par forme d'honoraire aux feuls Chapelains & Clercs de la Chapelle-oratoire.

Enfin le Monarque confirma le droit de sa Chapelle par rapport à se que donnent les Evesques èt autres Prelats, quand ils pressent leur serment de fidelité. On ignore quelle somme ils donnoient en ce temps-là. Louis XIV la régla à quatre cents cinquante livres. Au mois de juillet 1718, elle sut augmentée de cinquante livres; & c'est à cinquents livres qu'elle est encore sixée aujourd'hui. Il n'y a

<sup>(</sup>p) Le Rituel publié pour la province de Reims, l'an 1585, porte que le Prêtre, avant de benir l'anneau, demandera les 13 deniers, à après que les parties auront donné leur mutuel consentement, l'époux recevra l'anneau & trois deniers (les dix autres réservés pour le Prêtre). Martenne, de Antiq. Eccl. Ritib. tom. II., pag. 607.

que les six Grand-Prieurs de l'Ordre de Malte en France qui, par une coutume qui leur est particulière, payent le double, tant pour eux que pour l'Ordre. C'est ainsi qu'ont Merc. de Fr. payé en effet M. le chevalier d'Orléans, prêtant serment page 179. pour le Grand - Prieuré de France le 11 de février 1720, & M. de Vignacourt, prêtant serment pour le Grand-. Prieuré de Champagne le 23 septembre 1772.

La première cérémonie que du Châtel fit à la Cour en qualité de Grand-Aumônier, fut le Baptême qu'il administra dans la Chapelle du château de Saint-Germain à Louis d'Orléans, second fils du Roi, né le 3 de février 1549. Il assista, le 10 du mois de juin suivant, au Sacre de la reine Catherine de Médicis dans l'église de Saint-Denys; & le cardinal de Bourbon, célébrant, reçut de ses mains la grande Couronne qui fut mise sur la tête de la Princesse. Peu après \*, il se trouva à une de Juillet procession solennelle que le Roi sit saire à Paris, asin de témoigner de la manière la plus éclatante le zèle qu'avoit Sa Majesté pour maintenir la religion de ses ancêtres, & l'horreur dont elle étoit pénétrée pour les nouveautés. du temps. Dans cete procession, après le clergé de Cérém, Fr. Notre-Dame & les églises que l'on appelle ses Filles, marchoient les Suisses de la garde du Roi, puis les Chantres de sa Chapelle, tant les domestiques que ceux de Paris, preuv. la Sainte-Chapelle, meslés & chantans cantiques & motets.

Le Substitut du Grand-Aumônier & son collègue de littérature, Jean Gagnée, mourut sur la fin de la même année \*. Il fut enterré au collége de Navarre; maison Novembre.

1549.

toine II, page

Année pour laquelle il avoit conservé l'affection la plus tendre. Entre les illustres amis avec lesquels il entretint un commerce toute sa vie, on distingue le docte cardinal Cervin, Légat du Saint-Siége au Concile de Trente, & ensuite Pape sous le nom de Marcel II, & le célèbre Jean du Tillet, Évêque de Saint-Brieuc, puis de Meaux. qui lui dédia son édition de Saint-Pacien. Henri lui donna pour successeur dans la charge de premier Aumônier, Bernard de Ruthye, Aumônier du Roi dès le temps de François I. ; & dans l'abbaye de Saint-George près Rouen, Jean de Guiencourt, Confesseur de Sa Majesté. Ce Religieux jouissoit déjà de l'abbaye d'Ardorel au diocèse de Castres. Le Pape, en lui accordant des Bulles Touron, pour celle de Saint-George, lui permit de continuer de de l'Ordre de porter toujours, comme il avoit fait jusqu'alors, l'habit S. Dominiq. de son Ordre, & d'user de tous les droits & priviléges

Hist. des hommes illust.

1550.

Une des prérogatives accordées anciennement à nos Rois par le Saint-Siége, étoit d'avoir à leur Cour des Notaires Apostoliques, ainsi nommés, parce qu'ils prenoient du Pape leurs Lettres d'institution. Henri

attribués aux Docteurs de l'Université de Paris.

ne pouvoient exercer leurs fonctions qu'après avoir été examinés & reçus par les Archevêques ou Évêques des lieux, avoir prêté serment entre leurs mains, & fait enregistrer en leurs greffes leurs noms & surnoms; le Roi ordonna que les quatre par lui nommés, seroiens préalablement examinés & receus par son amé & seal Conseiller, Grand-Aumosnier, & qu'ils servient temus de prêter entre ses mains le serment, dont ils auroient Lettres sous son seel, & faire enregistrer leurs noms & surnoms en ses Registres.

1551.

1550.

Cet Edit, qui fournissoit au Grand-Aumônier une raison de plus pour se regarder comme l'Évêque de la Cour, fut suivi d'une Ordonnance, qui confirmoit au Confesseur de Sa Majesté la supériorité du collége de Navarre. Il avoit été réglé par les Exécuteurs testamentaires page 451. de la Fondatrice, que les comptes de cette Maison seroient rendus tous les ans devant le Gouverneur & le Grand-Maître, qui appelleroient avec eux un Officier de la Chambre des Comptes, auquel, pour sa vacation, on donneroit cinquante sous parisis. Cependant depuis quelque temps, au préjudice de cette disposition, on obligeoit ceux qui géroient le temporel du Collège, de venir à la Chambre des Comptes rendre celui de leur administration, ainsi que tous les autres comptables. Le Roi, sur les plaintes qu'on lui en porta, fit expédier des Lettres datées. du 4 juin 1551, par lesquelles, conformément à l'ancien usage, il fut ordonné que les comptes du collége de Navarre seroient rendus par-devant frere Jean Guiencourt,

Année 1749 de l'Ordre de S. Dominique, son premier Confesseur, par lui député Maître & Gouverneur dudit Collége, & par-devant ses successeurs à la dignité de Confesseurs, s'ils sont à ce députés par Sa Majesté; appellé avec eux à l'audition, examen & closture desaits comptes un Auditeur de la Chambre des Comptes, pour y assister avec ceux dudit Collége qui ont accoustumé de s'y trouver (q).

Henri, lorsqu'il donna cette Ordonnance, avoit d'autres droits à soutenir que ceux des Officiers de sa Chapelle. Les siens propres étoient attaqués par le pape Jules III, dont la partialité pour l'ancien ennemi de la Monarchie, Charle-Quint, se montroit en toute occasion. La première démarche que le Roi opposa à ses entreprises fut de désendre à tous ses sujets de transporter ni or ni argent à Rome pour des Bulles. Il empêcha ensuite les Prélats de son Royaume de prendre part au Concile général qu'on continuoit à Trente; & il écrivit aux Pères résidens en cette Ville une lettre, à laquelle il joignit un mémoire où, après avoir renouvelé les assurances de son sincère attachement pour le Saint-Siége, il exposoit les motifs légitimes qu'il avoit de ne pas envoyer ses Evêques au-de-là des Monts, dans les circonstances où l'on se trouvoit : déclarant qu'il ne pouvoit reconnoître le Concile pour l'assemblée de l'Église universelle, ni par

conséquent,

<sup>(</sup>q) Ce sont apparemment ces Lettres qui ont fait croire à du Peyrat, que le Confesseur du Roi n'avoit commencé qu'alors d'avoir le gouvernement du collége de Navarre; erreur dans laquelle il a induit le savant Continuateur de l'Histoire de l'Église Gallicane.

conséquent, se croire obligé à recevoir ses décrets. Ces écrits surent adressés à Venise au cardinal de Tournon, avec ordre de les saire notifier à Trente de la meilleure manière qu'il pourroit. Le Cardinal, de l'avis d'Odet de Selve, Ambassadeur de France auprès de la République, chargea de la commission Jacques Amyot, homme intelligent que nous ne saisons que nommer, mais que la dignité à laquelle il est parvenu dans la suite, nous donnera bientôt occasion de saire connoître.

Durant ces dissentions, Pierre du Châtel passa de l'évêché de Mâcon à celui d'Orléans; translation dont le motif fut le seul amour du devoir, non le desir d'une plus grande fortune. Touché de ce qu'il ne pouvoit pas remplir les fonctions de sa charge à la Cour, & s'acquitter en même-temps de celle d'un bon Pasteur, en conduisant lui-même son troupeau, combien de fois n'avoit-il pas voulu se dépouiller de l'une ou de l'autre! On lui fit entendre, qu'Orléans étant au voisinage des lieux où Henri se plaisoit, elles deviendroient plus compatibles. Il se rendit à cette raison; mais il ne voulut point prendre possession de son nouveau siège, qu'il n'eût des Bulles. Le Roi, dérogeant en sa faveur à l'Edit qu'il avoit donné pour défendre toute correspondance avec la Cour de Rome, lui permit de les demander; & le Pape les accorda d'autant plus volontiers, qu'il regardoit du Châtel comme l'homme le plus capable de contribuer au rétablissement de la paix entre les deux Puissances.

Tome II.

# 106 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1552.

La Providence ne lui avoit pas ménagé d'assez longs jours pour l'exécution de cette bonne œuvre. Pendant que Henri s'occupoit des préparatifs de son expédition d'Allemagne, du Châtel obtint de Sa Majesté la permission d'aller passer quelque temps dans son nouveau diocèse. Ce ne fut pas un temps de repos pour lui: il y trouva une infinité d'abus; mais ce qui l'affligea plus sensiblement, fut le grand nombre de Prêtres vagabonds, ignorans, scandaleux, qui, sans aucune demeure fixe, couroient de lieu en lieu pour mendier des Messes, laissant par-tout des traces de leurs mauvaises mœurs. Il commença par en purger le pays; ensuite il s'appliqua à établir, tant dans le Clergé que dans le Peuple, une sainte & solide réforme. Il prêchoit souvent, & toujours avec cette éloquence dont l'Auteur de sa vie raconte des effets prodigieux. C'est dans cette carrière apostolique que la mort l'attendoit. Le jour de la Purification, dans l'église, les uns disent de Saint Laurent d'Orgères, d'autres de Sainte Euverte d'Orléans, il fut frappé en chaire d'un coup de sang qui lui ôta le sentiment dès le jour même, & la vie le lendemain. Une fin si tragique fournit aux

Did au met Drotoftene la Guiet de mille réfleviene euffi celemeienses

la postérité. Nous n'y ajouterons qu'un mot, c'est qu'il Année est peu d'occasions où les Panégyristes aient eu plus 1552. de grandes qualités à célébrer, & moins de désauts à pallier.

<sup>(</sup>r) On lit dans les registres de la grande Aumônerie de ce temps-là, que le 1." de mai 1552, le Roi étant en son camp près de Vaudrevanges, au village d'Alstroph sur la Sarre, Nicolas le Breton, Clerc du diocèse de Langres, Notaire apostolique, sit serment entre les mains de M. Bernard de Ruthye, premier Aumônier dudit seigneur Roi, de bien & duement exercer son office... à laquelle charge & condition essant reçu, lui ont été données par le sieur premier Aumônier, ayant pouvoir du Grand-Aumônier, Lettres pour exercer ledit office. Ap. du Peyrat, page 858.

N N É E

ce qu'on ignore; l'Histoire ne parlant nulle part de ses qualités personnelles.

Un personnage bien plus connu lui succéda dans l'office de premier Aumônier: ce fut Jean Hennuyer, Docleur célèbre, sur l'état duquel on a beaucoup disputé dans ces derniers temps. Il étoit natif, selon les uns du diocèse de Laon, selon d'autres de Saint-Quentin en Vermandois. Étant venu faire ses études à Paris, il fut reçu au collége de Navarre en qualité de Boursier, & y prit des Degrés pour être associé-à cette Maison. En 1530, on le nomma sous-Principal des Artiens; fonction qu'il fit pendant sept ans. Il prenoit soin alors de la conduite & de l'instruction d'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme. Le succès de cette éducation procura bientôt à Hennuyer d'autres illustres Élèves. A peine fut-il parvenu aux honneurs académiques, qu'on le chargea de diriger les études de Charles de Bourbon & de Charles de Lorraine (f). Ces deux jeunes Princes se crurent obligés de contribuer à sa fortune. Le dernier fur-tout, très-agréable & très-puissant à la Cour de Henri II, ne tarda pas à y introduire son Docteur. Il engagea d'abord la reine Catherine de Médicis à le ensuite la charge de premier Aumônier; enfin, Jean de Annés Guiencourt étant mort le 24 juin 1553, il le fit encore 1552. nommer Confesseur du Roi.

1553.

Comme dans ce dernier emploi Hennuyer succédoit à un Dominicain, grand nombre d'Auteurs se sont persuadés qu'il avoit été Dominicain lui-même. Le père Matthieu Texte, entr'autres, s'est distingué par divers écrits là-dessus; & quoique son confrère, le père Échard meilleur juge assurément, eût avoué avec ingénuité qu'un de l'abbé si digne sujet n'appartenoit en aucune manière à leur d'Artigny, t. V, p. 365. Ordre, le père Texte n'en a pas moins fait les plus grands efforts pour le revendiquer, sur cet unique fondement qu'on voit son portrait dans la classe de Saint Thomas d'Aquin à Paris, & qu'il y est habillé en Jacobin. On lui a répondu que c'étoit des registres de la Maison, & non des tableaux qui la décorent, que devoit se tirer la preuve de l'état d'Hennuyer; car on a aussi son portrait dans le réfectoire du collége de Navarre, où il est représenté simplement en habit de Docteur; que d'ailleurs, dans l'Histoire de sa vie on ne trouve aucune époque de sa prétendue profession religieuse, aucun caractère qui le désigne même indirectement comme Religieux; qu'au contraire, on y voit plusieurs faits, plusieurs emplois incompatibles avec cette profession. De ces raisons qui paroissent décisives, on a conclu que Jean Hennuyer n'étoit point Dominicain; & conséquemment, que Jean de Guiencourt a été le dernier Religieux de cet Ordre honoré du titre de Confesseur

£ 5

du Roi. Quelques-uns ont cru que ce qui fit perdre aux Frères Prêcheurs un emploi si honorable, & dans lequel ils commençoient à se flatter d'être solidement rétablis, sur la trop grande sévérité de Guiencourt contre les déserteurs de l'ancienne soi : il vaut mieux dire que ce sur le crédit du cardinal de Lorraine, qui voulut placer dans ce poste de consiance un homme qui lui étoit dévoué, & qu'il pouvoit regarder comme sa créature.

Ces changemens ne furent pas les seuls qu'il y eut alors dans le Clergé de la Cour. L'évêque de Cahors, Paul de Carrette, mourut; & il sut suivi au tombeau, peu de temps après, par Pierre Palmier archevêque de Vienne. A la place de ce dernier, Charles de Rouci aumônier du Roi, chanoine de Laon, & depuis évêque de Soissons, sut fait Maître de l'Oratoire; & Jean de la Rochesoucault passa à la dignité de Maître de la Chapelle-musique, qu'avoit l'évêque de Cahors (1). Le

<sup>(</sup>t) Il y a bien des méprises dans ce qu'ont écrit ici du Peyrat & Archon. Suivant eux, Paul de Carrette eut pour successeur dans la charge de Maître de la Chapelle-musique, 1.º l'abbé de Saint-Amand, qu'on ne fait pas autrement connoître; 2.º un évêque

feul nom de la Rochefoucault présente d'abord l'idée ANNÉE de tout ce qui peut rendre une maison respectable, non1553. seulement par l'ancienneté & l'illustration, mais encore par les qualités personnelles. Jean étoit le troissème fils de François de la Rochefoucault, prince de Marsillac, & d'Anne de Polignac. Il posséda les abbayes de Saint-Amand, de Villelouin, de Cormeri, de Marmoutier, & sut nommé à l'évêché d'Auxerre. Son titre le plus précieux est celui de père des pauvres, que sa grande charité lui sit donner de son vivant.

1555.

La charge dont il fut pourvu avoit été, comme nous l'avons dit, ôtée autrefois au cardinal de Tournon d'une manière qui pouvoit lui laisser quelque ressentiment; mais le propre des belles ames est de n'écouter que la voix du devoir, quand il s'agit de servir son Roi & sa Patrie. Tel sut le principe de ce Cardinal. Dans le démêlé qui s'éleva entre le Monarque & le pape Jules III, il se montra attaché aux intérêts de la France, comme s'il y eût été dans la plus haute faveur. Il agit auprès du Pontise, il combattit ses difficultés, il imagina un plan d'accommodement; en un mot, il sit la paix (u).

fous le nom d'évêque d'Auxerre. Mais quoique nommé à cet Évêché, il ne l'a jamais possédé. Il fut obligé de le céder au cardinal de Lénoncourt, qui en prit possession le 15 mars 155\frac{6}{7}. Voy. l'abbé Lebeuf, Mém. d'Auxerre, tome I, page 601.

<sup>(</sup>u) On reconnut sous le règne suivant, combien le zèle du cardinal de Tournon avoit été utile à la France. Il sut alors rappelé à la Cour, & remis à la tête des affaires jusqu'à sa mort, qui arriva à Saint-Germain-en-Laye le 1. d'avril 1562.

Chambre des Anseline, tome VIII,

page 267.

Alors la correspondance entre les deux Cours s'étant rétablie, le Roi écrivit à Sa Sainteté une lettre, par Titre de la laquelle il la prioit d'accorder à Bernard de Ruthye, Comptes, cité Grand-Aumônier de France, & à ses successeurs dans la même dignité, non Évêques, qu'ils fussent créés,

Capella Reg. 99.

nommés & sacrés Évêques de la Cour (x). Il est certain que rien n'étoit plus convenable. Nous l'assurons avec d'autant plus de confiance, que c'étoit aussi le sentiment du souverain pontife Benoît XIV. Voici à quelle occasion il s'est expliqué là-dessus. Le cardinal Victor-Caraffa, de Amedée des Lances ayant été fait Grand-Aumônier du Sicilia, pag. roi de Sardaigne en 1747, ce savant Pape l'invita aussitôt à prendre un titre d'Évêque in partibus; parce que, dit-il, la charge de Grand-Aumônier, ou de Grand-Chapelain de la Chapelle royale, porte avec elle le caractère épiscopal (y). Ce qu'il prouve par ces paroles de Pierre Galland dans la vie de du Châtel: le Grand-Aumônier est l'unique Evêque de toute la Cour, & c'est lui qui a coutume d'administrer les Sacremens au Roi, en quelque lieu du Royaume que Sa Majesté se trouve. Il ajoute qu'en suivant la liste des

(x) On ne doit pas conclure de-là que, puisque le Roi demandoit

1555.

Grands-Aumôniers de France, dressée par Du Cange, Annés on voit que cette dignité a toujours été possédée par des Évêques, & que lui-même, dans un Bref donné le 11 d'août 1745, il avoit résolu, pour toutes ces raisons, de revêtir de l'épiscopat le Grand-Aumônier du roi de Sardaigne. Si un témoignage aussi respectable avoit besoin d'être appuyé par d'autres autorités, il ne seroit pas difficile de montrer que c'est ainsi qu'on a pensé dans tous les temps & dans tous les lieux. On trouve en Glossar. effet, dans le même Du Cange, qu'anciennement presque Episcopus tous les Souverains avoient à leur Cour un Officier ecclésiastique, avec le titre & la qualité d'Évêque du palais; tel apparemment que celui qui souscrivit au concile d'Agde en 506, sous le nom de Petrus, Episcopus de palatio, & qui ne pouvoit être que l'Évêque de la Cour du roi Visigot Alaric. Cet usage a tellement été regardé dans la suite des temps comme une prérogative de la Royauté, que lorsque la Prusse fut érigée en Royaume par Frédéric I. er Électeur de Brandebourg, Marchand, Diel. hist. ce Prince sit Évêque le Ministre ou premier Chapelain t. 1, p. 156. de sa Cour, des mains de qui il voulut recevoir l'Onction royale. On apprend encore dans la chronique de Lobbes, que les premiers Abbés de ce Monastère étoient tous revêtus de la dignité épiscopale, & la raison qu'on en apporte, c'est que le lieu où il fut bâti venoit de la libéralité des Rois, & qu'il étoit tout proche du palais royal de Lestines, dont on ne confioit le soin spirituel à personne, qu'il ne sût ordonné Eyêque,

Tome II.

P

#### HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE 114

ANNÉE 1556.

La demande de Henri n'eut néanmoins aucune suite. parce que Bernard de Ruthye étant mort sur ces entrefaites (7), on lui donna un Évêque pour successeur. Ce fut Louis de Brezé, évêque de Meaux, abbé de Saint-Faron dans la même ville, de Saint-George près Rouen, d'Igny, de Pont-Levoy, prieur de Saint-Samson d'Orléans, & enfin trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris. Il étoit fils de Gaston de Brezé, prince de Foucarmont, maréchal héréditaire de Normandie, & neveu du Grand-Sénéchal Louis de Brezé qui avoit épousé la fameuse Diane de Poitiers; circonstance à remarquer pour connoître la route qui conduisit le Prélat à une si haute fortune. Son installation à la Cour ne fut suivie d'aucun évènement intéressant. Le seul où il paroisse avoir eu part, est un Arrêt du Parlement, du Félib. hift. 12 juillet 1557, qui renvoya par-devers lui tous les différends mus ou à mouvoir au sujet de la réformation du collège de Bayeux, autrement dit, de Maître Gervais Chrétien, dans lequel, en qualité de Grand-Aumônier, il

avoit le droit de visite & de correction, comme aussi

de Paris, t. 1, p. 671.



ee grand ouvrage des Commissaires apostoliques, dont Annés le cardinal de Lorraine fut établi Chef, avec pouvoir de subdéléguer. Usant de cette faculté, le Cardinal substitua en sa place Jean Hennuyer, Confesseur du Roi, Pierre Danés, Précepteur & Confesseur du Dauphin, & Jean Pelletier, Grand-Maître du collége de Navarre, trois Docteurs très-capables de bien s'acquitter de leur commission. Nous laissons à l'histoire de l'Université à apprendre quel en fut le succès. Une seule particularité peut trouver place ici; c'est la récompense du zèle avec lequel Hennuyer s'y étoit employé. Nouvellement élu Doyen du Chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois, à la recommandation du Roi son Maître, il fut encore nommé à l'évêché de Lodève, d'où, avant que d'en avoir pris possession, il sut transféré à celui de Lisseux vacant par la mort du cardinal d'Annebaut \*; ce furent \*En 1558. probablement les dernières grâces que Henri accorda au Clergé de sa Chapelle.

Tout le monde sait de quelle manière finit ce Prince. On faisoit des réjouissances publiques pour le double Mariage d'Elisabeth sa fille aînée, avec Philippe II roi d'Espagne; & de Marguerite sa sœur, avec Emmanuel, duc de Savoie. Flatté de la gloire romanesque d'un tournoi, il voulut être un des tenans; & après avoir long-temps combattu avec distinction dans une carrière si périlleuse, il força son Capitaine des Gardes, **le co**mte de Montgommeri, d'entrer encore en lic**e** avec lui. Dans la chaleur de ce jeu violent, la lance

1559.

cardinal de

Lorraine.

en quelque manière, par l'Édit qu'il donna à Escouan la dernière année de sa vie: Édit qui renouveloit toute la rigueur de sès anciennes Ordonnances, & où la peine de mort étoit décernée sans limitation contre les Hérétiques. En un mot, le règne de Henri II, depuis son commencement jusqu'à sa fin, est l'époque de tout ce qu'il y a eu de plus formidable en Arrêts & en exécutions pour le maintien de la Catholicité dans l'Empire françois. Et voilà la source de tant de satyres répandues dans les écrits des Protestans contre ce Prince, contre ses Ministres, & contre quelques-uns des Officiers de sa Chapelle. Un de ces ouvrages, en parlant du cardinal Légende du de Lorraine, dit qu'après avoir fait ôter par la Sénéchale au Roi toute sainte musique, ôté à la Reine son Confesseur Botellier, qui pour lors prêchoit purement, il bailla à Henri un sien Docteur sorboniste (Hennuyer), homme ignorant & méchant jusques au bout, & par ce moyen lui arracha du cœur ce peu de semence de piété qui y pouvoit être. On sent combien de pareils reproches sont dignes de mépris; car pour nous renfermer dans ce qui regarde le Monarque, en quoi mérita-t-il celui qu'on lui fait ici! Nous ne

fon esprit aux dogmes de la foi & soustraire son cœur Annés à l'empire des passions! Mais ses désordres même n'arrachèrent jamais de son ame les semences de piété qui y pouvoient être. Il consumoit, dit un Auteur dont le Brantome, témoignage est plus recevable, les mains & les soirs, en son lever & son coucher, à traiter de ses affaires, & y employoit les matins deux ou trois bonnes heures, & puis alloit ouir sa Messe fort dévotement, car il étoit fort bon Catholique & dévot, & non point bigot; oyant le Service & Office de Dieu, selon ses heures & ses jours, sans y inventer aucuns extraordinaires, ni cérémonies, comme on on a vu depuis aucuns.

Une dévotion fort à la mode en ce temps-là c'étoient les Processions. On a parlé de celle que Henri sit faire peu après son avènement à la Couronne, pour témoigner solennellement qu'il se dévouoit à la défense de l'ancien Culte. Il en ordonna pareillement dans la suite à chaque évènement heureux ou malheureux de son règne, & il y assistoit ordinairement lui-même, soutenant la ferveur publique par l'extérieur le plus religieux. L'ordre que tenoit son Clergé dans ces cérémonies, est le même que nous avons dit à l'occasion de la première. On remarque seulement que dans la Procession qui fut faite le Dimanche 8 de janvier  $155\frac{2}{3}$ , pour rendre grâces à Dieu de la levée Fléibien, hist. du siège de Metz, où l'empereur Charles-Quint avoit été de Paris, preuves, t. II, trois mois en personne avec une armée formidable, cet page 760. ordre fut un peu changé. Les chanoines de Notre-Dame & ceux de la Sainte-Chapelle, les Chantres du Roi mêlés

## 120 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1559. avec ces derniers, marchoient ensemble; les Chanoines en chapes, & les Chantres du Roi en surplis: ensuite venoient les Aumôniers de Sa Majesté, vêtus aussi de surplis (b).

Nous avons promis de faire connoître quelques-uns de ces Aumôniers, dont le nom a droit au souvenir de la postérité. Le premier qui se présente est François de Noailles, fils de Louis de Noailles & de Catherine de Pierrebuffière, mort évêque d'Acqs en 1585. Il fut un des plus habiles Négociateurs de son temps. Quatre de nos Rois l'employèrent successivement en divers voyages hors du Royaume, & en des ambassades solennelles à Londres, à Venise, à Rome & à Constantinople. Dans celle de Venise, il sit juger authentiquement la préséance de la France sur l'Espagne. Mais c'est sur-tout dans celle de Constantinople qu'il s'est acquis une gloire immortelle, par les grands services qu'il y rendit à toute la Chrétienté. Nous nommerons ensuite G. de Terraube, abbé de Boillas, d'une ancienne Maison de Gascogne, Auteur d'un livre intitulé Vrai Discours des choses plus nécessaires & dignes d'être entendues

ouvrage qu'il dédis au Roi

Du Peyrat, page 181.

côté du mérite littéraire, c'est Melin de Saint-Gelais, Poëte assez fameux dans son siècle pour avoir obtenu le furnom d'Ovide françois. François I. er sous qui il commença de se distinguer, l'avoit gratifié de l'abbaye de Reclus ou Reculs, & nommé Aumônier du Dauphin; fonction à laquelle Henri II, devenu Roi, ajouta la charge de Maître de la Librairie, ou de la Bibliothèque royale. Saint-Gelais excelloit dans ces sortes de vers qui, sans tone V, page dire grand chose, sont très-propres à être mis en chant; 199. & il les chantoit lui-même d'autant plus agréablement, qu'il savoit très-bien marier sa voix avec les accords de son luth ou de sa guitare. Il est fâcheux que la plupart de ses compositions sentent si peu la sainteté de l'état que l'Auteur avoit embrassé.

1559.

Enfin nous devons une place distinguée à Philibert de Lorme célèbre Architecte, que du Peyrat ne qualifie que de Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis, de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis de la Chapelain de la reine Catherine de Médicis de la Chapelain de la Chape mais qui fut constamment Aumônier du Roi. Il étoit page 2040 natif de Lyon. S'étant perfectionné à Rome dans les connoissances & le bon goût de l'Antiquité, sous la protection du cardinal Marcel Cervin, depuis Pape, il vint en enrichir la patrie que le gothique tenoit encore allervie à son empire. On ne tarda pas à le rechercher & à l'employer à la Cour, où l'on dit que la Reine lui donna l'intendance des Bâtimens. Sous sa direction s'élevèrent le superbe palais des Tuileries & le château d'Anet. Il fit le fer-à-cheval de Fontainebleau; il rétablit & orna plusieurs autres Maisons royales, telles que Tome II.

1559.

de Lorme.

Villers-Cotterets, Saint-Germain nommé alors le château de la Muette, le Louvre, &c. Ces services furent récompensés au-delà de ses espérances. Non-seulement il fut honoré d'une place d'Aumônier du Roi; mais on lui donna, outre un canonicat de l'Église de Paris, les abbayes de Saint-Éloi & de Saint-Barthélemi de Noyon, de Saint-Serge d'Angers & d'Yvri : pluralité de bénéfices qui excita la jalousie du poëte Ronsard, selon qui la Poësie étoit le seul talent digne d'être récompensé avec tant de magnificence. Entre divers ouvrages d'Architecture Joly, notes publiés par de Lorme, il y en a un imprimé à Paris en eritiques sur 1561, sous ce titre: Nouvelles Inventions pour bien bâtir & à petits frais, trouvées n'a gueres par Philibert de Lorme, Lyonnois, Architecte, Conseiller & Aumônier ordinaire du feu Roi Henri. Après la mort de ce Prince, il se retira de la Cour, n'ayant, dit-il dans le même ouvrage, autre chose en deliberation, que cheminer en ma simplicité, & me cacher le plus que je puis des hommes, pour avoir mieux la commodué de poursuivre mes études d'Architecture, &

On garda aux obsèques de Henri II le même cérémonial qui avoit été observé à celles de François I.er; la seule différence qu'il y eut, c'est que, dans la marche du palais des Tournelles à l'église de Notre-Dame, Eustache Regist. du du Bellay évêque de Paris, se vint mettre joignant & devant aut 1559. l'effigie du Roi, auprès de l'évêque de Meaux Grand-Aumônier: place qui, dans la dernière pompe funèbre,

fignamment vacquer à l'Escriture sainte, à laquelle je me

suis du tout adonné.

avoit été, comme on l'a vu, refusée à son prédécesseur, Année le cardinal du Bellay. Mais, dit l'avocat Rouillard, 1559. Eustache représenta qu'il étoit Évêque du Roy, aussi-bien Grand-Aum. que le Grand-Aumônier, puisqu'il étoit évêque de la capitale page 222. du Royaume, & qu'on gardoit pour la plupart en l'Oratoire du Roy l'usage de Paris; & eu égard à ses remonstrances, pour ce coup le lui fust permis. Il est à présumer aussi que ce Prélat ne trouva pas la même opposition du côté du Parlement, ayant été long-temps Président en cette Cour, où il avoit conservé beaucoup d'amis. Quoi qu'il en soit, après qu'il eut célébré le Service à la Cathédrale, il conduisit de la même manière le Convoi jusque à la Croix qui panche, où les religieux de Saint-Denys vinrent le prendre. Quand on fut arrivé à la chapelle de Saint-Quentin, un chacun se mit à pied, pour tenir l'ordre qui avoir été gardé jusque à Saint-Ladre, marchant le Grand-Aumônier devant ladite effigie. Le cardinal de Lorraine, abbé de Saint-Denys, se trouva en habits pontificaux à la porte de la ville pour recevoir le corps. Il officia le foir aux Vigiles, & le lendemain à la Grand-Messe, ayant pour Diacre & sous-Diacre les évêques de Challonssur-Saône & d'Évreux. Jérôme de la Rovère évêque de Toulon, depuis archevêque de Turin & cardinal, continua dans ce Monastère l'Oraison funèbre qu'il avoit commencée à Notre-Dame de Paris; car l'usage étoit alors de réciter ces sortes de discours à deux reprises.

Ces cérémonies lugubres n'étoient pas encore ache- François II, vées, qu'on vit dans le Clergé de la Cour presque

= E a

1559.

autant de changemement qu'on y en avoit vu à la mort de François I<sup>er</sup>. La duchesse de Valentinois, c'est ainsi qu'on appeloit Diane de Poitiers, ayant été disgrâciée, un des premiers qu'elle entraîna dans sa chute, sut son neveu Louis de Brezé (c). Tandis qu'il continuoit de remplir auprès du corps du seu Roi les devoirs de Grand-Aumônier, Charles d'Humières évêque de Bayeux exerçoit déjà la même charge à la Cour du nouveau Monarque. Charles d'Humières, d'une noble samille de Picardie, étoit sils de Jean seigneur d'Humières, qui avoit été un des Gouverneurs de François II; & lui-même étoit depuis long-temps attaché au service de ce jeune Prince, en qualité de premier Aumônier (d): double titre pour avoir part à ses premières & plus signalées saveurs.

Hennuyer, évêque de Lisieux, conserva la charge de premier Aumônier, mais non l'emploi de Consesseur du Roi, qui sut consié à Crespin de Brichanteau. Celui-ci, frère de Nicolas de Brichanteau, plus connu

<sup>(</sup>c) Il se retira dans son diocèse, qu'il permuta en 1564 avec Jean du Tillet pour l'évêché de Saint-Brieuc, & dans lequel il rentra en 1571, après la mort de du Tillet. Ses dernières années surent ternies par un attachement outré au parti de la Ligue, dont il sut Chancelier & Chef du Conseil. Il mourut à Paris le 15 de septembre 1589.

<sup>(</sup>d) On lui donne la qualité de Grand-Aumbnier de Monseigneur le Dauphin dans le contrat de mariage de Claude d'Humières avec Charles de Rochechouart, dit de Barbazan, en date du 22 avril 1556.

sous le nom de Beauvais de Nangis, avoit été d'abord moine de Saint-Denys. Ayant rempli avec succès la carrière de ses études, il s'adonna à la Prédication, & y montra tant de talent pour la parole, que le cardinal de Lorraine allant à Rome, en 1555, traiter une affaire de politique, voulut, l'avoir pour compagnon de voyage, avec trois autres Docteurs des plus fameux de Paris. De retour en France, le Cardinal le produisit à la Cour, & l'attacha à François encore Dauphin, auprès de qui il y a apparence qu'il remplaça, dans le double emploi de Précepteur & de Confesseur, le célèbre Pierre Danés, après que ce dernier eut été promu à l'évêché de Lavaur \*. Brichanteau prêta serment, comme \* En 1557. Confesseur de Sa Majesté, le 4 d'août 1559, entre les mains de Charles d'Humières.

Le registre de ce nouveau Grand-Aumônier fait aussi mention du serment, que prêta dans le même temps p. 391. Louis Guillard évêque de Châlons-sur-Saône, en qualité de Maître de l'Oratoire, à la place de l'évêque de Soissons, Charles de Rouci. Guillard, d'une famille anoblie en 1464, & toute dévouée à la robe, avoit été pourvu en sa jeunesse d'un office de Conseiller au Parlement de Paris; office qu'il réunit pendant plusieurs années avec l'épiscopat. Son premier siège fut Tournai. Mais le roi d'Angleterre s'étant rendu maître de cette ville, sur le refus que sit l'Evêque de jurer sidélité à ce Monarque, Wolsei sut établi administrateur de l'évêché, & Guillard, à qui il n'en restoit plus que le titre, sur

#### HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

transféré à celui de Chartres, d'où il passa dans la suite à Challons-sur-Saône \*.

\* En 1553.

Une des principales qualités de ces nouveaux Officiers, étoit un grand attachement à l'ancienne foi. Tous ceux qui écrivoient pour la défendre trouvoient une protection assurée dans le Grand-Aumônier, Charles d'Humières. Ce zèle le rendit tellement odieux aux partisans du Calvinisme, qu'un jour, comme il faisoit la visite de son diocèse, ils le retinrent prisonnier à Caen; & pour se dérober à leurs insultes, il fut obligé de se sauver dans une barque au péril de fa vie. Louis Guillard ne leur paroissoit pas Gallia Christ. un adversaire moins redoutable. Étant évêque de Chartres, tom. VIII, après des informations juridiques contre Clément Marot, il avoit rendu une Sentence pour le faire emprisonner & procéder ensuite contre lui, comme coupable de plusieurs crimes, notamment de celui d'hérésie, implorant à cette fin le secours des baillis & prévôts de Paris, de Tours & de Blois. Son zèle ne s'étoit pas refroidi depuis, & il lui avoit attiré bien des calomnies. Mais, en devenant l'objet de la haine des Novateurs, l'un & l'autre Prélat n'en étoient que plus agréables à leur maître François II, Prince très-Catholique, & à qui, pour extirper l'erreur du Royaume, ou du moins pour en arrêter les progrès, il n'a manqué que de vivre plus long-temps (i).

<sup>(</sup>e) C'étoit le sentiment de Théodore de Beze; car après avoir étalé dans son Histoire eccléssastique (liv. 111, page 212) toutes les

La courte durée de son règne nous oblige de passer tout d'un coup de son couronnement à ses sunérailles. Il reçut l'onction royale à Reims, le 18 de septembre 1559, des mains du cardinal de Lorraine archevêque de cette ville; & il mourut à Orléans le 5 de décembre de l'année suivante, assisté du même Cardinal, qui lui recommanda hautement de prier Dieu qu'il lui pardonnât ses fautes, & ne lui imputât pas celles de ses Ministres. C'étoit, en effet, remarque M. Bossuet, ce qu'avoit à craindre un Monarque qui n'avoit jamais agi de son mouvement. La cérémonie de son Sacre avoit été sans grande pompe, de Bruiurt. d'autant qu'il étoit en deuil. Celle de ses Obsèques se fit avec une simplicité peu convenable à la Majesté royale. Le corps fut porté à Saint-Denys, accompagné seulement de Labrosse & de Sansac, qui avoient été ses Gouverneurs, & du Maître de l'Oratoire, Louis Guillard, qui étoit aveugle. Pour faire sentir l'ingratitude des Princes Lorrains, quelqu'un mit sur le drap - mortuaire cette inscription :

livre XXVI.

raisons qui sembloient promettre un meilleur temps aux réformés après la mort de Henri II, il ajoute: « mais Dieu en avoit disposé tout autrement, voulant avoir l'honneur qui lui appartient d'avoir redressé « son Église par son seul bras & effort, d'autant plus admirable, que « la résistance des plus grands auroit été plus forcénée. Ce fut « donques durant le regne de François deuxieme, successeur de « Henri, que la rage de Satan se déborda à toute outrance; de sorte « qu'il se peut dire de ce regne, n'ayant duré que dix-sept mois, « ce que die Jésus-Christ en S. Matthieu, à savoir, que si ces a jours-là n'eussent été abrégés, personne ne seroit eschappé, mais qu'à cause des esseus, ils ont été abrégés. »

## 128 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1560. Tannegui du Châtel, où es-tu! Faisant allusion à ce qui s'étoit passé aux obsèques de Charles VII, dont ce généreux Breton avoit avancé tous les frais. François n'eut point d'autre oraison funèbre que les larmes des peuples. Les Protestans, qu'on commençoit de nommer Huguenots, se réjouirent de sa mort, publiant par-tout dans leurs prêches & dans leurs écrits que c'étoit un châtiment de la justice de Dieu, qui vengeoit les Sectateurs du pur Évangile. Mais les bons Citoyens, tous les Catholiques pleurèrent sincèrement un jeune Monarque, dont la piété & la douceur promettoient à ses sujets au moins du soulagement dans leurs misères. On l'appela le Roi sans vice.

Crespin de Brichanteau, son Confesseur, l'avoit devancé de quelques mois au tombeau. Il étoit mort le 13 de juin précédent, n'ayant pas encore pris possession de l'évêché de Senlis, auquel il avoit été nommé. La direction de la conscience du Roi sut alors consiée à Guillaume Ruzé, célèbre Docteur de la Faculté de Paris. C'est ce Docteur lui-même qui nous l'apprend, dans une traduction qu'il sit vers ce temps-là du livre de Vincent de Lerins, De la vérité de la soi catholique, & qu'il dédia aux trois Princes frères de Sa Majesté. Il s'y qualisse Aumosnier & Confesseur royal. Nous le verrons continué dans son emploi, & élevé aux premières dignités de l'Église sous les deux règnes suivans.

CHARLES IX.

Celui de Charles IX, frère & successeur immédiat de François II, commença par un de ces évènemens qu'on

qu'on peut citer pour encourager à l'amour de l'étude, Année & pour inspirer de la confiance aux soins paternels de la Providence. Nous parlons de la nomination de Jacques Amyot à la charge de Grand-Aumônier de France. On apprendra avec plaisir par quelles voies un homme, malheureux à son entrée dans le monde, est parvenu jusqu'au faîte des honneurs.

Amyot naquit à Melun le 30 d'octobre 1513 (f). Ses parens, Nicolas Amyot & Marguerite des Amours, étoient plus vertueux qu'opulens. C'est ce qu'il a avoué lui-même en général, dans le mémoire qu'il nous a laissé 618. de sa vie : mais il n'y a pas déclaré quelle étoit leur profession. S'il a eu la foiblesse de craindre une explication sur ce sujet, comme Bayle semble le lui reprocher, il n'y a assurément rien gagné: d'autres Auteurs ont suppléé à son silence. Selon M. de Thou, Papyre Masson & Brantome, le père d'Amyot étoit Boucher; selon l'abbé de Saint-Real, il étoit Corroyeur; selon Rouillard son compatriote, il faisoit & vendoit des bourses & des aiguillettes, ou, comme on s'exprime communément, c'étoit un petit marchand Mercier (g). Jacques, celui de

Mémoires d'Auxerre, tome I, page Joly, notes critiques sur Bayle, au mot

<sup>(</sup>f) La plupart des Historiens mettent la naissance d'Amyot en 1514; c'est une erreur.

<sup>(</sup>g) Ce qui rend l'opinion de ce dernier plus vraisemblable, ce sont les armoiries qu'Amyot se fabriqua lorsqu'il fut fait Évêque. Elles consistoient en un chevron brisé, surmonté de deux trèsses ou espèces de bourses lièes & renversées, & une molette d'éperon au-dessous. Il y a apparence que l'intention du Prélat étoit de se

1560.

ANNÉE ses enfans qui devoit être l'artisan de la fortune de toute cette famille (h), après avoir appris, dans le lieu de sa naissance, les premiers élémens de la Langue latine, vint continuer ses études à Paris, où il se mit au service de quelques écoliers d'un collége de cette Capitale, n'ayant pour y subsisser d'autre ressource du côté de ses parens, qu'un pain que sa mère lui envoyoit chaque semaine par les bateliers de Melun. Le desir de la science, son unique passion, l'obligeoit d'étudier pendant la nuit : mais son indigence étoit telle, qu'il étudioit à la lueur de quelques charbons allumés, n'étant pas en état de s'éclairer autrement. C'est d'une manière si laborieuse qu'il sit ses Humanités & son cours de Philosophie au collége du cardinal le Moine. Il vint ensuite entendre les excellens Maîtres que François I. er avoit établis au Collége Royal, Pierre Danés, Jacques Tusan, Oronce Finé, trois hommes dignes du choix du Monarque, & très-capables de donner le plus grand éclat à cette nouvelle école.

S'y étant perfectionné dans les Langues & dans les \* En 1535. Mathématiques, Amyot sortit de Paris \*, & alla étudier le Droit à Bourges sous André Alciat. La médiocrité de sa fortune lui fit accepter l'emploi de Précepteur auprès des neveux de l'abbé de Saint-Ambroise, Jacques Colin. Aumônier & Lecteur du Roi, & fort estimé à la Cour

rappeler la profession de son père; & ceci pourroit être regardé comme un trait de sa modestie.

<sup>(</sup>h) Amyot nomme dans son testament deux frères & une sœur. Le père Anselme a donc eu tort de dire qu'il étoit fils unique.

de Marguerite de Valois, reine de Navarre & duchesse Année de Berri. Cette protection valut au jeune Amyot une chaire de Professeur en Langue grecque & latine dans l'Université de Bourges. Il la remplit environ dix ans, faisant une leçon latine le matin, & une leçon grecque l'après-midi. De retour à Paris \*, il entra chez Bochetel \* En 1545. Secrétaire du Roi & des Finances, depuis Secrétaire d'État, pour prendre soin de l'éducation de ses enfans. Là, il présenta à François I. er sa traduction des Hommes illustres de Plutarque: ouvrage qu'on lit encore avec plaisir, malgré le grand nombre de fautes que certains critiques ont prétendu y trouver. Ce n'étoit alors qu'un essai; néanmoins François I. et, qui se piquoit de reconnoissance envers les Gens de Lettres, nomma le Traducteur à l'abbaye de Bellozane, vacante par la mort de Vatable. Quelle autre abbaye peut se vanter d'avoir été possédée de suite par deux hommes de ce mérite!

Après la mort de François I.er, le nouvel Abbé n'espérant plus rien de la Cour de France, voulut voir l'Italie. Il suivit M. de Morvilliers, nommé à l'ambassade de Venise \*; & quand ce Ministre fut rappelé, au lieu \* En 1547. de repasser les Monts avec lui, il alla s'établir à Rome, où il s'occupa à examiner les manuscrits de la Bibliothèque du Vatican, dans le dessein d'en tirer des lumières pour ses traductions. Il acquit alors un autre Protecteur en la personne du cardinal de Tournon, qu'il accompagna à Venise, lorsque la guerre allumée entre le pape Jules III & le roi Henri II, obligea ce Cardinal de se retirer en

1560.

Année cette ville. Ce fut sur ces entresaites qu'arriva l'ordre d'envoyer à Trente la lettre & le mémoire du Roi, dont nous avons parlé; & Amyot fut choisi, comme on l'a dit, pour être le porteur de ces pièces intéressantes. Il nous a laissé lui-même dans une lettre qu'il écrivit à M. de Morvilliers, en date du 8 septembre 1551, la relation de tout son procédé auprès des Pères du Concile, & le fait y est raconté dans un détail & avec une aisance admirable. Cette commission remplie, il reprit ses occupations littéraires, avec la tranquillité d'un homme qui ne pense pas à une plus haute fortune; mais ses protecteurs y pensèrent pour lui. Tournon revenu à la Cour de France. fut informé que Henri II cherchoit un Précepteur pour ses deux enfans puînés, Charles duc d'Orléans & Henri • En 1554. duc d'Anjou. Il proposa Amyot à Sa Majesté, qui l'agréa \*. Dans ce poste, l'abbé de Bellozane répondit à la bonne opinion qu'on avoit de lui. Il se rendit sur-tout si agréable aux deux Princes ses élèves, qu'ils conçurent pour lui l'un & l'autre une estime & une amitié, dont on voit rarement des exemples dans le rang suprême. Un Orateur du Collége Royal, nommé Leger du Chesne, raconte dans une de ses harangues, qu'Amyot, durant le cours de cette éducation, ayant été supplanté par un envieux (i), le jeune Charles pleura tant qu'on fut contraint, pour

<sup>(</sup>i) Seroit-ce alors qu'Amyot, lassé des embarras de la Cour, auroit accepté une chaire de Régent de Quatrième, comme le dit le poëte Dorat dans une espèce de satyre qu'il fit en 1556, sous ce titre: De Aulici victus miseriis!

l'appaiser, de rappeler son Précepteur. Mais un trait de reconnoissance qui a mérité l'applaudissement de tous les siècles, c'est ce que sit pour lui ce même Prince devenu Roi. Dès le lendemain de son avenement au Trône. il le nomma Conseiller d'État & Grand-Aumônier de France (k), à la place de Charles d'Humières (l).

Il paroît qu'il n'y eut point alors d'autre changement que celui-là parmi les principaux Officiers de la Chapelle Royale. Hennuyer premier Aumônier, Guillard Maître de l'Oratoire, Jean de la Rochefoucault Maître de la Chapelle-musique, & Guillaume Ruzé Confesseur du Roi, furent conservés dans leurs charges. La plupart des Prélats, qui sous les règnes précédens prenoient le titre d'Aumôniers, le conservèrent aussi. L'état de la Maison du nouveau Monarque en nomme cent quarante, outre Archon, tome II, lesquels il y en avoit encore vingt, ayant des gages & page 589. servant par quartier.

Charles fut sacré à Reims, le 15 de mai 1561, par le cardinal de Lorraine, Ministre pour la troissème fois de cette auguste cérémonie. Il n'étoit que dans sa onzième

<sup>(</sup>k) M. de Thou, & d'après lui, Bayle ont écrit que la dignité de Grand-Aumônier de France & la charge de Curateur de l'Université s'étant trouvées vacantes en même-temps, Charles IX les donna l'une & l'autre à Amyot; de quoi le premier de ces deux Auteurs se plaint beaucoup. Le fait n'est point vrai; & il y a dans les circonstances qui en accompagnent le récit, une infinité de méprises. Voyez les Remarques de l'abbé Joly sur le Dictionnaire de Bayle, au mot Amyot.

<sup>(1)</sup> Charles d'Humières se retira dans son évêché de Bayeux, où il mourut le 5 décembre 1571. Il fut enterré dans sa Cathédrale.

1561.

\* Son
Gouverneur.

année: mais son génie, son activité, son courage, tant d'heureuses dispositions cultivées par des mains aussi habiles que celles d'un Cipierre \* & d'un Amyot, faisoient espérer qu'il deviendroit un de nos plus grands Rois. Malheureusement il reçut une seconde éducation qui gâta la première; & tel est l'écueil où de jeunes Princes ne font que trop souvent naufrage. Ce fut, dit Brantome, le maréchal de Reiz, Florentin, qui le pervertit du tout, & lui fit oublier & laisser toute la belle nourriture qu'on lui avoit donnée. D'où il arriva, que les semences de vertu qui étoient en lui ne produisirent que des fruits d'amertume. & que tout son règne fut déchiré par les dissensions civiles, rempli de meurtres & d'horreurs. On ne doit trouver ici ni l'histoire, ni même l'abrégé historique d'une multitude de faits trop fameux dans nos Annales. Il suffit d'ébaucher simplement la peinture de ceux auxquels se rapportent certains traits qui nous concernent.

Catherine de Médicis, mère du Roi, qui vouloit dominer seule sous le nom de son fils, eut la mauvaise politique de rechercher l'appui des Huguenots, ennemis mortels du Gouvernement des Guises. Pour les attacher à son parti, elle accorda d'abord aux instances de leurs

\* En 1561. Chefs le colloque de Poissi \*, malgré les sages représentations du cardinal de Tournon, qui jugeoit avec raison que dans ces sortes de conférences, il y a toujours plus à perdre qu'à gagner pour la bonne cause. Elle sit rendre ensuite l'Édit du mois de janvier, par lequel le Roi leur permettoit de s'assembler hors l'enceinte des villes,

pour y faire l'exercice de leur Religion, jusqu'à ce que le Concile général en eût décidé; défendant aux Catholiques de les inquiéter. Toute la France se récria contre une loi, qui sembloit autoriser deux Religions dans le Royaume. Le Parlement sit des remontrances; le Prévôt des Marchands, le Chancelier de l'Université, le Clergé de la ville de Paris, présentèrent des requêtes pour en empêcher la publication; plusieurs Archevêques & Evêques y firent une opposition formelle. Nous remarquons en particulier celle de Hennuyer, premier Aumônier de Sa Majesté. Elle étoit conçue en ces termes : « Jean le Hennuyer évêque de Lisseux, après avoir lu certain Édit touchant la Religion, fait à Saint-Germain-en- « Ap. Mém. de Trévoux, Laye le 10 (le 17) janvier dernier, a déclaré & déclare « janvier qu'il s'oppose à la publication d'iceluy, en tant qu'il est « pag. 137. contrevenant au devoir de la charge donnée de Dieu « audit Évêque & Pasteur, pour le bien & salut de son « peuple, & duquel il faut qu'il réponde devant Dieu « ame pour ame; & offre de deduire les raisons de son « opposition devant le Roy & son privé Conseil, toute- « fois & quantes il y sera appelé; & de ce demande « Lettres &c. » Ce grand nombre de réclamations suspendit, mais ne détourna pas le coup que l'on portoit à l'ancien culte. A la troissème jussion, l'Édit sut enregistré au Parlement.

Il n'en falloit pas tant pour enhardir l'erreur; elle crut entrevoir déjà mille temples ouverts, & le Roi, la Reine, les Princes, tous les Grands du Royaume aux

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

1562.

Du Boulay, Hift. Univ. Paris, t. VI, p. 916.

Mémoires de la reine rite, liv. I.

Sermons de ses Ministres. Bientôt, en effet, un Jean de Montluc évêque de Valence, un Pierre du Val évêque de Séez, justement soupçonnés d'hérésie, & qui plus est, un Théodore de Bèze, & quelques autres Sectaires osèrent prêcher publiquement dans le Louvre même (m). Que de Prosélites ne dûrent pas faire de tels Orateurs, parmi un monde sur qui les charmes de la nouveauté & l'attrait du bel esprit sont si puissans! Écoutons la reine Marguerite, sœur cadette de Charles IX. « Toute la Cour, dit cette Princesse dans ses mémoires, Margue- » étoit infectée d'heresie, aux persuasions imperieuses de » plusieurs Dames & Seigneurs, & même de mon frere » d'Anjou, depuis roi de France, de qui l'enfance n'avoit » pu eviter les impressions de la malheureuse huguenoterie, » qui sans cesse me crioit de changer de Religion, jetant » souvent mes heures dans le feu, & au lieu me donnant » des psalmes & des prieres huguenotes, me contraignant » les porter; lesquelles soudain que je les avois, je les » baillois à Madame de Curton ma Gouyernante, que » Dieu m'avoit fait la grâce de conserver Catholique;

» laquelle me menoit souvent chés le bon homme M. le

cardinal

<sup>(</sup>m) Un jour le connétable de Montmorenci ayant su que l'évêque de Valence prêchoit dans la salle du château de Fontainebleau, en présence de plusieurs Dames & de quelques autres personnes, en manteau court & en chapeau, à la façon des Prédicateurs Huguenots, il y alla; & après avoir regardé ce Prélat d'un air fier & menaçant, il dit en colère à ses gens: qu'on m'enlève de cette chaire cet Évêque travesti en Ministre. L'Évêque épouvanté ne les attendit pas. Daniel, Histoire de France, tome X, page 139.

## DE LA COUR DE FRANCE. 137

cardinal de Tournon, qui me conseilloit & me fortifioit " à souffrir toutes choses pour maintenir ma Religion, « 1562. & me redonnoit des heures & des chapelets. »

Cependant, si le mensonge avoit ses Apôtres à la Cour, la vérité y avoit aussi des désenseurs, dont la voix s'élevoit avec toute l'énergie de la plus vive éloquence contre le nouvel Evangile. Tels étoient Arnaud de Sorbin, Jacques Fourré & Jacques Hugonis. Le premier surnommé Sainte-Foi, parce qu'il avoit d'abord été Curé d'une paroisse de ce nom, après avoir rempli ensuite avec distinction les prébendes théologales d'Auch & de Toulouse, dont les cardinaux d'Est & d'Armagnac l'avoient pourvu, fut appelé à Paris pour combattre l'hérésie sur un plus grand théatre. Le Roi l'ayant entendu un jour de Pentecôte à Saint-Maur-des-Fossés, en fut si content, qu'il le retint pour son Prédicateur ordinaire. On chercha souvent à lui faire un crime de la liberté avec laquelle il parloit: mais appuyé, comme il le dit lui-même, par le Grand-Aumônier qui prenoit son parti, il continua d'annoncer les vérités évangeliques avec toute la fermeté d'un Prophète, ce sont ses termes; & son zèle, quoique peu agréable aux Courtisans, fut toujours approuvé par le Monarque. Jacques Fourré, Dominicain du couvent de Chartres, étoit Prédicateur du Roi dès le temps de Henri II. Nous avons encore ses sermons, page 249. & l'oraison funèbre qu'il prononça au Service solennel de l'empereur Ferdinand I<sup>er</sup>. Si on n'y aperçoit rien qui pût faire un nom à leur Auteur dans un siècle tel que

Tome II.

le nôtre, il y a apparence qu'alors on en jugeoit autrement. La preuve en est la continuation du ministère du père Fourré à la Cour durant trois règnes, & sa promotion à l'évêché de Challon-sur-Saône, qui en fut la récompense. Jacques Hugonis, Religieux de l'Ordre de Saint François & Docteur de Paris, joignoit au talent de la parole celui de la négociation. Il fut envoyé en Espagne vers le roi Philippe II, pour traiter d'une affaire importante; commission qu'il remplit avec succès. Il ne voulut jamais d'évêché. Il accepta seulement une pension, qu'il employoit à faire du bien au Couvent où il demeuroit. On assure que Charles l'aimoit tellement, qu'il se déroboit quelquefois de sa suite pour l'aller voir, & qu'il se confessoit à lui. On attribue au jeune Prince. la même confiance pour le père Fourré & Arnaud de Sorbin.

Il n'est pas douteux que le zèle de ces trois Prédicateurs n'ait beaucoup contribué à préserver le Fils aîné de l'Eglise des dangers qui l'environnoient; mais celui dont le Ciel se servit plus utilement pour produire ce bon effet, fut le Grand-Aumônier. Laissons parler ici un Auteur contemporain, témoin oculaire de ce qui se passoit à la Cour. Son stile, peu familier avec les matières de piété, n'en est que plus persuasif. Amyor, Eloge de dit Brantome, nourrit très-bien ce brave Roy, & sur-tous fort catholiquement. Il avoit pris cette coustume qu'à toutes les festes, après qu'il lui avoit fait baiser l'Évangile qui s'estoit dit à la Messe, comme d'ancienneté cela se fait aux

1562.

Roys, il prenoit le livre, & se mettoit près de luy; & luy Année lisoit cet Évangile dit, & le luy expliquoit & interprétoit. Avant luy, Monsieur le cardinal de Lorraine avoit ains commencé au feu roy François second, comme je l'ay veu & plusieurs autres avec moy. Le Roy Charles oyoit fort attentivement cette leçon & la Messe. On apprend du même Auteur un fait qui montre, que si ce jeune Monarque écoutoit attentivement les pieuses leçons de son Maure, car c'est ainsi qu'il appela toujours Amyot, il les conservoit avec assez de soin pour savoir quelquesois les mettre en pratique. Comme il chassoit un jour dans la forêt de Lyons près de Rouen, un spectre de seu, ou plutôt une exhalaison enflammée, de la hauteur d'une pique, parut tout-à-coup devant lui. Ceux qui l'accompagnoient furent épouvantés, & prirent la fuite. Lui, sans s'étonner, ayant tiré son épée, poursuivit ce prétendu spectre jusqu'à ce qu'il s'évanouît. Il die après à plusseurs, ce sont les termes de Brantome, qu'il n'avoit eu peur aucunement, sinon quand il eut perdu le feu de vue; & qu'alors, pour se rassurer, il dit cette courte prière que son Précepteur lui avoit apprise en son jeune âge: Deus adjutor meus, sis mihi in Deum, in adjutorium meum.

Louis Guillard, qui avoit passé à l'évêché de Senlis 1565. après la mort de Crespin de Brichanteau, & que ses infirmités avoient obligé depuis de se démettre de ce siège, mourut à Paris le 19 de novembre 1565 (n).

<sup>(</sup>n) Les: Auteurs du Gallia Christiana (tom. X), ont donné à

Charles lui donna pour successeur dans la charge de Maître de l'Oratoire, Pierre de Gondi, né à Lyon en 1523, d'une ancienne famille originaire de Florence; mais que la faveur de Catherine de Médicis, avec qui elle avoit l'honneur d'être alliée, avoit attirée en-deçà Histoire de Paris, t. 11, des Monts. Il étoit alors évêque de Langres. Il fut transféré dans la suite à l'évêché de Paris; & nous le verrons, durant une longue carrière, honorer ce siége, moins par les éminentes dignités qui vinrent l'y chercher, que par les vertus pastorales qu'il y fit paroître.

Vers le même temps, le Clergé de la Cour fut augmenté d'un nouvel Officier. On a dit que François I. et, en établissant les deux Chapelles de musique & de plein-chant, leur avoit donné un seul & même Supérieur, sous le nom de Maître de la Chapelle-musique, lequel les dirigeoit l'une & l'autre par le moyen des Substituts qu'il y avoit, & qu'on appeloit sous-Maûres. Charles voulut que chacun de ces deux corps eût son Chef particulier. Il créa un Maître de la Chapelle de pleinchant, à qui il attribua les mêmes droits & la même autorité sur les Chantres, que le Maître de la Chapellemusique avoit sur les Musiciens; & il pourvut de cette charge Félix de Varmond, doyen de Valence & Aumônier de la reine Catherine de Médicis: cet Ecclésiastique est connu par le procès qu'il intenta à son Évêque, Jean

Louis Guillard la qualité de Confesseur de Charles IX. Ils l'ont confondu, sans doute, avec Crespin de Brichanteau, son prédécesseur dans l'évêché de Senfis.

de Montluc, qu'il déféra & traduisit comme Hérétique au Grand-Conseil. Mais, soit que l'accusation ne fût pas prouvée, ou que le crédit de l'accusé sît pencher les Echard, tome 11, Juges en sa faveur, il intervint, le 4 d'octobre 1560, page 253. un Arrêt par lequel Varmond fut déclaré calomniateur. & comme tel, condamné à demander pardon au Prélat nue tête & à genoux. Ceux qui ont entrepris de disculper Montluc du soupçon d'hérésie, ont regardé comme une extravagance le procédé de Félix de Varmond (0).

1565.

. (0) Celui qui a le plus maltraité à ce sujet Félix de Varmond, est le père Columbi, dans une dissertation composée pour servir d'apologie à l'évêque de Valence, dont la foi, selon ce Jésuite, sui pure & exempte de tout soupçon. Cependant presque tous les Auteurs avouent que Montluc témoigna au moins un grand penchant pour les nouvelles erreuts. Il y a plus, c'est que la plupart des livres de piété & des sermons qu'il donna au Public, & qui subsistent dans les bibliothèques, sont justement suspects, à cause de certaines façons de parler qu'on y remarque. On peut voir dans la Bibliothèque des Écrivains de l'Ordre de Saint Dominique, dont Montluc avoit embrassé l'Institut dans sa jeunesse, les reproches qu'ont essuyés ses ouvrages, de la part des Docteurs de Paris. On ne lui fait pas plus de grâce sur sa conduite & sur ses mœurs, que sur sa doctrine. Cet homme qui ne parloit que de l'ancienne discipline, qui invectivoit si fort contre les dérèglemens de ses Curés, se permit une espèce de mariage dans les formes, & prétendit faire légitimer son fils naturel, si connu sous le nom de Balagny. Jurieu dit quelque part de ce Prélat : Nous ne Sommes pas fâchés que le Calvinisme sût son seul défaut, & qu'il ne sût ni débau. hé, ni concubinaire. Mais, dans les principes, & selon les loix de l'Eglise, dans le sein de laquelle Montluc se portoit pour Evêque, son mariage prétendu étoit-il autre chose qu'une débauche & un vrai concubinage! Voyez les Mém. de Trévoux, Nov. 1757, page 2983.

- **- --**--

1565.

d'autres n'y ont aperçu que l'effet d'un zèle trop ardent peut-être, mais pur & généreux.

La nouvelle charge dont on vient de parler, dut vraisemblablement sa création au goût singulier que Charles avoit pour le chant. Pendant la Messe, dit encore Eloge de Brantome, il se levoit bien souvent, & s'en alloit chanter, à l'imitation du seu roi Henri son pere qui en faisoit de même, au lutrain avec ses Chantres, & se mettoit parmi eux, & chantoit la taille & le dessus fort bien, & aymoit ses Chantres. On a des preuves remarquables de cette afsection.

Depuis l'interruption de l'usage des rôles que nos Rois envoyoient autresois aux Papes, pour faire pourvoir de bénésices les Clercs qui leur étoient attachés, on n'avoit pas encore pensé à y suppléer par quelque disposition générale en saveur de ces mêmes Clercs. Tous les autres Corps qui participoient aux anciennes réserves de la Cour de Rome, avoient trouvé le moyen de se faire dédommager de leur suppression; le Parlement, par l'indult accordé à ses Officiers; les Universités, par les quatre mois affectés aux Gradués. Il n'y avoit que les Ecclésiastiques de la Chapelle royale, à qui rien ne tenoit lieu de ces grâces expectatives. Charles IX y suppléa dès les premières années de son règne, par une

Il étoit, ajoute Brantome, fin, delié, rinquant, rompu & corrompu autant pour son seavoir, que pour sa pratique. On le tenoit Lutherien du commencement, puis Calviniste contre sa Profession épiscopale; mais il s'y comporta modessement par bonne mine & beau semblant.

Ordonnance, que nous allons transcrire ici telle qu'on la lisoit dans le registre d'Amyot. « Aujourd'hui 22 jour d'avril 1561, le Roi étant à Fontainebleau, voulant en « Ap. Du toutes choses bien & favorablement traiter les Chantres « page 392. de sa Chapelle, & leur donner moyen & pouvoir de « plus honorablement s'entretenir à son service, & continuer « le bon devoir qu'ils ont jusqu'ici fait en leurs estats, au « grand contentement dudit Seigneur, veut & entend que « doresnavant à mesure qu'il adviendra vacation de benefices « dependans de la Sainte-Chapelle , Nostre-Dame de Poissy « & Sainct Melon de Pontoile, Nostre-Dame-de-la-Ronde, « la petite église de Saint-Michel, & l'Hospital du Roy « à Rouen, l'église collégiale de Mortagne, Nostre-Dame « & Saint-Spire de Corbeil, Nostre-Dame d'Estampes, « Nostre-Dame de Clery, Saint-Sauveur de Blois, le « Plessis-lez-Tours, Saint-Martin & Saint-Lo d'Angers, « Saint-Pierre du Mans, Saint-Estienne de Troyes & Sainct « Urbain, la Sainte-Chapelle de Dijon, Nostre-Dame « de Moulins, Montluçon, Herisson, Vitri-en-Perthois, « Abbeville, Perronne, Roye, Saint-Quentin & Ville-« neuve-lez-Avignon, qui sont de la collation & disposition « dudit Seigneur, soient & demeurent affectez & reservez, « pour en pourvoir & recompenser les dits Chantres de « sadite Chapelle, chacun en son rang & ordre, selon & « suivant le roolle & estat, qui en sera pour ce fait & « dressé par le Grand-Aumosnier dudit Seigneur, voulant « & ordonnant Sadite Majesté que si par après, par impor- « tunité des impetrans ou autrement, estoit par lui pourvu «

Année » ausdits benefices d'autres que des susdits Chantres, les 1565. " provisions qui en seront faites, soient & demeurent nulles, " de nul effet & valeur, & comme telles les a dès maintenant ledit Seigneur declarées. En tesmoin, & pour seureté de quoi iceluy Seigneur m'a commandé expédier ausdits Chantres le présent Brevet. Signé de l'Aubespine. »

Le Monarque amplifia encore dans la suite cette grâce. Par des Lettres patentes, données en forme de charte Peyrat, page au mois de septembre 1572, il réserva & affecta « aux " sous-Maîtres, Chantres, Chapelains & Clercs tant de sa " Chapelle que de son Oratoire, Compositeurs, Noteurs " & Enfans couchez & employez tant en l'estat de sa " Maison que de sa Chapelle - musique, les dignités, " chanoinies, prebendes & benefices ecclesiastiques estans » en la collation & pleine disposition de Sa Majesté, dans " les Eglises cy déssus designées; & pareillement les dignités, " chanoinies, prebendes & autres benefices vacans, & qui » viendront à vacquer en Regale aux Eglises cathedrales " de son Royaume, pour, vacation d'iceux advenant par " mort, incapacité, ou autrement, en quelque sorte que ce " fust, en être pourvus selon le rolle & estat qui en sera fait. » Ces nouvelles Lettres furent enregistrées au Parlement, le dernier de janvier 1573, par un Arrêt qui en ordonna l'exécution; A la reserve des prebendes vacantes en Regale, & à la charge que ez Eglises où il n'y aura que douze Chanoines, entreront seulement deux Officiers de la Chapelle du Roy; ez Eglises où il y en aura plus de douze, quatre; & en celles qui passeront le nombre de vingt-quatre

vingt-quatre chanoinies, six seulement; & s'il se trouvoit Année une église où il y eut moins de douze chanoinies, n'y en seroit reçu qu'un.

Cependant, quelque porté que fût ce Prince à traiter favorablement les Chantres de sa Chapelle, il ne les autorisoit pas lorsqu'il seur arrivoit de se prévaloir d'une telle faveur. Il fit faire à Paris, en 1566, une procession félib. Hist. de Paris, générale, dans laquelle il voulut qu'on portât la châsse preuves, t. II, de Sainte Geneviève. Comme il devoit assister à la p. 821. cérémonie en personne, ses Chantres prétendirent y tenir le chant, & marcher les derniers du Clergé; ce que les religieux de Sainte-Geneviève & les chanoines de la Cathédrale leur disputèrent. Aussitôt que le Roi sut arrivé, l'évêque de Paris & l'abbé de Sainte-Geneviève lui firent part de la contestation, le suppliant de la terminer à l'avantage de leurs Corps, dont ils exposèrent en même temps les raisons. Sa Majesté répondit, qu'en sa présence, comme en son absence, Elle vouloit qu'on suivît l'usage qui avoit été pratiqué auparavant en parcilles occasions. Il y a apparence que cet usage se trouva contraire à la prétention des Chantres de la Chapelle. Ils marchèrent, à la vérité, après tous les religieux, les paroisses & les églises collégiales de Paris; mais ils précédèrent le clergé de Sainte-Geneviève & celui de Notre-Dame. Les Aumôniers du Roi venoient ensuite avec les Abbés, en surplis.

Un des motifs de cette procession, étoit d'appaiser la colère du Ciel, qui sembloit avoir livré la France entière Tome II. Т

1566.

à tout ce que le fanatisme peut produire de désordres & d'horreurs. L'hérésie, dont le propre est de former des rébelles en se faisant des Sectateurs, avoit allumé par-tout le Royaume le feu de la sédition & de la guerre.

\* Massillon. Elle a beau, dit un excellent Orateur chrétien \*, vouloir se laver aujourd'hui de cet opprobre, en disant que les persécutions des Princes lui mirent en main les armes d'une juste défense: elle qui se vante d'être la vraie Eglise de Jésus-Christ, qui ne cesse de nous rappeler la beauté de sa discipline dans les trois siècles les plus voisins de son berceau, ignore-t-elle qu'alors cette Église n'opposa jamais aux persécutions, que la patience & la fermeté de sa foi; que ses Apôtres ne furent pas envoyés dans l'Univers comme des lions, pour y porter le meurtre & le carnage, mais comme des agneaux toujours prêts à se laisser égorger; que ce ne fut pas en répandant le sang de leurs ennemis, mais le leur propre, qu'ils multiplièrent leurs disciples; & que si on les traîna devant les Rois & les Gouverneurs, c'étoit pour y être jugés comme des criminels, & non pour forcer ces Puissances de leur être favorables. Mais il faut laisser aux Théologiens controversistes le soin de dévoiler l'inconséquence & l'injustice tout ensemble des fureurs de la prétendue réforme; nous ne devons nous attacher qu'à la suite des faits historiques qui concernent notre objet.

1570.

Dans un de ces intervalles de paix, qu'on voyoit de temps en temps succéder aux hostilités les plus cruelles, & qui n'étoit souvent lui-même qu'un calme qui préparoit

fourdement un nouvel & plus violent orage, Charles ANNÉE épousa Élisabeth d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien II. C'étoit une Princesse véritablement digne de l'éloge qu'en faisoit le Monarque son époux, lorsqu'il disoit, en parlant d'elle, qu'il pouvoit se flatter d'avoir dans une semme aimable, la femme la plus sage & la plus vertueuse, non pas de la France, non pas de l'Europe, mais. du monde entier. Le mariage fut d'abord célébré à Spire par Procureur \*, en présence de l'Empereur & de l'Impératrice, & d'un grand nombre de Seigneurs Allemands assemblés pour la Diète. Jacques d'Eltz, Electeur de Mayence en fut le ministre. Cette première célébration par Procureur, dont nous n'avons point trouvé d'exemple dans aucun des mariages des Rois précédens, fut suivie d'une seconde, qui se fit le 26 de novembre à Mézières, ville de Champagne sur la Meuse, où les deux époux en personne renouvelèrent seur mutuel consentement, & reçurent la bénédiction nuptiale du cardinal de Bourbon. Après les guerres & les malheurs auxquels l'Etat avoit été en proie, on ne devoit pas s'attendre à la pompe extraordinaire qui accompagna ces nôces. Les Allemands, étonnés de tant de magnificence, ne pouvoient assez répéter: O le beau Royaume, le riche Royaume, il est Godefroi, inépuisable. On remarque que les Aumôniers du Roi Gérémonie françoise, alloient par toute la ville chercher les pauvres pour leur donner tome 11, page 38. de l'argent.

Le Grand-Aumônier Amyot, présent à ces fêtes, mais sans y faire d'autre fonction que celle de dire le

1571. Lebeuf, Mémoires

t. I, p. 621.

Benedicite & les grâces au festin royal, venoit enfin d'être désigné pour l'épiscopat. Au commencement de 1570, le cardinal de la Bourdaissère étant mort à Rome, Pie V se crut en droit de disposer de ses bénéfices, & nomma à l'évêché d'Auxerre un particulier dont le nom nous est inconnu. Charles, qui avoit des vues sur ce siège, fut très-mécontent de l'entreprise du Pape. Il nomma de fon côté fon Précepteur, & obligea Sa Sainteté de révoquer sa nomination. On n'est pas surpris de la fermeté que le Monarque montra en cette rencontre : on pourroit l'être plutôt de ce qu'il avoit tant attendu à placer sur le chandelier de l'Eglise, un homme si propre à l'éclairer; car Amyot étoit déjà âgé de cinquante-sept ans. Mais en ce temps-là, quoiqu'on vit quelquefois des choix très-précipités, il est vrai de dire, généralement parlant, qu'on n'arrivoit pas si vîte qu'aujourd'hui aux dignités ecclésiastiques. Amyot, ayant reçu ses Bulles, sur sacré à Paris au mois de janvier 1571. Environ deux mois \* Le 25 après \*, il assista au Couronnement de la nouvelle Reine, dans l'église de Saint-Denys; & ce fut lui qui présenta au cardinal de Lorraine officiant, le sceptre & la main de justice, qui devoient être mis dans les mains de Sa Majesté.

1572.

mars.

Le séjour continuel qu'Amyot avoit fait jusque-là à la Cour, avoit accoutumé le premier Aumônier Hennuyer, Prélat d'ailleurs très-attaché à ses devoirs, à résider avec plus d'assiduité dans son diocèse. Il y étoit dans le temps qu'arriva cette scène tragique, connue sous le nom de journée de la Saint-Barthélemi; & la Providence sembla ANNÉE l'y avoir retenu, afin d'apprendre à son siècle & à tous . 1572. les siècles à venir, que le vrai zèle est ennemi de la barbarie, & que le propre de la Religion est de chérir indistinctement tous les hommes comme ses enfans. Le beau trait que nous allons raconter, a été révoqué en doute par quelques modernes, sous prétexte que les Fr. 1746, Écrivains du temps n'en avoient pas parlé (p). Mais, juin, 2.4 vol. outre qu'il est appuyé sur une tradition généralement reçue à Lisieux, il a été loué par une foule d'Auteurs Hemere Aug. Vir. respectables, dont quelques - uns peuvent même être regardés comme contemporains; nous pouvons donc Le P. Alex. adopter leur récit, sans manquer à la fidélité de l'Histoire. Contin. de Le Gouverneur de Lisseux (q), disent-ils, ayant reçu Mercure de ordre du Roi de faire main-basse sur tous les Calvinistes

Hemeré, Echard , le l'abbé Fleury , décembre, ı, or yol.

<sup>(</sup>p) Voici un fait qui démontre le peu de fond que l'on doit faire sur cet argument négatif. La compagnie d'Italiens de Ludovic de Gonzague, duc de Nevers, qui étoit en garnison à la Charité, où, jointe aux Catholiques, elle massacra les Huguenots, députa un de ses Officiers aux échevins de Nevers, pour leur offrir son secours. Ceux-ci le refusèrent, en disant que les Huguenots étoient en trop petit nombre dans leur ville pour oser rien entreprendre, de sorte qu'il ne fut fait aucun mal à ceux qui s'y trouvèrent. Le fait est vrai, quoique les Historiens du temps n'en aient pas parlé, & que des Historiens modernes, tels que Mezerai, mettent Nevers au nombre des villes où les massacres furent les plus cruels. Voyez le Mercure de France, 1749, Juin, 2.d volume.

<sup>(</sup>q) Peut-être faut-il dire le Lieutenant de Roi. On croit que c'étoit Livarot, qui fut un des mignons de Henri III.

ANNÉE qui étoient dans cette ville, alla faire part à l'Évêque 1572. de la commission dont on le chargeoit. Je ne souffrirai jamais que vous l'exécutiez, répondit celui-ci. Ceux que vous voulez égorger sont mes brebis; quoique égarées, elles me sont cheres, & je ne désespere pas de les faire rentrer dans la bergerie de Jésus-Christ. L'Officier représenta que l'ordre de la Cour étoit si pressant, qu'il y iroit de sa tête, s'il n'obéissoit. Je réponds pour vous, reprit le généreux Prélat; & il lui donna aussitôt une obligation écrite de sa main, pour gage de sa promesse, ajoutant qu'en tout cas, il étoit prêt de donner sa vie pour son troupeau. Le Public, informé d'un acte de charité si héroïque, l'admira; & les Huguenots de Lisseux, touchés de cette marque de tendresse, vinrent presque tous se jeter aux pieds de ce bon Pasteur, & faire leur abjuration entre ses mains. Ce qui contribua le plus à rendre Hennuyer si serme dans sa résistance, sut l'Édit du mois de janvier, qui avoit expressément défendu d'inquiéter personne pour fait de Religion, & contre lequel le Prélat avoit fait lui-même les plus fortes protestations. Il ne pouvoit se persuader, que la même main qui avoit figné une loi si favorable aux Sectaires, eût expédié des ordres qui devoient leur être si funestes. D'ailleurs, les liaisons qu'il avoit eues avec la Cour lui ayant appris à connoître le bon cœur de Sa Majesté & les intrigues du parti sanguinaire, il conclut, de même que le Comte de Tende Gouverneur de Provence, & quelques autres

dont les noms ne sauroient être trop célébrés, que le Année dessein à l'exécution duquel il s'opposoit, venoit moins 1572. du Monarque, que des ennemis du repos public.

Il ne se trompoit pas. Charles, si l'on en croit la reine Marguerite sa sœur, & il semble qu'on doit l'en Mémoires de la reine croire, puisqu'elle assure qu'elle tenoit du Roi lui-même Marguerite. ce qu'elle rapporte, Charles, dis-je, eut beaucoup de peine à consentir au massacre, & si on ne lui avoit fait entendre qu'il y alloit de sa vie & de son Etat, il ne l'eût jamais fait. C'est-à-dire, qu'on abusa de sa jeunesse, & qu'on se servit des moyens les plus capables d'enflammer son tempérament naturellement colère, pour le déterminer à une action, dont on savoit bien qu'il avoit horreur de fang-froid.

Abrége

Une chose extraordinaire, remarque M. le président Henault, c'est que ce même Prince, que tous les Historiens nous peignent, d'après cette action, comme chronologique. violent & cruel, aima cependant les Sciences & les Lettres, rechercha, protégea, cultiva même avec succès les Arts qui adoucissent l'ame & civilisent les mœurs. Quel goût ne montra-t-il pas pour la Poësse! On n'avoit encore, en ce genre, rien de meilleur dans notre langue que les productions du fameux Pierre Ronsard: elles charmoient également la Cour & la ville. Charles en devint admirateur passionné. Pour attacher à sa personne le nouveau Pindare, il le fit son Aumônier, quoiqu'il ne fût pas Prêtre, & qu'il ne l'ait jamais été. Il lui donna le prieuré de Saint-Cosme près de Tours, & l'abbaye

de Bellozane, dont Amyot se démit en sa faveur. Mais ces bienfaits ne furent pas ce qui dut le plus flatter le Poëte. Entre le Monarque & lui il s'établit un commerce. où de part & d'autre on s'écrivoit en vers les choses les plus tendres & les plus délicates. Il nous reste encore quelques-uns de ces billets du Roi, qui font regretter la perte de ceux que nous n'avons plus. Les connoisseurs y trouvent autant de netteté & de finesse que dans les vers de Ronsard, & bien plus de facilité. C'est assez pour prouver que ce Prince, quand il vouloit donner quelques momens aux Muses, réussission comme les plus grands Maîtres (r).

Il n'écrivoit pas moins bien en prose. La chasse, qu'il aimoit avec passion, sut un des sujets sur lesquels il exerça sa plume. Il composa un petit ouvrage plein d'érudition & de recherches touchant la nature des

<sup>(</sup>r) Ronsard, après la mort de son maître, ou, pour mieux dire, de son ami Charles IX, se retira à son prieuré de Saint-Cosme près de Tours, où il mourut le 27 décembre 1585. On lui fit, le 24 février suivant, les plus magnifiques funérailles dans la chapelle du collège de Boncour à Paris. Le service, mis en musique nombrée, animée de toutes sortes d'instrumens, fut chanté par l'élite des enfans des Muses; s'y étant trouvés ceux de la Musique du Roy, suivant son commandement, & qui regretta à bon escient le trespas d'un si grand personnage, ornement de son Royaume. Après dîner, Duperron prononça l'oraison funèbre. Tout ce qu'il y avoit de Grands à la Cour & à la ville y assista; & l'affluence étoit telle, que le cardinal de Bourbon & plusieurs autres Princes & Seigneurs furent contraints de s'en retourner pour n'avoir pu forcer la presse. Binet, vie de Ronsard.

cerfs, qui a été rendu public à Paris en 1625, sous le Année titre de Chasse Royale.

1572.

Nous avons déjà parlé du goût de Charles pour la Musique, & de la faveur que trouvoient auprès de lui ceux qui faisoient profession de cet Art. On peut ajouter ici un ou deux faits propres à confirmer ce que nous ayons dit. Entre les Musiciens de la Chapelle, il y en avoit un nommé Antoine Subiet, & surnommé Cardot, qui, dès le temps de François I.er, faisoit les délices de la Cour. Le Roi le prit en telle affection, qu'il le nomma tom. VI, à l'évêché de Montpellier vers l'an 1572. Cet homme, en qui on n'avoit guère connu jusque-là d'autre talent que celui de bien chanter, fut un des plus dignes Prélats qui aient rempli ce siége. Non-seulement il ne perdit jamais de vue sa première condition; mais, afin d'en conserver le souvenir à la postérité, il fit une fondation considérable pour procurer aux Enfans de chœur de l'église de Saint-Symphorien d'Avignon, parmi lesquels il avoit été élevé; une éducation convenable dans la piété & dans les Lettres. Lorsqu'il quitta la Chapelle royale, Charles pensoit à l'y remplacer par un autre Musicien d'une plus grande réputation. Ayant entendu parler du fameux Orland Lassus, que toutes les Cours de l'Europe recherchoient avec une sorte d'empressement, il lui fit écrire pour l'inviter à venir prendre la direction de sa Musique. Lassus partit de Bayière, où il étoit alors, & prit la route de France: mais il n'y arriva point, ayant Tome II.

1572.

1574.

appris en chemin une nouvelle qui le fit retourner sur ses pas; c'étoit celle de la mort du Monarque.

Depuis quelque temps, les troubles dont le Royaume étoit agité, avoient réduit ce Prince à un état de langueur qui éloignoit de lui l'appétit & le sommeil, & le laissoit en proie à la plus profonde mélancolie. Son Grand-Aumônier, cherchant à le distraire des images noires & chagrinantes qui le consumoient, lui demanda un jour pour-Sorbin, Vie quoi il s'abandonnoit ainsi à la tristesse. Hélas, mon maître, Et Mœurs de lui répondit - il, n'en ai-je pas raison! La sièvre qui le Charles IX. prit à Vitri, où il avoit accompagné Henri son frère, élu roi de Pologne, & un asthme qui lui permettoit à peinte de respirer, ne tardèrent pas à lui faire sentir que la fin de sa vie approchoit. Nous allons peindre ses dispositions chrétiennes, d'après la relation que nous en a laissée celui qui l'assista dans ses derniers momens. Ce ne sut pas Guillaume Ruzé son Confesseur, qui remplit ce triste ministère. Dès l'an 1570, il avoit été nommé par le Roi à l'évêché de Saint-Malo, d'où on l'avoit transféré, en 1572, à celui d'Angers. Occupé de la conduite de ce nouveau diocèse, qui avoit besoin de sa présence, il ne put se trouver à la Cour durant la maladie de son Pénitent. Arnaud de Sorbin, l'un des Prédicateurs du Roi, suppléa alors à son défaut; & c'est lui qui, suivant l'expression du poëte Ronsard, aux fonctions de Prescheur & de Confesseur a réuni encore celle d'Historien de Sa Majesté. Il rapporte que le jour de la Pentecôte, 30 de

Année 1574-

mai, le Grand-Aumônier & lui étant entrés à huit heures du matin dans la chambre du Roi, ils le trouvèrent dans son lit, baigné de larmes. Consolé par leur présence & par leurs discours, il dit à Sorbin de s'asseoir au chevet de son lit, & ayant fait signe à tous les assistants de se retirer, il se confessa avec une grande componction de cœur. On dressa dans la chambre un autel où Amyot célébra la Messe, après laquelle il communia le Malade en Viatique. Le Grand-Aumônier & le Confesseur, qu'il avoit prié de ne le plus quitter, l'entretinrent ensuite des miséricordes de Dieu, & lui firent faire une profession de foi, l'interrogeant sur tous les articles du symbole. Amyot le voyant extrêmement abattu, lui demanda enfin s'il ne desiroit pas qu'on lui administrât le Sacrement de l'Extrême-Onction. Oui, répondit le Prince; mais hâtez-vous, mon maître. La mort prévint la diligence du Prélat. Charles expira en articulant ces paroles qu'on n'entendit qu'avec peine: Mon Dieu, mettez-moi au nombre de vos élus. Quelques symptômes extraordinaires, dont cette mort fut accompagnée (f), firent dire aux Protestans que c'étoit un effet visible de la Justice céleste, qui vengeoit le sang de tant de malheureux injustement massacrés dans la journée de la Saint-Barthélemi. On sait le peu de fonds qu'il y a à faire sur ces discours téméraires, où l'on se permet d'interpréter au gré de

<sup>(</sup>f) On dit que, pendant les deux dernières semaines de sa vie, le sang sortoit à gros bouillons par tous les conduits de son corps, & réjaillissoit même à travers les pores. Mezerai.

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

1574.

ses préjugés, les desseins impénétrables de la Providence. Depuis quand l'erreur seroit-elle devenue dépositaire des secrets de Dieu!

Le corps du Roi demeura exposé, suivant l'usage, au château de Vincennes, lieu de sa mort, pendant l'espace de quarante jours. On le conduisit ensuite à Saint-Antoine-des-Champs, d'où, le Dimanche 11 de juillet, il fut porté à Notre-Dame, & le lendemain à Saint - Denys avec la magnificence accoutumée. En Journal de l'ordre de marcher & tenir rang, dit l'Estoile, se meurens 1. 1, p. 90. quelques différends & propos d'altercation entre Messieurs du Parlement, & Messire Jacques Amyot, Évêque d'Auxerre, Grand-Aumônier de France; Pierre de Gondy, Evêque de Paris; & furent dites hautes paroles de part & d'autre. L'occasion de ces disputes venoit de ce qu'aux obsèques de François I. et, on avoit fait un changement à l'ancien cérémonial. Avant cette époque, sur le cercueil qui renfermoit le corps du Roi défunt, étoit possée l'effigie, ou l'image de cire qui représentoit le même Roi en son vivant: alors le Prélat officiant, ou celui qui faisoit la fonction de Grand-Aumônier, marchoit sans difficulté au pied de cette représentation, & le Parlement se tenoit sur les côtés. Mais à la mort de François I. et on imagina de séparer l'effigie du cercueil, sous prétexte qu'il ne convenoit pas de confondre avec la dépouille mortelle du Roi une image destinée à le représenter dans toute sa splendeur de sa majesté. Aussitôt le Parlement prétendit; qu'assissant à la cérémonie en robes rouges pour marquer

aussi la splendeur de la Majesté royale il n'appartenoit Annér qu'à lui d'approcher & d'environner l'effigie; & que la 1574. place du Grand-Aumônier, ou du Prélat officiant, étoit auprès du cercueil qui rensermoit le corps, seul objet de leur assistance. On a vu que malgré cette prétention du Parlement, aux obsèques de Henri II, sils & successeur de François I.er, l'Évêque de Meaux, Grand-Aumônier de France, & Eustache du Bellay, Évêque de Paris, marchèrent l'un & l'autre joignant de devant ladite effigie; c'est un sait consigné dans les registres même du Parlement. Amyot & Gondy ne manquèrent pas, sans doute, de s'en autoriser. Toutesois ensin, continue le Journal de Henri III, la Cour de Parlement le gagna, de tint selon la coutume les plus prochains lieux de l'effigie du seu Roy, pour raison de quoi estoit survenue la contestation.

Cet incident dérangea beaucoup la pompe funèbre. Les Princes & les Seigneurs de la Cour quittèrent tous le Convoi à l'église de Saint-Lazare, & il ne resta pour l'accompagner à Saint-Denys que Brantome, dont nous allons bientôt citer le témoignage, quatre autres Gentilshommes de la Chambre & quelques Archers de la garde. Le lendemain, tout le monde se rendit à cette Abbaye, pour assister au Service solennel qui su célébré par le cardinal de Lorraine. Arnaud de Sorbin y continua l'éloge de Charles, dont il avoit prononcé, le jour précedent, la première partie à Notre-Dame de Paris : chose pivoyable à ouir, è qui ne se peut réciter sans larmes. L'inhumation se sit ensuite ayec autant de décence que

1574.

Félibien, 6. l, p. 721.

Année de majesté. Mais les esprits étoient trop échauffés pour que la cérémonie finît sans quelque nouveau trouble. Après le dîner, qui selon l'usage suit les obsèques, le Discours de Parlement, dit Brantome, ayant à sa tête Christophe de de Bretagne. Thou, envoya commander à Amyot Grand - Aumônier de France, de lui venir dire les grâces comme Roy (1); Paris, preuv. ce que le Grand-Aumônier refusa, disant que ce n'étoit point devant eux qu'il devoit faire une pareille fonction. Sa réponse ayant été rapportée à la Cour, y excita de grands murmures. Nouveaux commandemens signifiés au Prélat, & nouveaux refus de la part de celui-ci, qui, ajoute Brantome, s'alla cacher pour ne leur repondre plus. Cependant le cardinal de Lorraine vint trouver le Parlement, menant avec lui l'évêque de Digne pour dire les grâces, & offrant de les dire lui-même. Ni cette démarche, ni ces offres n'appaisèrent les Magistrats: ils jugèrent qu'on ne devoit partir de là, qu'Amyot ne vînt en personne. Mais ne s'étant pu trouver, ils surens contraints de dire les grâces eux-mêmes, & se lever avec des menaces grandes & injures qu'ils debagoulerent contre ledie Grand-Aumosnier, jusques à l'appeler Maraut & fils de Boucher.

\* Vigneul-

Voici, au jugement d'un Littérateur moderne \*, un de ces traits curieux de notre histoire, propres à donner t. 11, p. 174. le plus grand relief à l'Écrivain qui les rapporte. « Mais,

<sup>(</sup>t) Ces deux mots veulent dire apparemment qu'en l'absence de Henri III, qui étoit encore en Pologne, le Parlement représentoit le Roi.

remarque un autre moderne \*, par malheur ce trait « d'histoire si curieux est tronqué & déguisé; & en l'exa-« minant de près, on trouvera qu'après tout Amyot « n'auroit fait que son devoir, s'il avoit obéi. S'il en usa « Bibliot. autrement, ce ne fut que par dépit & par vengeance « t. xxxvi, de ce qu'à ces obsèques l'évêque de Paris & lui ayant « p. 119. voulu marcher immédiatement devant l'effigie du Roi, « Christophe de Thou Premier Président les avertit qu'en « qualité, l'un de Curé du Roi, & l'autre de son Confesseur, « leur place étoit auprès du corps. Amyot, qui étoit fier, « prenant cet avis pour un affront, s'en vengea sur tout « le corps du Parlement, en refusant de dire grâces après « le repas de cette Compagnie, quoique ce fût proprement « l'office du Grand-Aumônier. Ainsi ce qu'on peut dire « de Brantome au sujet du récit en question, c'est qu'il « a parlé en homme mal informé. » Nous ne relèverons pas les inexactitudes qui viennent d'échapper à l'Auteur de cette critique. Nous observerons seulement qu'il accuse tout-à-la-fois Brantome d'ignorance, & Amyot de passion. Mais, pour disculper l'Historien, il n'y a qu'à lire l'exposé simple & naïf qu'il fait de la querelle. J'en vis le progrès, dit-il, & je scay bien tout ce que Monsieur me commanda d'aller dire: je scay ce que m'en dit Monsieur le Cardinal, & me dit ce que je ne diray point, &c. Pouvoit-il, après cela, parler en homme mal informé! Pour ce qui est du Grand-Aumônier, quand bien même on supposeroit qu'il eût conservé quelque ressentiment de ce qu'on lui avoit contesté une place que ses prédécesseurs avoient

Année

HENRI III.

occupée, qui a dit au Censeur que le depit & la vengeance furent les motifs du refus qu'il fit de dire les grâces !

Henri (u), Roi de Pologne, commençoit à faire les délices de la Nation qui l'avoit couronné, lorsque la mort de son frère, Charles IX, le rappela en France, pour prendre possession du Trône de ses pères. Tout annonçoit en lui un héros qui devoit relever l'Etat, & en extirper l'hérésie. Si, dans son enfance, le commerce de certaines personnes qui l'approchoient, sui avoit inspiré quelque penchant pour la nouvelle Religion, cette inclination n'avoit pas été de longue durée. Les Huguenots purent s'apercevoir de ses vraies dispositions à leur égard, aux deux batailles de Jarnac & de Moncontour où il se couvrit de gloire, & plus encore à la journée de la Saint-Barthélemi, dont on le regarda comme un des principaux Auteurs.

N'étant que duc d'Anjou, il avoit eu pour premier Aumônier Pierre (x) de la Baume, évêque de Saint-Flour, lequel l'avoit suivi en Pologne, où il prenoit le titre de son Grand-Aumônier. Peut-être ce Prélat se flattoit-il, qu'après une pareille marque d'attachement on ne pourroit lui refuser celui de Grand-Aumônier de France; mais Henri, passant par Turin à son retour, pour l'Hist. y fut si vivement sollicité par la duchesse de Savoie en

Lebeuf, d'Auxerre, t. I,p. 631.

tayeur

<sup>(</sup>u) Il avoit été nommé au baptême Édouard-Alexandre par Édouard VI roi d'Angleterre, & Antoine roi de Navarre, ses Parreins; mais, Iorsqu'il reçut la Confirmation, Catherine de Médicis lui fit prendre le nom de son père.

<sup>(</sup>x) Ou Prosper, comme le nomment le père Anselme & Moréri.

faveur de son ancien Précepteur, Amyot, qu'il résolut Année de lui conserver sa dignité; & il se hâta de lui en porter lui-même la nouvelle à son arrivée, lui recommandant d'être aussi fidèle à son service, qu'il l'avoit été à celui du feu Roi. L'évêque de Saint-Flour fut fait seulement Coadjuteur, ou, comme on dit aujourd'hui, Survivancier du premier Aumônier, avec pouvoir d'exercer les fonctions de cette charge, & même d'en recevoir les gages en l'absence de Jean Hennuyer, qui depuis quelques années ne s'éloignoit plus de son troupeau, dont il étoit toutà-la-fois le Pasteur & le père.

Henri reçut l'Onction royale à Reims, le 13 de février (y) 1575, un an après avoir été couronné roi de Pologne. Le siége archiépiscopal se trouvant alors vacant par la mort du cardinal de Lorraine (2), son frère Louis, cardinal de Guise, fit la cérémonie, au préjudice & malgré les protestations de Charles de Rouci, évêque de Soissons, qui réclamoit le droit d'y officier, comme premier suffragant de cette Métropole. Le lendemain fut encore célèbre par le Mariage du Roi avec la princesse Louise de Lorraine, fille du comte de Vaudemont: nouvelle cérémonie dont le cardinal de

<sup>(</sup>y) M. de Thou, qui y assista, dit le 15; mais le 15 étoit le jour du mardi-gras, jour ouvrier, auquel il n'étoit pas d'usage de faire une pareille cérémonie.

<sup>(7)</sup> Louis de Lorraine, neveu du défunt Archevêque, étoit désigné pour lui succéder : mais il n'étoit pas Prêtre, n'ayant que dix-neuf ans & quelques mois.

1574

Bourbon fut le ministre. Dans l'une & dans l'autre, les pronostiqueurs, espèce de gens dont ce siècle étoit infatué, eurent de quoi exercer leur science conjecturale. Au Sacre, par exemple, on remarqua comme un mauvais augure, que la couronne avoit chancelé deux fois sur la tête du Monarque, & qu'on avoit oublié de chanter le Te Deum. Au Mariage, on fut scandalisé de ce que la Messe ne fut dite que sur les quatre ou cinq heures du soir, Henri ayant employé toute la journée à sa toilette & à celle de la Princesse; ce que l'on attribua à un mépris caché, mais réel, des choses saintes.

Il faut convenir que les suites ne justifièrent que trop ces jugemens sinistres. Tel que cet ancien Empereur qu'on crut digne de l'Empire, tant qu'il ne le posséda pas, le nouveau Roi ne fut pas plutôt revêtu de la puissance souveraine, que toutes les belles qualités qu'on avoit admirées en lui auparavant disparurent, pour faire place à un mélange monstrueux d'exercices de dévotion & de débauches. Alternativement libertin & superstitieux, il n'interrompoit ses plaisirs que par quelques pratiques bizarres de pénitence. C'étoient comme des accès de piété qui le prenoient par intervalles, quelquefois avec des redoublemens, des transports même; mais l'accès passé, il retournoit à ses plaisirs, & se replongeoit dans la mollesse.

Cependant les Catholiques François, alarmés des avantages que les Huguenots tiroient de jour en jour de son indolence, attendoient impatiemment qu'il se réveillât

pour défendre son Royaume contre ces usurpateurs. Le voyant insensible à la perte de son autorité, & ne comptant plus sur lui, ils se préparèrent à pourvoir par eux-mêmes à leur sîireté. De-là, cette faction si nombreuse, si redoutable, si criminelle, que ses Auteurs appelèrent la Sainte Union, & que le vulgaire nomma la Ligue: faction dont l'ambition fut le principe, le fanatisme l'ame, la Religion le prétexte. Nous abandonnons volontiers la description de ses divers attentats aux Ecrivains de l'Histoire politique de France. Les seuls faits qui tiennent à notre sujet trouveront place dans le récit que nous allons faire.

Forcé enfin de sortir de son fatal assoupissement, Henri convoqua les Etats Généraux à Blois en 1576. L'ouverture s'en fit le 30 de Novembre, fête de Saint André, par une Messe solennelle, où, après que le Roy eut été seul, selon la coutume, à l'offrande, Ruzé, évêque Guiuaume d'Angers, monta en chaire & prononça un discours, dont le texte étoit : Deum timete, Regem honorificate, fraternitatem diligite: paroles qui ont été souvent employées depuis en pareilles occasions. La Messe finie, on sit une Procession en cet ordre. Après tout le Clergé régulier & féculier de la Ville « venoient deux petits Enfans de la Chapelle du Roi, chantant les Litanies. « Ils étoient suivis des Chantres de la même Chapelle, « vêtus de surplis, qui chantoient tout ce que lesdits petits « Enfans avoient chanté, avec une fort grande melodie « qui incitoit grandement le Peuple à devotion. Ensuite «

Relation de Guillaume

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année » marchoient les Doyens & autres Deputés des États, en 1576. » ordre confus, avec leurs robes noires, bonnets carrez » & cornettes: puis les Aumosniers du Roy, vêtus de

- » leurs roquetz (a); au nombre desquels je me mis, dit
- » l'Auteur de la relation, & marchions deux à deux. Les
- » Abbés benits suivoient, & puis les Abbés Chefs d'Ordre,
- » comme celui de Cisteaux & de Grandmont; & après
- » eux Messieurs les Évêques avec leurs roquetz, robes
- » & camails violetz. L'Archeveque d'Embrun en habits
- » pontificaux marchoit le dernier de tous, & estoit suivi par le Roy, les Seigneurs & le Peuple. »

Entre les Prélats de la Cour, celui qui eut le plus de part aux affaires traitées dans ces États, fut le Grand-Aumônier Amyot. Appelé aux fréquens Conseils que tenoit le Monarque, il y portoit des lumières capables non-seulement d'éclairer les décisions, mais encore d'en assurer le succès. Aussi, lorsque le Roi se sut expliqué sur la volonté absolue où il étoit de ne point souffrir, Journal du dans son Royaume, d'autre Religion que la Catholique, duc de Nevers, dans le Journ. il fut arrêté que le Grand-Aumônier feroit une déclaration de Henri III, s. III, p. 94. des motifs qui avoient porté Sa Majesté à prendre cette résolution. Pour l'évêque d'Angers, qu'on peut aussi regarder, à juste titre, comme un des Oracles de l'Assemblée, il n'étoit plus alors Confesseur du Roi.

Persuadé que les grands maux de l'Église venoient de

<sup>(</sup>a) C'est la première sois que les Aumôniers du Roi paroissent vêtus de rochets dans les grandes cérémonies.

1576.

la négligence des Pasteurs, dont la plupart se dispensoient Année sans scrupule de la loi de la résidence, il avoit cru devoir fe décharger d'un emploi qui l'obligeoit de vivre éloigné de son troupeau (b); & Henri, pour le remplacer, avoit fait choix d'Edmond Auger, Jésuite, homme docte, dit Arnaud de Sorbin, veritablement Chretien, & sur-tout grand zelateur de la foi.

Ce Père, le premier de sa Société qui ait été honoré de la confiance de nos Souverains, étoit né au village d'Alleman proche Sezanne en Brie, de parens Laboureurs. Formé à Rome de la main même de Saint Ignace, Auger. il apprit à cette école que sa vocation le dévouoit tout entier au salut des ames. Depuis long-temps nos provinces méridionales ne retentissoient que du bruit de ses missions apostoliques, & des conversions sans nombre qui en étoient le fruit. L'Auteur de sa Vie raconte des effets surprenans de son zèle & de sa charité dans plusieurs villes du Royaume, & en particulier dans celle de Lyon, dont il fut, dit-on, le Sauveur après en avoir été l'Apôtre (c). On le fit venir à Paris en 1565, soit

<sup>(</sup>b) Guillaume Ruzé, après avoir gouverné en bon Pasteur son diocèse l'espace de quinze ans, sit un voyage à Paris en 1587, pour les affaires de son Clergé. Il y mourut le 28 septembre de la même année, & fut inhumé dans l'église de Saint-Paul.

<sup>(</sup>c) On assure que les Huguenots ayant tramé une conjuration, où ils avoient résolu d'égorger tous les Catholiques de Lyon un certain jour, à l'heure de minuit, le père Auger, qui en fut informé, déconcerta cet horrible projet en dérangeant toutes les horloges; de manière que ce jour-là pas une ne sonna l'heure convenue.

ANNÉE pour servir de soutien à ses confrères encore foiblement 1576. établis dans cette Capitale, ou peut-être pour exposer ses talens devant des auditoires plus distingués. Il prêcha à Notre-Dame, dans les principales paroisses, dans la grande salle du Palais, & toujours avec tant de succès, que le cardinal de Lorraine, Protecteur des Jésuites, le nomma pour prêcher, l'année suivante, le Carême devant le roi Charles IX. Si c'étoit-là le but qu'on s'étoit proposé en lui faisant changer de théâtre, on eut lieu d'être satisfait. Henri, alors duc d'Anjou, n'eut pas plutôt entendu ce nouveau Prédicateur, qu'il crut voir en lui un homme propre à gagner les Huguenots par la douceur de son éloquence, tandis qu'il les soumettroit lui-même par la force des armes. Il le mena dans ses expéditions militaires. Avant la bataille de Jarnac, il voulut être botté & cuirassé par ses mains; & lorsqu'il eut été élu roi de Pologne, il le chargea d'aller à Rome rendre compte au pape Grégoire XIII de sa dernière campagne, & d'acquitter un vœu qu'il avoit fait à Notre-Dame de Lorette. Le père Auger ne manqua pas, au retour de ce Prince, de se trouver sur son passage. On le voit avec la Cour à Avignon, où il assista à la mort le cardinal de Lorraine son bienfaiteur. Henri, qui, durant le séjour

Journal de qu'il fit en cette Ville, ne bougeoit d'avec les Jésuites, tome 111, commença dès-lors de se mettre sous sa direction, & le retint pour son Confesseur & son Prédicateur ordinaire.

Ce dernier titre, mieux assorti, sans doute, que l'autre au génie du père Auger, vu la manière dont on

prêchoit alors, étoit encore en grande considération: c'étoit presque toujours un acheminement aux dignités supérieures de l'Église. En 1578, Arnaud de Sorbin, qui continuoit d'en remplir les fonctions sous Henri III, fut promu par ce Prince à l'évêché de Nevers, à condition néanmoins qu'il conserveroit sa charge à la Cour, & qu'il y reviendroit de temps en temps annoncer la parole divine. Il fut sacré à Sainte-Geneviève-du-Mont, le 22 de juillet, par Pierre de Gondi, évêque de Paris & Maître de l'Oratoire, assisté d'Amyot, Grand-Aumônier de France, & de l'évêque de Beauvais Nicolas Fumée, Maître de la Chapelle de plein-chant. Outre des sermons & plusieurs oraisons funèbres, Sorbin est Auteur de quelques ouvrages de controverse, où Remarques l'on découvre un zèle bien vif & bien amer contre les Confession de prétendus réformés. Tout ce que l'esprit de vengeance le Journal de a dicté à ceux-ci pour le rendre odieux, n'est pas Henri 111, avéré. Mais, si Sorbin avoit connu le caractère de la Religion chrétienne, comme un Prédicateur doit le connoître, il n'auroit jamais ni exhorté les Catholiques à répandre le sang de leurs frères errans, ni fait un mérite à Charles IX & à Henri III de l'avoir répandu.

L'Eglise Gallicane, lorsqu'elle commença de le compter au nombre de ses Prélats, venoit d'en perdre. un plus digne de mémoire par sa modération, sa douceur & l'héroïsme de sa charité. Nous parlons de Jean · Hennuyer, évêque de Lisseux, mort dans sa ville épis1578.

Statuts de l'Ordre du copale le 12 de mars de la même année, avec sa réputation d'un Saint (d). Il eut pour successeur dans la charge de premier Aumônier, Pierre de la Baume, qui, comme on l'a dit, en exerçoit les fonctions, en l'absence de Hennuyer, dès le commencement de ce règne.

Henri, quoique replongé depuis les États de Blois dans sa funeste léthargie, termina l'année 1578 par une institution célèbre. C'est celle de l'Ordre du Saint-Esprit. Les motifs politiques qui le portèrent à faire cet établissement, ne sont pas de notre ressort; mais nous devons rendre compte de ses pieuses intentions. Elles sont clairement énoncées dans l'Édit de création. Après saint-Esprit. un hommage à la Toute-puissance de Dieu & à son éternelle Providence, qui se maniseste dans la conduite de l'Univers, le Monarque ajoute: « Nous avons adressé " nos vœux, & colloqué notre principale & entière fiance » en sa divine Bonté, de laquelle reconnoissant avoir & » tenir tout le bonheur de nostre vie, il est bien raisonnable » que le remettant en memoire, nous nous efforcions aussir » lui en rendre grâces immortelles, & que nous temoi-» gnions à toute nostre posterité ses grands bienfaits. » Singulicrement en ce qu'il lui a plu entre tant de » contraires & diverses opinions, qui ont exercé leurs » plus grandes forces en nostre temps, nous conserver en

<sup>(</sup>d) On trouve son nom dans le Martyrologe universel de l'abbé Chastelain, parmi ceux qui composent la classe, des Vénérables. Table hagiographique, page 1198.

la connoissance de son Saint Nom, avec une profession « ANNER d'une seule Foi catholique, & en l'union d'une seule « 1578. Eglise apostolique & romaine, en laquelle nous voulons, « s'il lui plaît, vivre & mourir. De ce qu'il lui a « plu par l'inspiration du Benoist Saint-Esprit, au jour & « feste de la Pentecoste, unir tous les cœurs & volontez « de la Noblesse polonoise, & ranger tous les Estats de « ce puissant & renommé Royaume & grand duché de « Lithuanie, à nous élire pour leur Roy; & depuis à mesme « jour & feste nous appeler au regime & gouvernement « de cette Couronne Très-Chrétienne, par sa volonté & « droit successif. Au moyen de quoy, tant pour com-« memoration des choses susdites, que pour toujours « fortifier & maintenir davantage la Foi & Religion « catholique, pareillement aussi pour décorer & honorer « de plus en plus l'ordre & estat de la Noblesse en cettuy « nostredit Royaume, & le remettre en son ancienne « dignité & splendeur, nous avons avisé d'eriger un Ordre « militaire, outre celui de Monsseur Saint-Michel...« lequel Ordre nous creons & instituons en l'honneur « & sous le nom & titre du Benoist Saint-Esprit. »

Ce nouvel Ordre devoit être composé du Roi, souverain Chef & Grand-Maître, & de cent Chevaliers ou Commandeurs (e), nobles au moins de trois races

<sup>(</sup>e) Ils portoient tous anciennement ces deux titres, parce que le projet du Roi étoit de donner à chacun des Chevaliers, une commanderie formée aux dépens des plus riches abbayes du Royaume, sur lesquelles on imposeroit pour cet effet la sonme de cent vingt mille écus-

# 170 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

paternelles, & faisant profession de la Religion catholique.

1578. Dans ce nombre sont compris huit Ecclésiassiques; favoir, quatre Cardinaux & quatre archevêques, Évêques ou Prélats choisis entre les plus grands & vertueux personnages du Clergé de France: outre lesquels, ajoute le Saint-Esprit, article 10. l'avenir audit Ordre, en titre de Commandeur, nostre Grand-Aumosnier & ses successeurs audit estat; lesquels toutefois ne seront tenus faire preuve de noblesse. Il n'est pas besoin d'avertir que cette exception sut faite en faveur d'Amyot.

Tous les Prélats doivent, les uns après les autres; dire la Messe & célébrer le Service divin, les jours de sêtes de l'Ordre (f); en gardant entre eux, tant pour la célébration du Service divin, que pour la séance à l'église & aux assemblées, le rang qui a accoutumé d'être observé entre les Ecclésiastiques du Royaume. Mais quant audit Grand-Aumosnier il demeurera, continue le Monarque, à l'église auprès de nostre personne, comme le requiert son estat: sinon quand il lui escherra de célebrer, faire le Service divin, lequel il célebrera à son rang

Mais le Pape & le Clergé de France s'étant opposés à cette imposition, on sur obligé de prendre ce sonds sur l'épargne, & sur le droit de serment ou marc d'or, que tous les Officiers sont tenus de payer avant d'obtenir leurs Lettres de provisions.

<sup>(</sup>f) Le Roi avant que d'être sacré, n'étant point encore regardé comme Grand-Maître de l'Ordre, les Archevêques & Évêques Commandeurs n'officient point aux fêtes; c'est l'ancien Chapelain de la Grande-Chapelle.

171

comme les autres. Dans ce cas, par un Règlement daté de ANN l'année suivante, il sut décidé que l'évêque de Paris seroit auprès de Sa Majesté en la place du Grand-Registre de l'Ordre, cité Aumônier. Sur quoi il faut observer qu'il est question par Archon, ici de Pierre de Gondi, reçu Commandeur en même temps qu'Amyot; & que le privilége de remplacer le Grand-Aumônier étoit personnel à ce Prélat, lui ayant été accordé, non en sa qualité d'évêque de Paris, mais à cause de sa charge de Maître de l'Oratoire.

> Statuts, article 20.

C'est entre les mains du Grand-Aumônier, ou de l'un des Prélats de l'Ordre étant à la suite du Roi, que ceux qui aspirent à être reçus, doivent saire leur profession de foi, selon la forme prescrite par le Saint-Siége apostolique. Le même Grand - Aumônier est encore chargé de faire dire, tous les jours de l'année, Article 81. deux Messes; l'une haute pour la santé & prospérité du Souverain, & l'autre basse pour les Trépassés. Ces deux Messes furent fondées par le Roi, dans l'église des Augustins de Paris, afin qu'il soit memoire à toujours, dit ce Prince, de l'election que nous avons faite de ladite Eglise, pour y celebrer les festes de la ceremonie dudit Ordre (g).

La première s'y fit le dernier jour du mois de décembre.

<sup>(</sup>g) Cependant si les affaires publiques de nostre Royaume, ajoute Le Roi, ne nous permettoient estre en ladite ville de Paris ledit jour, ladite feste se celebrera où nous serons, en la plus spacieuse Eglise que faire se pourra. Art. 70.

Après les Vêpres, chantées par la Musique de Sa 1579. Majesté, Henri, ayant prêté le serment de l'Ordre devant le Grand-Aumônier, reçut de ses mains le manteau & le grand collier, & procéda ensuite lui-même à la réception de ceux qu'il avoit jugés dignes d'un tel honneur. Ils étoient au nombre de huit Ecclésiastiques & de vingt-sept Laïques. Le lendemain, premier de l'an 1579, le Roi & tous les nouveaux Chevaliers ou Commandeurs, en habits de l'Ordre, se trouvèrent au même lieu pour entendre la Grand-Messe, à laquelle il y eut offrande & communion générale. L'offrande du Arricle 72. Roi étoit fixée par les Statuts, à autant d'ecus au soleil qu'il avoit d'années; celle des Commandeurs à un ecu sol chacun. L'une & l'autre fut donnée & affectée à l'entretenement & nourriture des Religieux novices desdits Augustins (h). La Messe finie, les Commandeurs reconduisirent le Grand-Maître en son palais, où ils Article 74. dînèrent assis à sa table & à ses dépens en signe d'amour. Le 2 de janvier, on se rassembla encore avec la même solennité, pour assister au Service qui sut célébré pour

<sup>(</sup>h) Pour recevoir cette offrande, le Prieur du grand couvent des Augustins assisse à la cérémonie, soit qu'elle se fasse à Paris ou ailleurs. Il se rendit à Chartres lorsque le roi Henri IV reçut le collier de l'Ordre, & les Chevaliers lui donnèrent 300 ecus d'or sol. (Journal de Henri IV, tome I, page 477.) Il assista pareillement avec son compagnon à la promotion que Louis XV fit le 3 juin 1724, dans la Chapelle de Versailles, où le Maître des Cérémonies lui assigna une place dans le sanctuaire; & les offrandes des Chevaliers lui furent remises, à mesure qu'elles furent présentées. Ibid. n.

les Morts; & cette nouvelle assemblée sut terminée ANNÉE comme celle du jour précédent.

1579.

Amyot, placé dans la plus illustre & la plus honorable Société qui eût jamais été instituée, chercha à se rendre utile à l'Ordre. Il en dressa les Statuts, & composa le livre de prières en forme d'office, que les Chevaliers doivent réciter tous les jours (i). Cependant, comme le palais d'un Roi est plus que tout autre lieu le séjour de l'envie, & que les faveurs qu'on y accorde aux uns, sont ordinairement un sujet de jalousie pour les autres, sa promotion ne fut pas généralement applaudie : quelques courtisans en murmurèrent, & osèrent même se plaindre ouvertement qu'on eût élevé à un si haut degré d'honneur un homme de si basse naissance. Henri leur ferma la bouche, en disant qu'il devoit tout à cet homme, puisqu'il lui devoit son éducation; que d'ailleurs la science & la dignité d'Amyot ennoblissoient sa personne plus que n'auroit fait une longue suite d'ancêtres. Paroles louables à tous égards, & qui sont une preuve, nonseulement de la généreuse reconnoissance du Monarque. mais encore de son estime & de son amour pour les Lettres.

Eccl. p. 191.

<sup>(</sup>i) Sçachent, dit le quatre-vingt-huitième article des Statuts, qu'ils sont obligés à dire chacun jour un chapelet d'un dixain, qu'ils porteront ordinairement sur eux, & les heures du Saint-Esprit, avec les hymnes & oraisons qui seront dedans un livre, que nous leur donnerons à leur reception; ou bien les sept pseaumes penitenciaux, qui seront aussi dans ledit livre. Et où servient defaillans aux choses susdites, seront obligés de donner une aumosne aux pauyres.

# 174 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1579.

Lebeuf,
Mémoires
pour l'histoire
d'Auxerre,
to 1, p. 632.

Henri, en effet, ne se contenta pas de chérir son ancien Précepteur, qu'à l'exemple de Charles IX, il continuoit d'appeler son maître; il voulut encore donner de temps en temps, sous sa direction, quelques momens à l'étude de la Langue latine (k), dont il ne faisoit que soupçonner les beautés. Amyot profita de cette disposition du Prince, pour lui inspirer des établissemens utiles au progrès des Sciences. Il le porta d'abord à destiner des fonds considérables pour former à Paris une bibliothèque, où les Savans fussent assurés de trouver un accès facile & des secours abondans. Ainsi fut commencée cette collection de Manuscrits, tant grecs que latins, qui est aujourd'hui immense, & dont le Prélat se servit le premier pour perfectionner ses traductions. Il suggéra de plus à Sa Majesté d'augmenter le Collége Royal de trois nouvelles chaires; une pour la Chirurgie, une autre pour la Théologie, & la troisième pour la Langue arabe. Le motif de la fondation de celle-ci étoit de former des Missionnaires en état de combattre les extravagances de l'Alcoran, & d'appeler avec succès les Infidèles à la Foi. Enfin, on ne peut attribuer qu'aux instructions & aux conseils d'Amyot le dessein qu'eut Henri III de faire travailler à une traduction de toute la Bible. II

Grammaticam discit media Rex noster in Aula. Bis Rex qui fuerat, sit modo Grammaticus.

<sup>(</sup>k) Ce qui donna occasion à cette épigramme, qu'on lit dans les Recherches de Pasquier.

consulta Genebrard sur le temps & la dépense nécessaires pour un pareil ouvrage: à quoi ce Savant répondit, qu'il y falloit trente ans, trente doctes hommes ez Langues & en Theologie, & plus de deux cents mille écus pour les frais; octob. 1730, & qu'encore ne feroit-on pas chose qui fût sans reproche.

1579. Mémoires de Trévoux, page 1847.

1583.

On ne voit dans ces divers établissemens, rien qui ne soit digne d'un grand Roi. Mais Henri n'en fit que trop d'autres, où il oublia entièrement ce qu'il devoit à la Majesté royale. En passant à Avignon, à son retour de Pologne, il avoit pris un goût singulier pour ces confrairies de Pénitens, qui subsistent encore dans le Comtat & dans la plupart de nos provinces méridionales. Il porta ce goût à Paris, où il tenta vainement de De Thou, l'introduire du vivant du Premier Président Christophe de Thou, qui lui représenta que ces nouvelles dévotions n'étoient bonnes qu'à détourner les peuples de la vraie & solide piété, & de l'ancienne discipline de l'Église. Mais après la mort de ce Magistrat, ne trouvant plus la même opposition de la part d'Achille de Harlai, successeur de Christophe de Thou, il institua en 1583, dans l'église des Augustins, sa Congrégation royale des Pénitens, sous le titre de l'Annonciation de Notre-Dame; & pour autoriser cette institution, il donna des Lettres patentes, que le Parlement enregistra l'année suivante \* sans aucune difficulté. Il fit plus; par de nouvelles Lettres b, il accorda à tous les Officiers congréganistes les mêmes priviléges dont jouissoient les Chantres & les Musiciens de sa Chapelle; mais la Cour, cette sois-ci

1 Du 15 feptembre 1585.

# HISTOIRE, ECCLÉSIASTIQUE

moins complaisante, déclara qu'elle ne pouvoit procéder à 1583. la vérification desdites Lettres \*.

\* Félibien, Histoire de t. III, p. 19.

Le père Auger, grand partisan de ces sortes de Paris, preuv. dévotions (1), ayant dressé les Statuts de la confrairie, elle se donna en spectacle pour la première fois le 25 de mars, jour de l'Annonciation, par une procession Journal de solennelle, qui se rendit du couvent des Augustins à Henri III, s. I, p. 389. l'église de Notre-Dame. Les Pénitens marchoient deux à deux couverts d'un fac de toile, avec un chapelet & une discipline à la ceinture. Le Roi, vêtu de même, étoit mêlé parmi eux sans gardes, ni rien qui le distinguât. Le cardinal de Guise portoit la Croix, le duc de Mayenne faisoit la fonction de Maître des Cérémonies, & frère Edmond Auger, Jesuite, dit le satyrique l'Estoile, basteleur

> de son premier métier, dont il avoit encore tous les traits & farces, conduisoit le demeurant. Les Chantres de la Chapelle du Roi, aussi en habit de Pénitens, & marchans en trois distinctes compagnies, chantoient melodieusement la

> Litanie en faux bourdon. Ce spectacle, nouveau pour Paris, devint un sujet de

<sup>(1)</sup> On a de lui un livre, sous le titre de Metaneologie, imprimé à Paris en 1584, avec privilége & par exprès commandement de Sa Majesté, où il fait l'apologie de ces dévotions extraordinaires, & exalte beaucoup l'usage de la flagellation. C'est de ce livre que parloit l'Avocat Général Servin, lorsqu'il disoit dans le plaidoyer qu'il prononça en 1601, contre les Flagellans de Bourges, qu'on ne devoit point, en faveur de cette discipline, adopter le sentiment d'un certain hypocrite, qui avoit fait un livre intitulé Metaneologie, & que de faux dévots avoient publié en 1584. Hist. flagell. p. 321.

raillerie pour les uns, & d'indignation pour les autres. Annés Le plus grand nombre le regarda comme une mascarade ridicule inventée par le Roi pour se moquer de Dieu, & pour tromper les hommes, en couvrant ses vices sous le masque de la piété. On sut bientôt inondé de libelles, d'estampes, d'épigrammes, où, sans nul égard pour ce que l'on devoit au Souverain, sa conduite étoit peinte avec les couleurs les plus odieuses. Les chaires même retentissoient des maximes les plus capables de le décrier. Il faut avouer que ses dérèglemens & sa vie licencieuse ne prêtoient que trop à la malignité de la censure: mais devoit-on s'attendre de voir parmi ces déclamateurs un homme que Henri avoit honoré d'une charge distinguée dans sa Chapelle, & qu'un serment particulier obligeoit à un plus grand respect envers la personne de son Roi! Cet homme est le fameux docteur Guillaume Rose, natif Journal de Henri 111, de Chaumont en Bassigni, Grand-Maître du collége de t. 1, p. 387. Navarre, & l'un des Prédicateurs ordinaires de Sa Majesté. Le jour du mardi-gras, Henri s'étant avisé de courir en masque les rues de Paris, avec ceux que l'on appeloit ses mignons, Rose débita le lendemain, non un sermon, mais une satyre sanglante contre son Maître. Le Prince le manda sur le champ, & lui dit: il y a dix ans que je vous laisse courir les rues jour & nuit sans rien dire; & pour une seule fois que cela m'arrive, encore en un jour de Carême-prenant, vous avez ozé me precher en pleine chaire. N'y retournez plus; il est temps que vous foyiez sage. Le Prédicateur intimidé s'humilia & demanda Z Toine II.

1583.

page 223.

Année pardon. Henri ne lui pardonna pas seulement, mais quelques jours après, l'ayant de nouveau fait venir au Louvre, il lui donna une assignation de quatre cents écus, en lui disant : voilà de quoi acheter du sucre & du miel, pour vous aider à passer le Carême, & adoucir vos trop aigres paroles. Manière singulière de se venger! Ce n'est pas encore tout. Cette même année, Rose fut nommé par le Roi à l'évêché de Senlis; & nous croyons devoir rapporter la lettre que ce Prince lui écrivit alors de sa propre main, comme un monument de la bonté de son cœur & de sa facilité à oublier les injures.

« Monsieur de Senlis, ainsi vous nommé-je, puisque » Dieu m'a fait la grâce de vous y promouvoir, faites » estat de venir, & pour rendre le devoir à vostre Eveché, » & pour me pouvoir rendre aussi tesmoignage que vous » estes content; car je sçais que ce vous sera à charge. » Mais vous estes pour le public, & non pour vous seulement, » & près de Paris & de vostre Roy, qui pour cela ne veulx » que vous laissiez de tenir la place de Predicateur; car » sans ceste close je ne vous eusse mis à Senlis, je m'en » trouve trop bien. Aimez-moi toujours; & je prie nostre » bon Dieu qu'il vous conserve en bonne santé. De » Paris, ce 16 jour de novembre que je viens de signer » vostre depesche pour Rome, & demander les Bulles gratis. Signé Henri. » Un écrit intitulé La Voix publique au Roi (Louis XIII), nous apprend une autre anecdote Recueil E, sur le même sujet. Henri, dit-on, avoit une si grande confiance en son ami Rose, qu'il desira aussi de l'avoir

pour Confesseur. Mais le Docteur s'excusa d'accepter Année cette nouvelle charge en remontrant à Sa Majesté, que du jour qu'il l'auroit ouïe en confession, il falloit qu'il se désissat du minissère de la parole, n'étant pas séant à un Prédicateur de déclamer en chaire contre les vices qu'il sait que son Souverain lui a révélés au tribunal de la Pénitence. Tant de faveurs ne pouvoient être plus mal placées. Rose oublioit les bienfaits aussi aisément que son Maître les injures. Son mauvais caractère le rendit non-sculement ingrat, mais rébelle. S'étant jeté dans le parti de la Ligue, il se livra à des emportemens si furieux contre le Roi, que ceux qui voulurent les t. 11,p. 178. excuser, furent obligés de les attribuer à des accès de folie qui le saisssssssssss par intervalles.

1583.

Vers le temps dont nous parlons, Jean de la Rochefoucault, Ecclésiastique recommandable par de grandes qualités, & aussi digne de l'estime du Monarque que Rose la méritoit peu, mourut à Verteuil en Angoumois, après avoir possedé sous quatre Rois la charge de Maître de la Chapelle-musique. Il eut pour successeur dans cette même charge, son neveu François de la Rochesoucault, qui déjà en avoit été pourvu & l'exerçoit en Du Peyrat, *Survivance*. Ce dernier, que la Providence destinoit à remplir à la Cour des places plus éminentes, étoit né à Paris le 8 décembre 1558, de Charles, Comte de Randan, Chevalier de l'Ordre du Roi, & de Fulvie-Pic de la Mirandole. Ayant perdu son père à l'âge de quatre ans, il en trouya un autre dans son oncle Jean de la

1583.

Rochefoucault, sous les yeux duquel il fit son cours de Belles-Lettres, de Philosophie & de Théologie au collége appelé de Clermont, nouvellement ouvert par les Jésuites. Rome, le centre de la Religion & des Beaux-Arts, excita sa curiosité. Il y alla au sortir de ses études, visita, en passant par Milan, Saint Charles Borromée, & après quelque temps de séjour en Italie, revint en France chargé d'une ample collection de livres grecs & latins. Sa fortune consistoit alors en l'abbaye de Tournus, qu'il avoit eue à l'âge de quinze ans. Il fut nommé, n'en ayant que vingt-six, à l'évêché de \* En 1584. Clermont \*. Ces grâces un peu prématurées annonçoient la faveur: mais il n'en abusa point pour se livrer à la dissipation & aux plaisirs; & la suite de cette Histoire nous le représentera toujours uniquement occupé de ses devoirs & ne respirant au milieu des honneurs, que

1584.

l'amour de la régularité.

La mort du Maître de la Chapelle-musique fut suivie de la retraite du premier Aumônier, Pierre de la Baume, évêque de Saint-Flour: Prélat dont nous ne trouvons que le nom dans l'Histoire. Il fut remplacé par Nicolas Fumée, qui avoit eu pendant quelque temps la direction de la Chapelle de plein-chant. La famille des Fumée, considérable dans la robe, tiroit son principal lustre d'Adam Fumée, Médecin des rois Charles VII, Louis XI & Charles VIII, & Commis à la garde des Sceaux sous le dernier de ces Princes. Nicolas son arrière - petit - fils fut d'abord chanoine de l'église de

Paris, puis abbé de la Couture du Mans, & enfin Année évêque de Beauvais; le cardinal de Bourbon qui le protégeoit, s'étant démis, en 1575, de cet évêché en sa faveur.

1585.

Du Peyrat,

Nous disons qu'il avoit été pendant quelque temps Maître de la Chapelle de plein-chant. On trouve, en effet, qu'en 1574, il succéda dans cette charge à Jean-Baptiste Bencyveny, premier Aumônier de Catherine de Médicis, & qu'environ quatre ans après, il la page 475. transmit à Nicolas Brulart, Maître des Requêtes, chanoine de Notre - Dame de Paris, & abbé de Saint - Martin d'Autun. Celui-ci en fut le dernier titulaire. En 1585, Henri, par une économie dont le mauvais état de ses affaires lui sit sentir pour la première fois la nécessité, donna sa Chapelle de plein-chant (m) à la Reine sa mère; Princesse, dit Brantome, bonne Chretienne & fort devotieuse, faisant souvent ses Pâques, & assistant tous les jours au Service divin, à ses Vêpres & à ses Messes, qu'elle rendoit

<sup>(</sup>m) Cette Chapelle étoit composée d'un Maître, de douze Chantres ou Chapelains, aux gages de sept vingt livres chacun; d'un Clerc de Chapelle, à soixante livres de gages; & d'un Muletier, pour porter les coffres, à huit vingt livres de gages. Elle fut supprimée à la mort de Catherine de Médicis. La reine Marie de Médicis voulut la rétablir pendant sa régence, & pourvut de la charge de Maître le cardinal de Bonzy son Grand-Aumônier; entre les mains duquel, dit du Peyrat, j'en ay vu le Brevet: mais, ajoute le même Auteur, quelque disgrace lui estant depuis arrivée, ce Brevet n'eut point de lieu, & cette charge demeura supprimée. Du Peyrat, Antiquités de la Chapelle, page 475.

ANNÉE fort agreables, autant que devotes par les bons Chantres de sa Chapelle, qu'elle avoit été curieuse de recouvrer des plus 1585. exquis. Tout le monde n'accordera pas au Panégyriste de Catherine, qu'on doive regarder ce goût & ces pratiques comme des preuves fort convaincantes de son christianisme & de sa dévotion. Quoi qu'il en soit, nos Rois n'ont plus eu depuis de Chapelle de plein-chant, dont toutes les fonctions ont été attribuées à la Chapelle-Archon , s. II, p. 626. musique. Ce ne fut pas le seul retranchement que Henri fit dans son Clergé. Ses prédécesseurs, & lui-même jusque-là, avoient entretenu à leur Cour une multitude aussi onéreuse que superssue d'Aumôniers; il en réduisst le nombre à deux par quartier, à chacun desquels on donnoit trois cents livres de gages. Il en usa de même à l'égard des Chapelains & des Clercs de Chapelle. Sa Majesté fit aussi dans le même temps divers Règlemens pour sa Maison. Nous rapporterons seulement ceux qui regardent la Chapelle & le Clergé de la Cour. Le premier, daté du 1. Fr Janvier 1585, est conçu en ces termes:

Manuscrits L'ordre que le Roy veut être tenu par son Grand-Aumônier, de Dupuy, le Maître de son Oratoire, ès le Maître de sa Chapelle. vol. 218.

> « Chacun des susdits assemblera le second jour du » premier mois de chaque quartier, tous ceux qui seront sous » sa charge, & fera lire en sa presence ce que Sa Majesté » veut être observé par iceux, à ce que pas un ne » pretende cause d'ignorance.

Donnera ordre le Grand-Aumônier, que la Messe de " Année Sa Majesté soit toujours preste devant six heures du « 1585. matin, si Elle ne la commandoit plus tôt; & pour cet « effet sera dès les cinq heures un Clerc de Chapelle en « sa garde-robe, lequel sera dire à Sa Majesté par le « Valet de garde-robe qui portera ses habillemens, qu'il « est en ladite garde-robe pour sçavoir en quel lieu Elle « youdra ouyr la Messe; & fera aussi tenir les Vespres « prestes entre trois à quatre heures du soir, & que tant à « la Messe qu'à Vespres tous ceux qui dependent de sa « charge, & qui doivent y estre, s'y trouvent.

Tous les jours se dira la Grand-Messe devant Sa « Majesté, avec les hymnes & autres devotions ordonnées « par icelle devant & après ladite Messe; & aussi durant « icelle se diront deux basses Messes, excepté les jours « qu'elle ira par les champs, sans sejourner un seul jour, « qu'elle n'oïra que lesdites deux basses Messes, si ce n'est « les dimanches & les festes commandées.

Chacun jour se diront aussi Vespres & Complies, « & le Salve à la fin d'icelles, excepté, comme dit est « cy-dessus, lorsque Sa Majesté ira par les champs.

Se diront aussi devant Sa Majesté aux festes de « Noël, de Pâques, la Pentecôte, la Toussaints, la « Trinité, &c, toutes les six festes Nostre-Dame, & tous « les premiers dimanches de chacun mois, comme aussi « tous les dimanches de Caresme & de l'Advent, Matines « & tout le Service suivant jusques à Tierce, & après « la Grand-Messe, Sexte & None; lequel Service se «

#### 184 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année » commencera dès les six heures du matin pour le plus 1585. » tard, excepté si elle alloit par les champs en ces jours-là, » ou qu'elle en fust empeschée pour quelque occasion » particulière.

> Tous les Prelats, tant Cardinaux, Archevêques, » qu'Evêques ne faudront, s'ils sont à la Cour de Sa » Majesté, de se trouver à sa Messe & à ses Vespres, s'ils » n'ont légitime empeschement; & aux dimanches, quatre » festes annuelles, scstes du Corpus Domini & de l'octave, » & les six festes de Nostre-Dame, & des Apostres, & » de la Saint-Jean, y porteront chascun leur rochet & » camail; comme aussi les autres Prelats s'y trouveront, » & de ce seront avertis par les deux Clercs de Chapelle » de Sa Majesté, & y tiendra la main ledit Grand-» Aumosnier;

> Lequel ordonnera à un desdits Clercs de Chapelle » d'avertir tout haut un chascun de se mettre à genoux » au commencement de la Messe, comme aussi après icelle, » tant que durera l'Exaudiat & l'oraison qui se dit après; » au commencement de Vespres aussi, & à la fin de » Complies, depuis le commencement du Salve jusques » à l'oraison.

> Sa Majesté sera toujours suivie de sa Chapelle; » finon quand il ne menera toute fa Cour, s'il ne commande » audit Maître de sa Chapelle de faire suivre sadite Chapelle, » en ce cas ne la fera suivre ni aucun d'icelle.

> Le drap de pied de Sa Majesté avec ses carreaux, zapis & dais sera toujours dressé où Sa Majesté oyra la Messe

Messe ou Vespres, en quelque Chapelle ou Oratoire « ANNÉE retirée, s'il s'en trouve de commode; si elle ne le « 1585. commandoit autrement, ou que le lieu ne sust à propos « pour ce faire, en ce cas seront mis au milieu, ainsi qu'il « avoit accoustumé d'estre. «

La Messe de Sa Majesté l'attendra toujours jusques « à midy, & Vespres jusques à six heures du soir, sans « qu'il y ait faute; & lesdites heures sonnées, si elle ne « le commande autrement, se pourront retirer ceux de « ladite Chapelle.

Advertira ledit Grand-Aumônier les Predicateurs que « Sa Majesté a retenus pour servir par quartier, de ne « faillir de se rendre chascun en leur quartier, lesquels Sa « Majesté entend, quand Elle sera au sejour de sa Cour, « qu'ils preschent tous les dimanches & festes commandées « de chascune année, le matin après l'offrande de la « Grand-Messe. Aussi ledit Predicateur qui sera en service « preschera tous les jours de Caresme & de l'Advent; « mais ce sera devant ou après ladite Grand-Messe. «

Se tiendra ledit Grand-Aumônier, durant la Messe de « Sa Majesté & à Vespres, à genoux auprès d'Elle, s'il « n'a excuse légitime pour ne s'y trouver, ou pour ne « s'y pouvoir tenir. «

Se trouvera le Grand - Aumônier, ou fera trouver « un des Aumôniers servants en quartier, pour dire le « Benedicite & grâces, selon que Sa Majesté l'a ordonné, « tous les jours aux dîner & souper de Sadite Majesté. Le « Grand-Aumônier se trouvera au dîner de Sa Majesté «

Tome II.

A a

Année » le plus souvent qu'il pourra, & y demeurera jusques 1585. » après les grâces, & entrera dans les barrieres, s'il y » en a (n).

» Se trouvera la Musique de la Chapelle de Sa » Majesté au disner d'Icelle, tous les jours de dimanche » en lieu de sejour, quand Elle mangera en public, pour » chanter audit lieu durant le disner, & jusques à ce que » la table se leve : laquelle Musique se tiendra en tel » endroit, qui se trouvera le plus à propos pour estre » mieux entendue de Sa Majesté.

Sa Majesté voulant cognoistre doresnavant tous ceux desquels Elle doit estre servie par chascun quartier, ordonne que dans le troisseme jour du premier mois de chascun desdits quartiers, sans faute aucune, lui soient présentés par ledit Grand - Aumosnier, Maistre de l'Oratoire, & Maistre de la Chapelle, chascun pour ce qui est de sa charge, au lieu où Elle commandera, tous ceux qui entreront esdits quartiers, & lesquels, s'ils ne se trouvent audit jour, ne recevront rien de leurdit quartier, qui sera donné à ceux qui auront servi en leur lieu, suivant le mémoire qui en sera baillé, signé de la main de Sa Majesté, en vertu duquel ceux qui serviront seront payés dudit quartier, & non autrement.

» Ne sera payé nul des susdits en quartier, qu'il n'ait » rendu l'assiduité & sujection durant tout le temps du » quartier qu'il lui est ordonné de servir, & que le dernier

<sup>(</sup>n) Henri III avoit fait mettre une balustrade autour de sa table.

jour dudit quartier, il n'ait, signé de la main desdits « Année Grand-Aumoinier & Maistres de l'Oratoire & de la « 1585. Chapelle, chascun pour ce qui est de sa charge, le « certificat de ce que dessus, pour bailler au Tresorier a duquel il doit estre payé; estant desendu audit Tresorier « d'en payer aucun, qu'après avoir veu & tenu pardevers « lui ledit certificat.

Enjoignant Sa Majesté très-expressement à tous ceux « qui sont sous la charge desdits Grand - Aumosnier, « Maistres de l'Oratoire & de la Chapelle, d'observer de « point en point le contenu cy-dessus, chascun en ce qui « le concerne, sur peine d'estre privés de leurs estats; « & ausdits Grand-Aumosnier, Maistres de l'Oratoire & « de la Chapelle, de l'observer & faire observer sur peine « d'en respondre à Sa Majesté. »

Un autre Règlement sur le même sujet, daté aussi du 1. et de janvier 1587, entre dans de bien plus amples détails. Ce seroit fatiguer & ennuyer les Lecteurs que de le transcrire encore ici en entier: mais, pour faire connoître les anciens usages de la Chapelle royale, & leur différence d'avec les usages modernes, on ne peut se dispenser de donner au moins un extrait de ses principaux articles. Il commence ainsi:

« L'ordre que le Roi veut estre suivi & observé desormais pour le Service divin, par ceux de sa Chapelle « vol. 489. aux Eglises que Sa Majesté choisira pour cet esset, ez « lieux où Elle fera sejour plus de huit jours; & à ceux « où Elle demeurera moins, & où Elle sera suivie de sadite «

Manuscrits de Dupuy,

### HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année » Chapelle, Sadite Majesté veut, que celuy qui y com-3587. » mandera lui vienne demander si ledit ordre y sera gardé; " voulant aussi Sa Majesté que tout le service qui se fera " doresnavant soit selon l'usage de Rome, & ainsi qu'il est particulierement déclaré dans ce Reglement. »

> Après ce préambule, on fixe d'abord l'heure des offices; savoir, pour Matines, lesquelles doivent se dire tous les jours de chacune année, cinq heures du matin. (On excepte seulement les Matines de Noël, qui doivent se dire la veille à dix heures du soir pour le plus tard, & celles des trois derniers jours de la semaine sainte, appelées Ténèbres, qui doivent commencer à quatre heures aussi du soir ) Pour la Grand-Messe, 'neuf heures; & pour les Vêpres, hors le temps du Carême, où elles doivent être dites avant dîner, quatre heures après midi.

Matines & les offices suivans, c'est-à-dire, Laudes; Prime, Tierce & Sexte se diront toujours à l'heure prescrite, si Sa Majesté ne commande particulièrement de les avancer ou retarder. « Mais pour les Grandes-» Messes, les Vespres, ou Complies lorsque Vespres se » disent avant disner, comme aussi les Matines de Noël » & tout le service du jour, les Tenebres qui se disent » les mercredi, jeudi & vendredi saints, on ne les com-» mencera pas que le Roi n'y soit, ou qu'il ne mande » qu'on ne l'attende point, ou enfin que les heures » ordonnées par Sa Majesté d'attendre ne soient passées. Pareillement, lorsque le Roy ira coucher dehors, demeurant

fadite Chapelle au lieu où sera la Royne, les Processions « Annés & la Grand-Messe qui se doit dire à neuf heures, & le « 1587. service ordonné après icelle jusqu'à None, comme aussi « Vespres, Complies & Tenebres aux jours qu'elles se « doivent dire, ne se commenceront que ladite Dame « n'y soit, ou qu'elle mande qu'on ne l'attende point: « sans toutesois passer pour commencer lesdites Processions « & ladite Grand-Messe l'heure de onze heures & un quart « avant midi; & pour Vespres, Complies & Tenebres, « aux jours qu'elles se doivent dire, l'heure de six heures « du soir. »

On détermine ensuite la qualité des offices, soit pour les jours auxquels tombe une fête double ou solennelle, soit pour les jours de férie, les hymnes & les autres prières qu'on doit chanter chacun de ces jours avant ou après la Grand-Messe, & l'on ajoute: « à la fin de toutes les susdites Grandes-Messes, le psalme Exaudiat « se dira toujours avec les trois oraisons suivantes qui sont, « Deus refugium nostrum, Ineffabilem Misericordiam tuam, & « Rex Regum Deus, pour la prosperité du Roy, des Roynes « ses mere & femme, & particulierement pour donner « lignée au Roy à l'honneur de Dieu, bien & tranquillité « de son Estat. Et les jours que la Grand-Messe se dira « des Trespassez, au lieu du psalme Exaudiar, & des trois « oraisons susdites, se dira pour les Morts le psalme De « profundis, & les trois oraisons, l'une pour les pere & « mere, qui commence, Deus qui patrem & matrem, Deus « 1 venice largitor, & la troisseme, Fidelium Deus omnium. «

Année » De plus, tous les mercredis durant les guerres en ce 1587. » royaume de France, après la derniere des trois oraisons » qui se disent après Exaudiat, ou la derniere des trois » qui se disent après De profundis, les jours que la Grand» Messe sera chantée des Trespassez, se dira le psalme » Deus venerunt gentes, & puis l'oraison, Ecclesiæ tuat quassumus Domine, &c. »

Tout le Service divin qui se dira ou chantera en la Chapelle de Sa Majesté, sera fait selon les règles & les rubriques du Bréviaire & du Missel romain, & non autrement. On se conformera aussi, tant pour le pleinchant que pour les cérémonies, aux usages de Rome. Mais pour le regard de la Musique è du faux bourdon, suivront l'ordre qu'ils ont accoustumé de tenir en ladite Chapelle.

On recommande à tous les Gens d'Église destinés à y servir, de s'étudier à bien prononcer, soit en lisant, soit en chantant la Messe & les Heures canoniales; d'observer, lorsqu'ils psalmodient, de ne point commencer un verset que l'autre ne soit achevé; de saire l'office selon la qualité des jours, c'est-à-dire, plus posément encore aux grandes sêtes qu'aux moindres, & néanmoins toujours avec la décence, la modestie & le respect que requiert la sainteté du lieu; ensin de remarquer les chants è les sons en faux bourdon è musique, que Sa Majesté trouve les plus devotieux è les plus agreables, pour les chanter plus souvent que les autres.

Durant la Grand-Messe, lorsque le Roi y sera présent,

on célèbrera à l'autel de l'Oratoire, ou s'il n'y en a point, à un autre autel proche du grand autel, deux basses Messes, l'une après l'autre, la première de la Trinité, la seconde de Notre-Dame: & seront celebrées les dites deux basses Messes par les Chapslains de l'Oratoire, & s'il n'y en avoit asses, seront dites par d'autres Prestres de ladite Chapelle.

A N N É E 1 5 8 7 %

Il est ordonné « que tous ceux de la Chapelle de Sa Majesté, tant de la Musique d'icelle, que Prestres, « Chapelains & Clercs de Chapelle, serviront desormais, « à commencer de ce premier jour de janvier 1587, par « semestre en ladite Chapelle: à sçavoir, six basses-contres, « fix tailles, cinq hautes-contres, deux dessus muez, cinq « Chapelains, quatre Clercs de Chapelle, & un Precepteur « en Grammaire, qui sont vingt-neuf par chacun semestre. « Et pour l'Oratoire, quatre Chapelains, & quatre Clercs « de Chapelle, qui sont huit par chacun semestre, & d'ordinaire six enfans pour servir en ladite Chapelle (0). « Tous lesquels susdits Chantres, Chapelains & Clercs de « Chapelle, chaque année, ne faudront de se trouver le « premier jour de leur semestre, ou pour le moins le « quinzieme du premier mois d'iceluy, au lieu où sera la « Chapelle de Sa Majesté, pour y rendre le service qu'ils « y doivent tant à chanter qu'à dire le service ordonné d'estre « fait en icelle. A quoy celuy ou ceux qui y faudront, .

<sup>(0)</sup> La Chapelle-musique a toujours con inué depuis de servir par semestre. Mais après la mort de Henri III, la Chapelle-oratoire reprit l'usage de servir par quartier.

Année » perdront le premier mois de leur semestre; & si aucun y 1587. » vient plus tard que le premier mois, perdra deux mois » dudit semestre; & s'il s'en trouve qui ne vienne qu'après » les deux premiers mois passés, perdra le premier quartier .» d'iceluy; & venant plus tard que les trois premiers mois,. » perdra tout ledit semestre; & là où par deux années » consécutives ils faudroient à leur semestre de se trouver » dans les premiers jours du second mois de leurdit semestre, » perdront le susdit semestre; & la troisieme année s'ils » faillent d'être au premier jour dudit second mois de leur » semestre, seront ostés de l'estat, & mis d'autres en » leur place.

> Nul des susdits, tant Chantres, Chapelains, Clercs » de Chapelle des hautes Messes, que Chapelains & Clercs » de l'Oratoire ne s'en pourra aller du service de ladite » Chapelle, son semestre achevé, que celuy qui devra entrer. » en semestre en son lieu, ne soit arrivé: auquel cas il prendra » au prorata du temps qu'il y demeurera, les gages de » celuy qui tardera à venir, afin que le service ordonné » par Sa Majesté ne demeure point à faire; voulant Sadite » Majesté que les places soient toujours remplies; & pour » cette cause celuy ou ceux qui auront charge en ladite » Chapelle, auront le soing de faire servir les susdits en » la place de ceux qui n'y seront point, ou en commettre » d'autres de ladite Chapelle, lesquels tireront, ainsi que dessus, les gages de ceux pour qui ils serviront. »

Pour exciter davantage les Chantres, Chapelains & Clercs de Chapelle des hautes Messes, ou ceux qui **ferviront** 

serviront pour eux, à l'assiduité aux offices pendant le temps de leur semestre, il est ordonné que ceux qui manqueront de se trouver au commencement de chacun de ces offices, ou qui n'y demeureront pas jusqu'à la fin, perdront chaque fois; savoir, pour Matines, vingt-six fous; pour la Grand-Messe, vingt sous huit deniers; pour Vêpres, ou pour Complies, lorsque Vêpres se disent le matin, vingt sous; & pour l'office de la nuit de Noël, celui du jour & celui des Ténèbres, cinquante sous; à moins qu'ils n'aient, pour s'en dispenser, quelque nécessité, ou une occasion légitime reconnue & approuvée par celui qui commandera en la Chapelle; & afin que cedit Reglement soit exactement observé, selon l'intention de Sa Majesté, il y en aura un de chacun semestre, qui sera eslu par mois, & prestera serment sur les Saintes Evangiles, entre les mains du Chapelain qui sera en semaine, de piquer sidelement ceux qui manqueront, sans avoir exception de personne. Ordonnant Sadite Majesté que les deniers revenans bons de ceux qui auront manqué aux susdius services, tourneront au profit de ceux dudit semestre qui n'y auront

" Le Roy veut aussi estre dit en sa presence, tous les jours, à son disner par l'Aumosnier qui le servira, le « Benedicite; lequel le dira soudain que Sa Majesté sera « assisse à table, se mettant ledit Aumosnier au bout d'icelle « du costé de la nef; & le susdit Benedicite achevé, ledit « ·Aumosnier attendra la fin du disner & que la nappe soit « levée, pour soudain, se mettant au mesme bout de la « ВЬ

point failli.

# HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

» table avec les Chantres de la Chambre de Sa Majesté, 1587. » commencer les graces, comme il s'ensuit :

L'Aumosnier dira le Benedicite comme il est ordonné » par le Breviaire romain. Il dira pareillement les graces » selon que ledit Breviaire romain l'ordonne, & les » Chantres repondront en musique ou faux bourdon; sans » qu'il soit loisible aux Aumosniers, ni aux Chantres de » rien changer tant au Benedicite qu'aux pseaumes des graces » selon les saisons, & à tout le reste d'icelles. Commandant » très - expressément Sa Majesté auxdits Aumosniers en » quartier, ou ceux qui serviront pour eux de se trouver » tous les jours au commencement de son disner, comme » aux susdits Chantres de sa Chambre à la fin. Voulant » aussi Sadite Majesté que le mesme Benedicite soit dit, ainst » que les graces, par l'un desdits Aumosniers de quartier le » soir à son souper à haute voix, mais sans chanter, & » sans que les Chantres de sa Chambre soient tenus de » s'y trouver.

Et afin que ceux de sadite Chapelle sçachent le » contenu de cedit Reglement, Sa Majesté leur a fait » bailler un original d'iceluy, signé de sa propre main, » auquel est compris seulement ce qui concerne le service » de sa Chapelle; lequel Elle veut tous les premiers lundis » de chacun mois estre leu en la presence de tous ceux » qui seront en semestre en ladite Chapelle, ou qui » serviront pour eux, à ce que nul ne puisse pretendre » cause d'ignorance : commandant & enjoignant très-» expressement Sadite Majesté, tant à ceux qui ont

commandement en sadite Chapelle, de faire observer « Annés cedit Reglement, qu'à ceux qui en dependent, & aux « 1587, Chantres de sa Chambre de l'observer chacun pour leur « regard; sur peine de s'en prendre à ceux qui ont « authorité & charge en sadite Chapelle: defendant aussi « Sa Majesté à tous ceux de sadite Chapelle, tant Chantres, « Chapelains des hautes Messes, Chapelains de l'Oratoire, « que Clercs d'icelles, & tous autres Servants à ladite « Chapelle de n'estre sur l'estat de quelconque que de « Sadite Majesté, ensemble ne prendre gaiges, estats ou « pensions de nul autre, sur peine d'estre ostés de l'estat « de Sadite Majesté, & mis d'autres aux places de ceux « qui y contreviendront. FAIT le premier jour de janvier « mil cinq cens quatre-vingt-sept. »

Ici est écrit de la propre main du Roi. C'est l'ordre que j'ai ordonné estre suyvie, à commencer le susdit jour de janvier, en ma Chapelle. HENRY.

Cependant ce Monarque, si jaloux du maintien de l'ordre dans sa Chapelle, dans son Clergé, dans tout le service de sa Maison (p), ne pensoit pas à se réformer lui-même. Caractere d'esprit incomprehensible, dit M. de Thou, autant qu'en certaines choses on le voyoit au-dessus de sa dignité, autant se montroit-il en d'autres au-dessous même

<sup>(</sup>p) Aucun de nos Rois n'a peut-être su aussi-bien que Henri III ce qu'on appelle l'étiquette de la Cour. On le consultoit en toute occasion sur cette matière; & ses décisions toujours justes, font encore en partie la base du cérémonial françois.

de l'enfance. Toujours occupé de cette nouvelle & puérile dévotion qu'il avoit apportée du Comtat, il en multiplia les confrairies, qui se distinguoient par leurs couleurs. Outre celle qu'il avoit établie aux Augustins, sous le titre de l'Annonciation de Notre - Dame, & qui étoit de Pénitens blancs, il en érigea une de bleus, sous l'invocation de Saint Jérôme, au collége de Marmoutier; une de noirs, sous le titre du Crucifix, au collége de Saint-Michel; & une de gris, en l'honneur de Saint François, à Saint-Éloi. Pour leur faire de plus en plus des prosélytes, & en même-temps donner du lustre à leurs assemblées, il ne manquoit jamais de s'y trouver Joly, notes comme Chef & Premier Confrère. Il sit prêcher plusieurs critiques sur jours de suite, chez les Pénitens dits de Saint - Jérôme, Bayle, article ceux d'entre les Associés qu'il en jugea les plus capables, & il commença lui-même par un discours qu'il prononça. \* 1585. le 30 de septembre \*, fête du Saint Patron. Le Grand-Aumônier Amyot prêcha le second, ensuite les évêques de Nevers, de Senlis & de Cesarée, le père Edmond Auger, Philippe des Portes, abbé de Tiron, & autres rares & excellens personnages, dont le dernier fut du Perron, qui portoit encore la cappe & l'épée. Non content de faire avec eux ses processions ordinaires dans les rues de Paris. il en faisoit d'un plus long cours hors de la Capitale.

Monin.

On le vit aller ainsi quelquesois jusqu'à Notre-Dame t. 1, p. 416 de Chartres, ou de Cléry, d'où il revenoit dans le même équipage qu'il étoit allé, c'est-à-dire, à pied &

en habit de Pénitent.

Aux processions succédoient des retraites dans différens monastères; car, en matière de dévotion, comme en fait de plaisirs, Henri vouloit de la variété. Tantôt il alloit avec les confidens de ses pieuses illusions se renfermer chez les Capucins, tantôt chez les Hiéronimites, tantôt chez les Minimes. Pour être plus à portée de ces derniers, il les avoit établis au bois de Vincennes, dans le monastère qu'occupoient les religieux de Grandmont, à qui il céda le collége Mignon en échange \*; cession qui sit perdre \* En 1584. au Grand-Aumônier la supériorité de ce Collége, & le droit d'en conférer les bourses. Ayant fait venir \*, sous \* En 1587. la conduite du fameux Jean de la Barrière, une colonie de Feuillans, il voulut aussi les avoir, pour ainsi dire, sous sa main. Il leur fit construire, près du Louvre, une maison, où, par une porte secrette dont lui seul avoit la clef, il alloit la nuit psalmodier Matines avec eux.

Étoit-ce là le genre de piété qui convient à un Prince chargé du gouvernement d'un grand Etat, & pour qui la prière doit être une préparation aux soins publics, mais jamais un obstacle! On en fut généralement indigné, & le blâme en tomba principalement sur le père Auger. Confesseur de Sa Majesté. La Reine-mère, au désespoir de voir son fils se dégrader de la sorte, avoit déjà reproché Maimbourg, avec aigreur à ce Jésuite, qu'il dirigeoit fort mal son Ligue. Pénitent, & que d'un Roi tel que Dieu l'avoit fait, il en faisoit un Moine au grand préjudice de tout le Royaume. Le Public ne pensoit pas autrement que cette Princesse. ■ Tout le monde est étonné, écrivoit le baron de Bushec Bushec Epist. 20.

Année » à l'Empereur Rodolphe II, de l'excès de la ferveur du 1587. » Roi, & beaucoup de gens croient qu'elle ira si loin, » qu'il regardera sa Couronne comme une de ces sortes

> » de vanités dont on ne peut trop tôt se désaire, & qu'il l'échangera contre un froc. » On connoît ce bon mot du pape Sixte V, parlant au cardinal de Joyeuse: il n'y a rien que je n'aye fait pour n'être pas Moine, & il n'y a rien que votre Roi ne fasse pour le devenir. En esset,

dans le Journ. t. I,p. 381,

Matthieu, ajoute un Auteur du temps, Henri vivoit plus en Capucin de Henri III, qu'en Roi; il n'aimoit plus la guerre; sa Diane étoit le chant des Feuillans, son champ de bataille un cloistre, sa cuirasse un sac de Pénitent. Il ne vivoit plus que cloué & attaché au Crucifix. Tel témoignage de ses actions rendoient les pères Capucins de Paris; telle étoit la louange que lui donnoit le père dom Bernard, Feuillant, & le père Edmond Auger, lequel avoit bien tasté le poux de ce Prince, & jaugé ( c'étoit son mot ) profondé & manié sa conscience.

Tout ce qui se passe entre un Ministre de Jésus-Christ assis sur le tribunal sacré, & le Fidèle qui est à ses pieds, est couvert du voile le plus impénétrable. Mais on ne croit pas juger témérairement du bon père Auger, en avançant qu'il ne méritoit que trop le blâme qu'on lui donnoit de toutes parts. De toutes parts on lui crioit qu'il n'avoit ni assez de lumières pour discerner les voies par où un Roi doit être conduit, ni assez de courage pour lui représenter ses écarts, lorsqu'il s'en détourne. Ennuyé de se voir perpétuellement en butte aux censures de la Cour, aux satyres des Ligueurs, aux

reproches de sa Société, à ses propres remords peut-être, ANNÉE il se détermina enfin à quitter un poste si peu proportionné à la foiblesse de ses talens. Sur l'ordre que ses Supérieurs lui en donnèrent, il se retira (q); & par cette retraite Julien de Saint-Germain, Docteur de Sorbonne, Associé depuis quelques années à la direction de la conscience de Henri III, devint son Consesseur en titre, ou, comme livre XIII,

1587.

Ce Docteur, qu'un Poëte normand appelle l'honneur du terroir Avranchin, parce qu'il étoit natif d'Avranches, toine XIII,

on disoit, son premier Confesseur.

Ap. Goujet .

(q) On lit dans une apologie de l'Université de Paris, que la Société ne pouvant souffrir que le père Auger ne favorisat pas assez chaudement les troubles auxquels toute sa Compagnie aspiroit, elle le relegua à Milan, où il fut contraint de finir ses jours dans les larmes & la tristesse, au milieu des Espagnols, exposé aux persécutions de cette Nation ennemie. Le père Jouvency, dans son histoire de la Société, dit effectivement que le père Auger demanda la permission de se retirer pour suivre l'avis de ses Supérieurs, qui étoit de l'ésoigner de la Cour. Mais on trouve dans les remarques sur la Confession de Sancy, que tout cela venoit de la reine Catherine de Médicis, qui n'eut point de repos qu'elle n'eût obligé ses Supérieurs de le releguer à Milan. Suivant l'Auteur de sa Vie, il se retira d'abord à Lyon, d'où les Ligueurs l'obligèrent de sortir, de crainte qu'il ne ramenât cette Ville, où il avoit du crédit, à l'obéissance du Roi. Il alla à Tournon, & se rendit ensuite à Rome sur un ordre qu'il reçut de son Général. La nouvelle de la mort du duc & du cardinal de Guise ayant été portée dans cette Capitale, & le pape s'étant déclaré pour la Ligue, son Général lui donna un nouvel ordre d'aller à Venise, & delà à Bologne, où il apprit le détestable parricide commis contre le Roi. Il passa ensuite à Milan, & ensin à Côme, où il mourut le 19 de janvier 1591.

1587.

avoit été nommé Recteur de l'Université de Paris en 1563. C'étoit le temps où les Jésuites sollicitoient la Du Boulay, permission d'ouvrir un collége dans la Capitale. Ils Parif. t. VI, s'adresserent à Saint-Germain, qui leur expédia sous son sceau privé, & à l'insu du Corps académique, des Lettres d'immatriculation, en vertu desquelles ils commencèrent à donner des leçons publiques. L'Université mécontente désavoua son Recteur, & le déposa comme indigne, par une telle prévarication, d'exercer désormais la Magistrature scolastique. Il est certain que le procédé de Saint-Germain n'étoit pas dans les règles. Mais il vouloit se rendre agréable à la Cour, où il savoit que les Jésuites avoient de l'appui, & où il espéroit qu'un jour leur crédit ne lui seroit pas inutile. Il ne fut pas trompé dans son attente. Henri III l'attira près de sa personne, d'abord comme Théologien ou Prédicateur,

Journal de puis pour conseil & direction de sa conscience. Ce Prince 6.1, p. 359. donna peu de temps après \* une Déclaration, portant En 1582, qu'il ne vouloit plus dorénavant vendre les offices de judicature, mais en pourvoir gratuitement des personnes capables. Un règne tel que celui-ci n'étoit guère capable d'une bonne œuvre qu'on a desirée en vain dans de meilleurs temps. L'avidité des mignons s'opposa à l'exécution de cette loi si louable; mais ce qui fait honneur à Saint-Germain, c'est qu'on la regarda comme le fruit de ses exhortations. Il n'avoit encore d'autre bénéfice ecclésiastique que la prébende théologale de Notre-Dame Ibid, p. 306, de Paris. L'évêque Pierre de Gondi, desirant de pouvoir

se décharger sur lui de ses fonctions épiscopales, le ANNÉE demanda au Roi & au Pape pour Coadjuteur <sup>a</sup>. Saint- 1587. Germain, en réputation de doctrine & de bonnes mœurs, suffragant. fut agréé des deux Puissances. Ayant résigné sa prébende, il fut sacré évêque de Cesarée b, qui est le titre que b En 1583. Sa Sainteté lui avoit accordé; & pour lui donner de c c En 1586. quoi soutenir sa nouvelle dignité, le Roi le pourvut de l'abbaye de Chassis. Il témoigna sa reconnoissance au Monarque en lui présentant un livre contenant des sentences, des prières & des élévations à Dieu, tirées des pseaumes, en latin & en grec.

Quand nous disons que Pierre de Gondi le demanda pour Coadjuteur, il ne faut pas croire que les infirmités de l'âge ou l'amour du repos, portassent le Prélat à faire cette demande: c'étoit uniquement l'assiduité qu'il devoit au Roi, soit comme Maître de son Oratoire, ou comme Conseiller en son Conseil privé, & sur-tout les fréquentes commissions dont Sa Majesté le chargeoit pour le bien de l'Etat. Deux fois il fut envoyé à Rome pour solliciter des aliénations de biens ecclésiastiques : remède nécessaire alors aux maux de la France. Il réussit tellement dans cette Cour, que Sixte V, qui connoissoit les hommes, voulut de son propre mouvement lui donner le chapeau de Cardinal. Mais Gondi, bon François, quoiqu'Italien d'origine, le refusa généreusement, disant qu'il n'accep- Henri III. teroit jamais cette dignité que par la faveur du Roi son Maître. Henri l'y nomma en effet, & le Pape, sur cette nomination, lui ayant envoyé le bonnet rouge, Sa

marquis de

Tome II.

Сc

1588.

Majesté le lui mit sur la tête, dans la Cathédrale de Paris, le Dimanche 21 de février 1588.

Henri 111,

Ce sut la dernière cérémonie que le Monarque sit t. 11, p. 91. dans cette église. Entouré de dangers secrets, dans le sein de sa Capitale, il se vit bientôt obligé d'en sortir, & de l'abandonner au pouvoir des factieux. Après diverses négociations, dont nous nous interdisons d'autant plus volontiers le détail, qu'elles étoient presque toutes à la honte de la Royauté, il convoqua de nouveau à Blois les États Généraux du Royaume. Il crut qu'en montrant à la Nation affemblée, son Roi avec toute la pompe qui l'accompagne en pareilles occasions, il feroit renaître le respect & la soumission qu'on sui devoit, & qu'on ne lui rendoit plus. L'ouverture fut précédée de deux actions éclatantes de piété; savoir, d'une procession solennelle, où l'archevêque d'Aix porta le Saint Sacrement, & d'une communion générale à laquelle le Roi, les Princes & les Députés se firent tous un devoir de participer. On ne devoit pas, après un début si religieux, s'attendre aux scènes tragiques qui suivirent. Mais les demandes insolentes des Députés, presque tous vendus aux Ligueurs, & l'audace de leur chef le duc de Guise, parvenue à son comble, forcèrent enfin le Roi de fe défaire d'un sujet devenu trop puissant pour qu'on pût lui donner des Juges. Ce n'étoit point, observe un illustre Le président moderne, une terreur panique que la crainte des entreprisés

Henault.

que ce Duc pouvoit former; il se trouvoit dans des circonstances pareilles à celles dont Pepin profita. Henri III ne ressemblois pas mal aux derniers Rois de la première race, & le Année présente de la Religion eût fort bien pu susciser quelque Pape de l'humeur de Zacharie.

Dès que le duc de Guise eut été massacré \*, le .. \* Le 23 Monarque sentant combien il lui importoit en pareille conjoncture de ménager la Cour de Rome, envoya le cardinal de Gondi, Maître de l'Oratoire, au légat Morosini, pour l'informer des raisons qu'il avoit eues d'en user de la sorte. Elles auroient été probablement approuvées d'un Pape tel que Sixte V, si Henri en étoit demeuré là. Mais le lendemain le cardinal de Guise, frère du Duc, fut encore mis à mort par l'ordre de Sa Majesté. Dèslors, bien loin de pouvoir espérer l'approbation du Souverain Pontife, il étoit à présumer que Sa Sainteté s'armeroit au contraire de tous les foudres du Vatican, pour venger l'injure faite à la pourpre romaine. Le Légat, à qui on avoit refusé pendant quelques jours la porte du château, eut enfin une audience du Roi, dans laquelle il dit qu'il étoit obligé d'avertir Sa Majesté « que quand même le Cardinal auroit été coupable, en le faisant « Histoire de la Ligue, mourir comme Elle avoit fait, Elle avoit encouru les « tome 11, censures contenues dans la Bulle In Cæna Domini, aussi- « bien que tous ceux qui avoient exécuté ses ordres, « conseillé ou approuvé son action; qu'elle devoit donc « demander l'absolution de son péché au Pape qui seul « pouvoit la lui donner, & cependant s'abstenir de la « participation des choses saintes, de l'entrée même de « l'église. » On devoit s'attendre à ce discours: le Roi, sans se

ANNÉE

1589.

déconcerter, répondit « qu'il n'y avoit point de Souverain, 1588. » qui n'eût le pouvoir de punir ses Sujets ecclésiastiques » pour un crime de Leze-Majesté, sur-tout quand il y alloit » de sa propre vie; qu'ainsi il ne croyoit pas avoir encouru » aucune censure, vu principalement que les rois de France ont ce privilége de ne pouvoir être excommuniés. » En effet, ce Prince ne manqua pas, le premier de l'an, de faire, selon la coutume, ses dévotions publiquement & en cérémonie, avec les Chevaliers de l'Ordre, dans l'église de Saint-Sauveur de Blois; & ayant appris que le Légat s'en étoit plaint, il lui envoya le sieur Revol, Secrétaire d'État, qui lui fit voir un Bref, daté du 20 juillet précédent, par lequel le Pape donnoit permission à Sa Majesté de choisir tel Confesseur qu'il lui plairoit, avec plein-pouvoir à ce Confesseur de l'absoudre de toutes sortes de crimes les plus énormes, de tous les cas réservés au Saint-Siège, & de toutes les censures & peines ecclésiastiques, même de celles qui sont contenues dans la Bulle In Cana Domini. A quoi le Secrétaire ajouta, qu'encore que le Roi n'eût pas besoin de ce privilége particulier pour fréquenter les Sacremens, il étoit néanmoins hors de doute que, l'ayant, il avoit pu communier sans scrupule & sans scandale, après avoir

Cette absolution lui avoit été donnée par Jacques Le Beuf, Mém. pour l'hist. d'Aux. Coulomb, ancien Docteur de la Faculté de Théologie t. 1, p. 634. de Paris, & chanoine théologal de Saint-Sauveur de

reçu l'absolution de son Consesseur.

Blois, à qui il s'étoit confessé le 31 de décembre. Julien de Saint-Germain son Confesseur ordinaire étoit pourtant alors à la Cour, ainsi que Joseph Droguin, l'un de ses Chapelains, qui avoit aussi coutume de le confesser. Mais le Grand - Aumônier Amyot avoit expressément déclaré à l'un & à l'autre, que le cas étoit si énorme, qu'il Id. tome 11, n'y avoit que le Pape seul qui le pût absoudre. D'ailleurs, Julien de Saint - Germain étoit dans ce temps - là occupé à disposer à la mort la reine Catherine de Médicis, mère du Roi: fonction dans laquelle il accomplit, dit-on, sans le favoir, un oracle qui avoit fort inquiété cette Princesse (r).

1589.

Au premier bruit de ce qui venoit de se passer à Blois, Paris s'abandonna à une espèce de fureur. On n'y parloit plus de Henri III qu'en le traitant d'assassin, de tyran, d'hypocrite: on n'y voyoit plus qu'outrages sanglans faits à la majesté royale; on n'y entendoit que des cris qui appeloient les peuples à la révolte. Elle ne tarda pas à éclater, & de la Capitale elle se répandit en peu de temps dans les provinces comme un torrent qui entraîne tout.

Dans le grand nombre de villes qui se laisserent

<sup>(</sup>r) On raconte que Catherine de Médicis ayant appris d'un de ses devins, que Saint-Germain lui seroit funeste, elle ne voulut plus aller à Saint-Germain-en-Laye, & que craignant même de demeurer au Louvre, parce qu'il étoit sur la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, elle se fit bâtir, sur celle de Saint-Eustache, un palais qu'on appela l'Hôtel de la Reine, & depuis l'Hôtel de Soissons. Elle eut beau faire; Saint-Germain vérifia la prédiction, puisqu'elle mourut entre ses mains le 5 de janvier 1589.

A N N É E emporter par la violence de son cours, nous remarquons 1589. Auxerre, parce qu'on n'y oublia pas d'envelopper Amyot dans l'anathème dont on frappoit le Monarque. Un Le Beuf, fanatique nommé Claude Trahy, Gardien des Cordeliers ibid. tome 1, de cette ville, & Prédicateur digne d'être associé à ses confrères Guarin & Feu-ardent, jaloux de ce que le Prélat avoit destiné son Collège aux Jésuites; publia par - tout, & jusque dans la chaire même, que le Grand-Aumônier, étant du Conseil du Roi, avoit su & conseillé les meurtres commis à Blois; qu'il étoir impossible que la chose ne fût ainsi, puisqu'il gouvernoir absolument Sa Majesté, & que de plus, il lui en avoit donné l'absolution sacramentelle. Que, pour ces causes, il étoit indigne de l'entrée de l'église, & que, s'il s'y présentoit, il feroit sonner ( lui Trahy ) la cloche du sermon pour assembler les habitans, à quelque heure que ce fût, & les exciter à courir sur leur Evêque. Il ajoutoit que quiconque-entendroit sa Messe seroit excommunié. De tels discours firent leur effet sur l'esprit d'une populace prévenue; & le Moine, enhardi par ce premier succès, présenta ses odieuses imputations par écrit, tant au Chapitre de la Cathédrale qu'au Bureau de la Ville, s'efforçant d'y prouver que la feuille imprimée, qui avoit été envoyée à Auxerre & ailleurs pour justifier l'assassinat des Guises, ne pouvoit venir que du Grand-Aumônier leur ennemi mortel.

> Amyot fut bientôt informé de ce qu'on disoit de lui dans sa ville épiscopale. Il apprit encore qu'on y avoit

juré de ne plus reconnoître pour Roi Henri de Valois, ANNÉE qu'on y faisoit des prières extraordinaires pour la prospérité 1589. des Ligueurs, & qu'on y tramoit les complots les plus affreux contre sa propre personne. Ces nouvelles l'attristèrent d'autant plus, qu'il s'étoit rendu en quelque manière garant de la fidélité des Auxerrois. Cependant il ne voulut pas laisser passer les fêtes de Pâques sans se rendre à son diocèse, quoiqu'il prévît bien que le Carême auroit fourni au Prédicateur Cordelier une vaste carrière pour déclamer contre lui. Sebastien Rouillard rapporte, que les afflictions l'accueillirent à la sortie de Antiquités Blois, & qu'il fut tout volé & détroussé à my-chemin : de Melun, page 605. mais il ne spécifie pas la somme qu'on lui prit, comme l'ont fait depuis quelques Ecrivains, sans preuve & contre toute vraisemblance Le même Auteur ajoute qu'essant arrivé là ( à Auxerre ), lui fut baillé beaucoup de peine par les habitans, voire par son Clergé pour la cause du temps. Écoutons le Prélat décrivant lui-même l'indigne réception qu'on lui fit. Il assure « que le peuple, ou plutôt les Le Beuf, mutins & factieux d'entre le peuple, imbus des impressions « qu'ils entendoient de leurs Predicateurs, faillirent par « page 6,36; deux fois, le mercredi de la semaine sainte, de le massacrer, « p. 226. tant à l'entrée de la ville, que devant l'église cathédrale; « que le pistolet lui fut présenté à l'estomac par plusieurs « fois, & qu'il y eut plusseurs coups d'arquebuze tirez; « de forte qu'il fut obligé, pour se sauver la vie, d'entrer « promptement dans la maison d'un Chanoine, & de passer « de celle-là en une autre pour faire perdre sa trace à ceux «

Année 1589. qui le poursuivoient. » Sa crainte étoit d'autant plus fondée, qu'il aperçut sur la place un émissaire du Gardien des Cordeliers, qui, tenant une hallebarde, crioit à pleine gorge: courage soudards; Messire Jacques Amyor est un mechant homme, pire que Henri de Valois. Il a menacé de faire pendre notre maître Trahy; mais il lui cuira.

Amyot, en pays ennemi au milieu des siens, chercha d'abord les moyens d'adoucir les esprits injustement prévenus contre lui. Il publia un long mémoire, en forme d'apologie, pour réfuter les accusations calomnieuses du frère Trahy, & justifier sa propre conduite. Et comme on lui reprochoit entre autres griefs, qu'il avoit encouru l'excommunication pour avoir communiqué avec le Tyran, au jour de la Circoncisson, quand on faisoit la cérémonie des Chevaliers du Saint-Esprit, & avoir ensuite mangé à sa table, il répond « qu'il assista à la communion du » Roi, & le servit à la Messe & durant tout le Service » par obligation de son état, en office de Grand-Aumônier, » duquel le devoir est, comme chacun sait qui a un peu » hanté la Cour, de dire les heures & l'office avec le » Roi, & le servir en toutes choses à l'église; & plus, il » étoit Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, les Statuts » duquel portoient d'assister personnellement à toutes les » heures du service. Ainsi, par l'exception de necessariis, · » qui n'encourent point excommunication mineure pour » hanter avec un excommunié, comme sont uxores, liberi, » domestici, servi, il prétend que pour son regard il n'y a » aucune excommunication, beaucoup moins que d'une trentaine

Exentaine de Prélats, & plus d'autres cinquante Ecclé- « ANNÉE Trastiques, qui librement & spontanéement y assistioient « 1589. Lans aucune contrainte ni obligation; joint que tous les « Courtisans sçavoient d'assurance, qu'il avoit été le jour « de devant absous par nostre Maistre Jacques Coulomb, « Chanoine & Théologal de l'église de Saint-Sauveur de « Blois, Docteur ancien en la Faculté de Théologie de « Paris, qui lui avoit donné l'absolution sacramentale en « vertu d'un Bref du Pape, expédié sub annulo Piscatoris, « par lequel il lui donnoit pouvoir d'élire tel Confesseur « qu'il lui plairoit, avec faculté de l'absoudre de tous cas « réservés au Saint-Siége apostolique, voire contenus in « Bulla in Cæna Domini, qui étoit suffisante cause pour « les ôter de mauvaise foy. » Cependant il voulut bien déférer à l'avis de son Chapitre, qui lui représenta que, pour ne pas scandaliser le peuple, qui le croyoit excommunié, il étoit à propos qu'il s'abstînt d'assister à l'office les fêtes de Pâques. Il fit plus. Voulant remplir toute justice, il reçut de l'Official d'Auxerre l'absolution ad cautelam, & il en demanda une autre en forme au cardinal Henri Cajetan, Légat en France. Ces démarches ramenèrent peu-à-peu la paix entre le Pasteur & les ouailles. Mais elle fut précédèe d'un évènement qui plongea Amyot dans de plus grandes amertumes, & donna une nouvelle face aux affaires.

Henri, se voyant réduit aux plus étranges extrémités par ses Sujets catholiques, avoit enfin pris le parti de se jeter entre les bras des Huguenots, & de joindre ses

Tome II.

Année 1589.

armes à celles de son beau-frère le roi de Navarre. Sixte V, grand Pape, mais dont la passion étoit de dominer sur les Souverains, & de s'en faire craindre, condamna hautement une union qu'il avoit lui-mêine prédite, & qu'il n'auroit pas manqué de faire en pareilles circonstances. Il fit afficher à Rome un Monitoire fulminant contre le Monarque. Ce décret mit le comble aux démences fanatiques des Ligueurs, & acheva le malheur de Henri III. Séduit par les sermons, les prières publiques, les vœux dont tout Paris retentissoit, un Dominicain, nommé Jacques Clément, forma le détestable dessein d'attenter à la vie du Tyran; c'est ainsi qu'on appeloit le Roi. Il se rendit à Saint-Cloud. où étoit le camp de ce Prince. L'habit que portoit le scélérat, le respect qu'on avoit pour sa profession, la Journal de bonté & la piété de Sa Majesté envers ceux de son Ordre, Henri 111, tout lui facilita l'exécution de son parricide. Pour peindre les derniers momens d'une vie dont on avoit fait de si affreux tableaux, nous emprunterons les paroles même des Seigneurs & des Officiers de la Cour, qui assistèrent à la mort de Henri, & qui en attestèrent les dispositions chrétiennes au cardinal Pierre de Gondi, comme Évêque & Pasteur de ce diocèse, par un écrit signé de leur main.

Ibid.

" Dès que le Roi se sentit blessé, il se recommanda. » tout aussitôt à Dieu comme au fouverain Médecin. » Après le premier appareil, il demanda au premier » Chirurgien, quel jugement il faifoit de fa playe, lui » ordonnant de ne lui pas celer le mal, afin qu'il ne fût

prévenu de la mort sans avoir recours aux remèdes de « ANNÉE l'ame, qui sont les Sacremens de l'Église. Sur ce qu'on lui « 1589. répondit qu'on ne croyoit pas sa blessure dangereuse, il se « rassura; puis il demanda fon Chapelain, pour ouïr la sainte « Messe, & en même-temps on dressa dans sa chambre « un autel vis-à-vis de son lit. Il l'entendit avec toute « l'attention & devoir qu'on sçauroit desirer, & au temps « de l'élévation du précieux Corps & Sang de Jésus-Christ, « ayant la larme à l'œil, il proféra à haute voix ces paroles: « Seigneur Dieu, si tu connois que ma vie soit utile & profitable « à mon peuple & à mon État, que tu m'a mis en charge, « conserve-moi, & me prolonge mes jours; sinon, mon Dieu, « prends mon corps & sauve mon ame, & la meis en ion « Paradis. Ta volonté soit faite. Ajoutant cette belle prière « que l'Église chante à telle action, O salutaris Hostia. La « Messe finie, il prit quelques rafraîchissemens pour pouvoir « reposer, & tout le reste du jour il ne parla que de Dieu, « & combien il estimoit heureux ceux qui mouroient en sa « grâce, & qu'il desiroit sur-tout de s'y disposer pour être « plus assuré, encore qu'il n'y eût que dix jours qu'il reçut « son Créateur, étant en son camp de Pontoise. Sur le « soir du même jour, commençant à souffrir de vives « douleurs, & se sentant foible, il envoya querir sondit « Chapelain pour l'ouïr en confession. Après l'avoir « entendu, le Confesseur lui dit, que le bruit étoit que « notre Saint-Père le Pape avoit envoyé un Monitoire « contre Sa Majesté, sur ce qui s'étoit passé dernièrement « aux États de Blois, qu'il ne sayoit pas les clauses de «

Année » ladite monition, mais qu'il ne pouvoit, sans manquer à 1589. » son devoir, faillir de l'exhorter de satisfaire à ce que Sa » Sainteté demandoit de lui, & qu'autrement il ne pouvoit » lui donner l'absolution des fautes qu'il venoit de lui » confesser. Il répondit, qu'il étoit le premier Fils de l'Église » catholique, apostolique & romaine, & qu'il vouloit vivre & » mourir tel, & qu'il contenteroit Sa Sainteté en ce qu'elle » desiroit de lui. Quoi oyant le Consesseur, il lui en donna » absolution selon le pouvoir qu'il en avoit. Vers les deux » heures après minuit, le mal augmenta si fort, que lui-même » commanda audit Chapelain d'aller prendre le précieux » Corps de Jésus-Christ, asin, dit-il, que je le puisse adorer » & recevoir pour Viatique; car je juge que l'heure est venue » que Dieu veut faire sa volonté de moi. On l'exhorta à » prendre courage, & à recevoir, s'il le falloit, la mort » avec résignation, dans l'espérance que Dieu lui pardon-» neroit ses péchés, par le mérite de la mort & passion » de Jésus-Christ. Ce qu'il confessa librement & avec » assurance. Un de ceux qui étoient présens, lui dit: Sire, » montrez-nous à ce coup que vous êtes vrai Catholique, que » vous reconnoissez la puissance de Dieu, & que les actes de » piété & de religion, qui ont été faits par vous, vous les » avez faits franchement & sans contrainte, parce que vous » y avez toujours cru. Oui, répondit-il, je veux mourir en » la Religion catholique, apostolique & romaine. Mon Dieu, » ayez pitié de moi, & me pardonnez mes péchés. A quoi » il ajouta: In manus tuas, &c, & le pseaume Miserere » mei, Deus, lequel il ne put achever, parce qu'il fut interrompu par un autre des assistans, qui lui dit: Sire, «

puisque vous desirez que Dieu vous pardonne, il faut « 1589.

premierement pardonner à vos ennemis. Il répondit: oui, je «

leur pardonne de bien bon cœur. Mais, Sire, lui repliqua-tion, «

pardonnez-vous à ceux qui vous ont pourchassé votre blessure! «

Je leur pardonne aussi, repondit-il encore, & prie Dieu «

leur vouloir pardonner leurs fautes, comme je desire qu'il «

pardonne les miennes. Il sit ensuite approcher son Chapelain «

pour se confesser de nouveau, & recevoir l'absolution: «

mais sa foiblesse ne lui permit pas de faire sa confession «

si longue qu'il l'eût desiré; & ayant bientôt après perdu «

la parole, il rendit l'ame à Dieu \*, faisant par deux sois « Le 2

le signe de la Croix. »

Ainsi finit Henri III.e du nom, le dernier Roi de la race des Valois; montrant à sa mort qu'il avoit eu dans l'ame, durant sa vie, un véritable fonds de religion, & que les actes extraordinaires qu'il en pratiquoit, quoique déplacés & peu conformes à son état, ne partoient pas au moins de cette basse hypocrisse que les Ligueurs lui ont faussement reprochée. Son règne, au reste, un des plus malheureux dont il soit parlé dans l'Histoire, outre la leçon si commune de l'instabilité des choses humaines, qu'on peut apprendre par-tout, en fournit une importante, qui regarde en particulier les Princes; c'est que l'oissveté, l'inapplication, la lâcheté, l'amour du plaisir ne furent jamais les fruits ni les avantages d'une Couronne, qu'ils en ternissent toujours l'éclat, & que si les vertus opposées ne la soutiennent, elle n'est jamais hors de danger d'être ébranlée.

ANNÉE

1589.

Le Chapelain qui l'assista à la mort, étoit Étienne de Bollogne, natif de Barcelonette au diocèse d'Embrun, & originaire de la ville de Bologne en Italie. Martin Ruzé de Beaulieu, Secrétaire d'État, qui le protégeoit, lui avoit procuré une charge de Chapelain. Il se trouva aussi alors auprès de Sa Majesté un de ses Aumôniers ordinaires, nommé Louis de Parèdes, chanoine d'Arles. Mais on ne voit pas qu'il y ait fait aucune sonction. Ces deux Ecclésiassiques signèrent avec les Seigneurs de la Cour l'attestation dont on a parlé.

Après que le corps du Roi eut été embaumé, on le transporta à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiegne, pour y rester en dépôt jusqu'à ce que des temps plus tranquilles permissent de lui donner la sépulture ordinaire de nos Monarques (t). Son cœur & ses intestins furent inhumés par le Chapelain Étienne de Bollogne dans l'église de Saint-Cloud, où Charles

<sup>(</sup>t) II ne fut transporté de-là à Saint-Denys que le 22 de juin 1610, à la poursuite de Diane, légitimée de France, sa sœur, qui voulut le voir mettre au tombeau de ses père & mère Henri II & Catherine de Médicis, la bienséance exigeant qu'il fût inhumé avant son successeur, dont les obsèques devoient se faire huit jours après. On dit que ce qui lui avoit fait resuser cet honneur durant tout le règne de Henri IV, c'est qu'il avoit été prédit à ce dernier, que peu de jours après que le corps de Henri III seroit mis en terre, le sien y seroit mis aussi. (Histoire de la Mère & du Fils, tome I, page 100.) Plutôt croirois-je, dit l'Estoile, que cette pompe étant sunssele à sa bourse, auroit été volontiers dissérée, & aisément oubliée de Sa Majesté. Journal de Henri IV, tome IV, page 127.

Benoise, Secrétaire du Cabinet, seul entre tant de Seigneurs qui avoient été comblés de biens par ce bon Maître, fonda un service solennel pour le repos de son ame, & lui fit ériger un monument. Exemple qui, joint à ce qu'on a déjà vu arriver en pareil cas sous d'autres règnes, doit convaincre les Souverains que rarement la gratitude est la vertu des Courtisans.

1589.

Amyot gémissoit dans sa ville épiscopale sur sa propre infortune, lorsqu'il apprit la nouvelle d'un si triste accident. Telle est la peinture qu'il fait de sa situation dans une lettre qu'il écrivit au duc de Nevers, huit Le Beuf, jours après la mort du Roi. Je me trouve, dit-il, pour p. 640. le present le plus affligé, detruit & ruiné pauvre Prêtre, qui soit, comme je crois, en France. Outre le danger de ma personne, m'ayant esté la pistole plusieurs fois presentée sur l'estomach, & les ordinaires indignités & oppressions, que je reçois journellement de ceux d'Auxerre: le tout pour avoir esté Officier & Serviteur du Roy, estant demeuré nud & depouillé de tous moyens, de maniere que je ne sçais plus de quel bois, comme l'on dit, faire fleche, ayant vendu jusqu'à mes chevaux pour vivre; & pour accomplissement de tout malheur, cette prodigieuse & monstrueuse mort estant survenue me fait avoir regret à ma vie. On voit par une autre de ses lettres qu'il étoit fort en peine de savoir si Henri, avant que de mourir, avoit été reconcilié à l'Église. Il dit qu'il s'en étoit informé à l'évêque de Senlis, mais que les nouvelles venoient difficilement, sur-tout, ajoute-t-il, dans un lieu où c'est un grand crime

#### HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

1 5 8 g.

Amyot,

de parler du Roy, sinon en detestation, & où l'on calomnie & prend en mauvaise part tous mes propos & toutes mes actions pour avoir eu accès auprès de lui. Toutes ces expressions du Prélat prouvent évidemment deux choses; favoir, le tendre attachement qu'il avoit toujours conservé pour la personne de son Maître, & les indignités que cet attachement ne cessoit de lui attirer de la part de ses Diocésains rébelles. Sur quel fondement donc quelques-De Thou, uns de nos Écrivains l'ont-ils accusé d'avoir manqué de reconnoissance & de fidélité envers Henri III, par trop remarque G. de complaisance pour la fureur ligueuse de ceux d'Auxerre! Il est démontré que si le desir de se tirer d'une injuste oppression, ou la crainte de la ruine de la Catholicité en France, l'a enfin porté à quelques démarches favorables au parti de la Ligue, ce n'a point été du vivant de ce Prince.





# HISTOIRE

# **ECCLÉ SIASTIQUE**

DE LA

## COUR DE FRANCE.

## LIVRE SEPTIÈME.

L temps étoit venu, où Dieu qui dispose souverai- HENRI IV, nement des Empires, avoit résolu de transporter celui de GRAND. la France à la branche des Bourbons. Quatre Princes fils de Henri II, tous en état d'avoir lignée, faisoient espérer à leur père que le Sceptre seroit long-temps dans la main de sa postérité. Ils meurent sans laisser d'héritier, & par leur mort, ils ouvrent le chemin du trône à Henri IV. Un parti formidable s'efforce en vain de lui en fermer les avenues : il n'y a ni conspiration, ni Puissance sur la terre capable de résister au Décret d'en haut: Henri surmontera tous les obstacles.

Ces obstacles ne venoient pas du côté de sa naissance. Quoiqu'en suivant les deux lignes généalogiques mascu- Daniel, hist. lines, c'est-à-dire, la sienne & celle du feu Roi, il ne de France, Tome II.

1589.

21

ANNÉ E 1589. fût parent de ce Prince qu'au vingt-deuxième degré, on avouoit qu'il étoit le plus proche de la Couronne; mais la grande dissiculté qu'on lui opposoit, c'étoit sa Religion.

Henri étoit né à Pau en Béarn, le 13 décembre 1553, d'Antoine de Bourbon duc de Vendôme, & de Jeanne d'Albret reine de Navarre. Il fut élevé à la Cour de France sous la conduite d'un sage Précepteur, nommé la Gaucherie, jusqu'en 1566. Alors sa mère, qui étoit devenue veuve, & qui faisoit profession ouverte du Calvinisme, le rappela auprès d'elle à Pau, où elle sui donna pour Précepteur, à la place de la Gaucherie, Florent Chrétien. Celui-ci éleva le jeune Prince dans la doctrine des Protestans; & la reine de Navarre s'étant déclarée leur protectrice en 1569, dévoua son fils à la défense de la nouvelle Religion, & le fit reconnoître par les Sectaires pour leur Chef. Henri, en possession du trône de Navarre par la mort de Jeanne d'Albret, épousa à Paris, en 1572, la Princesse Marguerite de Valois, sœur de Charles IX. Ses nôces furent suivies de l'horrible massacre de la Saint-Barthélemi, où on sui proposa l'alternative ou de la mort, ou de la Messe. Il choisit le dernier parti. Mais comme son cœur n'avoit point eu de part à son choix, il retourna, dès qu'il sut fibre, à la Religion prétendue réformée. Cette conduite • En 1585 détermina Sixte V \* à fulminer contre ce Prince une Bulle, par laquelle il le déclare hérétique, relaps, chef, fauteur & protecteur de l'hérésie, & comme tel, tombé dans les censures & les peines portées par les Canons,

privé, lui & ses descendans de toutes terres & dignités, ANNÉE incapable de succéder à quelque Principauté que ce soit, 1589. spécialement au royaume de France. Tel étoit Henri, lorsqu'il se porta pour héritier de ce même Royaume.

Parmi les Princes & les Seigneurs de la Cour, quelques-uns le proclamèrent aussitôt leur Souverain, & protestèrent hautement de le servir, dit d'Aubigné, sans si & sans car. D'autres, craignant le danger auquel l'ancienne Foi seroit exposée sous un Roi Huguenot, resusèrent de le reconnoître. Le plus grand nombre sui promit obéissance & sidélité, moyennant certaines conditions, dont la première étoit que dans six mois il se seroit instruire de la Religion catholique. Au milieu des troubles qu'occasionnèrent ces différens partis, notre attention doit s'attacher particulièrement à démêler les sentimens & la conduite du Clergé de la Cour, c'est-à-dire, des Prélats & des autres principaux Ecclésiastiques attachés à la Chapelle du seu Roi.

Amyot, Grand-Aumônier, étoit, comme nous avons dit, dans son diocèse, où il se proposoit de résider désormais. Pressé d'un côté par ce qu'il croyoit devoir à sa conscience, d'un autre par la misère où l'avoit réduit son attachement pour Henri III, il se résolut ensin de jurer è signer l'union des Catholiques. Ce que juriubissup.t. II, diquement il n'eût pensé pouvoir faire auparavant, obstant le p. 227.

particulier serment de sidélité que tous les évêques ont au Roi, à cause du temporel de leurs bénésices. Un sujet de chagrin pour ce Prélat, étoit la détention du prétendu roi E e ij

Année 1589.

Charles X, qui faisoit évanouir tout ce qu'il s'étost promis du zèle de ce Prince. L'espérance, dit-il dans Le Beuf, une de ses lettres, qui nous commençoit à rire par la Déclaration de Monseigneur le cardinal de Bourbon, nous a bientôt destitués, puisqu'ainst est qu'il ait été emmené à la Rochelle (a); car il est certain que nous ne le verrons plus. Regardant donc comme infaillible la ruine de la Religion catholique en France, s'il n'y étoit pourvu par la Bonté & la Miséricorde de Dieu, Amyot consentit à toutes ces prières qu'on appela dans la suite les Oratoires & les Id. t. II, Processions de la Sainte-Union; & il traça même de sa main le plan de quelques-unes.

> Son exemple fut imité par le Maître de la Chapelle: musique, François de la Rochesoucault, trop ennemi de l'erreur pour ne pas redouter de la voir sur le trône. S'étant retiré dans son diocèse, il embrassa le parti de la Ligue, que sa conscience lui représentoit pareillement comme l'unique foutien de la Foi de la Nation.

> Mais la défection de ces deux Prélats fut heureusement compensée par la fidélité de deux autres, en qui les préjugés du temps n'avoient pu effacer les vrais principes. Nous parlons de Nicolas Fumée, premier Aumônier, & du cardinal de Gondi, Maître de l'Oratoire. Celui-ci, sollicité d'autant plus puissamment de souscrire à la Ligue, que sa qualité d'évêque de Paris pouvoit lui

<sup>(</sup>a) Le cardinal de Bourbon ne fut point mené à la Rochelle, mais à Amboise, puis à Chinon, & enfin à Fontenay-le-Comte, où il mourut d'une rétention d'urine en 1590.

donner plus de poids, refusa constamment sa signature; ANNÉE persuadé que cette union, de quelque beau nom qu'on 1589. la couvrît, n'étoit, dans le fond, autre chose qu'un piége tendu à la piété des simples par l'ambition des de la Maison Grands, de la passion desquels il ne vouloit pas se de Gondi, rendre le Ministre. Renfermé, durant le siège de la Capitale, au milieu de son troupeau, & témoin de l'extrême misère à laquelle il étoit réduit, après s'être épuisé en aumônes, il permit qu'on convertît en monnoie l'argenterie des Églises, pour secourir les pauvres, à la charge de la restituer lorsque la disette auroit cessé. Mais en pourvoyant à la subsissance des Parissens, bien loin de favoriser leur révolte, il les exhortoit à rentrer dans le devoir avec tout le zèle d'un père & d'un bon citoyen. Zèle qui le rendit suspect aux factieux, & lui attira de leur part toutes sortes de mauvais traitemens. Pour Nicolas Fumée, il se tenoit près de la personne du nouveau Roi, & quand il en trouvoit l'occasion favorable, il pressoit Sa Majesté d'accomplir la parole qu'Elle avoit donnée de se faire instruire; lui représentant que c'étoit le moyen le plus court & le plus certain pour mettre toute la France à ses pieds.

En attendant cet heureux moment, Henri se montra fidèle à une autre promesse qu'il avoit faite, qui étoit de maintenir la Religion catholique dans le Royaume, sans rien changer ni innover. Il voulut que l'exemple de sa Cour devînt la preuve de sa sincérité à cet égard. Par des Lettres du 30 de décembre 1589, tous les

1589. p. 645.

Commandeurs & Officiers de l'Ordre du Saint-Esprit furent invités de s'assembler aux jours marqués dans les Registre de Statuts de l'Ordre, pour faire leurs cérémonies accou-Saint-Esprit, tumées. Dans ces assemblées le fauteuil du Roi étoit sous Archon, t. 11, un dais: on lui rendoit les mêmes honneurs que si Sa Majesté eût été présente; & Fumée, en qualité de premier Aumônier, se plaçoit auprès. Au commencement de l'année suivante, le Monarque retint pour remplir la charge de Confesseur & Prédicateur de sa Maison, le père Michel Ferré, Dominicain, Prédicateur des rois Echard.
Script. præd.
6.11, p.351. en date du 10 janvier, porte qu'il aura quatre-vingts écus de gages, outre deux cents écus qu'il avoit déjà comme Prédicateur. Nous sommes étonnés de voir paroître si tôt à la Cour un Moine dont l'habit devoit y être en exécration: mais on ne croyoit pas, en ce temps-là, pouvoir imputer à un Corps innocent les actions des Membres coupables. Vers la fin de la même année, on rétablit aussi la Musique de la Chapelle, dont l'archevêque

de Bourges prit la charge, pour, à la suite de la Cour, dire tous les jours la Messe du Roy, & faire des prières continuelles pour sa conservation & sa conversion.

> Cet archevêque de Bourges étoit Renaud de Beaune, Prélat des plus recommandables qu'il y eût alors dans le Clergé de France, & qui a eu l'avantage singulier de servir utilement six de nos Rois. Il naquit à Tours en 1527, de Guillaume de Beaune, baron de Samblançay, & de Bonne de Cottereau. La Nature, prodigue de ses dons

De Thou, livre III,

en sa faveur, lui donna, avec la plus belle figure, un Année tempérament robuste, une humeur agréable, un jugement solide & une mémoire si fidèle, que dans ses converfations il favoit toujours se servir à propos des beaux traits des Poëtes ou autres bons Auteurs de l'antiquité, dont il s'étoit nourri dans son enfance. On assure qu'à l'âge de quarante ans, il récitoit jusqu'à une page entière d'Homère, sans en oublier un mot. Cependant dès sa jeunesse il avoit été employé à des affaires qui demandoient d'autres études. Il fut d'abord Conseiller au Parlement de Paris, ensuite Président aux Enquêtes dans la même Cour, Maître des Requêtes & Conseiller d'Etat. Des charges séculières, il passa aux dignités ecclésiastiques. Henri III lui donna les abbayes de la Cour-Dieu & de Molesme, l'évêché de Mende & l'archevêché de Bourges \*. La bonne opinion qu'on avoit de son talent \* En 1581. pour la parole, fit qu'on le chargea des oraisons funèbres du cardinal de Birague Chancelier de France, du ducd'Anjou dont il avoit été Chancelier, & de la reine Catherine de Médicis. Il harangua aussi plusieurs sois Henri III à la tête du Clergé, soit dans les Etats Généraux, ou dans des assemblées particulières. On ne donneroit pas aujourd'hui ses discours comme des modèles d'éloquence; il y en a même quelques-uns qui furent critiqués dans le temps: mais la plupart furent prononcés au contentement de l'assistance; & l'on peut dire en général, qu'il passoit pour un des plus grands Orateurs de son siècle.

### 224 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Après la mort de Henri III, persuadé que le salut 1591. de la Religion étoit inséparable de celui de l'État, & De Thou, qu'on ne pouvoit conserver l'Etat qu'en reconnoissant le légitime Héritier de la Couronne, ce sage Prélat s'attacha inviolablement à Henri IV. Ne pouvant inspirer aux habitans de Bourges la même fidélité, il sortit de cette ville pour venir auprès du nouveau Roi travailler plus utilement au bonheur de la Patrie. Henri récompensa fon zèle. Par des Lettres données à Mantes, le 12 de juillet 1591, il lui conféra la dignité de Grand-Aumônier de France, & ensemble celle de Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit qui y étoit annexée. Il lui donna aussi en même-temps la supériorité du Collége Royal. Sur L.V.deVità quoi M. de Thou, ami intime du Prélat, crut devoir lui représenter les inconvéniens qu'il y avoit à craindre de l'union de cette dernière charge avec celle de Grand-Aumônier. « Si le hasard a voulu, dit ce savant Magistrat, » que ceux qui les ont jusqu'ici possédées conjointement » en aient été très-capables, tant par eux-mêmes, que par " l'inclination qu'ils avoient pour les Belles-Lettres, & » pour ceux qui en faisoient profession, ne peut-il pas " arriver, dans un temps & dans une Cour où tout se " donne à la faveur, que l'une de ces charges & peut-être » toutes les deux passeront dans les mains de quelque » ignorant, qui disposera à sa fantaisse & des Sciences » & des Professeurs! Le seul moyen de prévenir cet » abus, continue-t-il, seroit de prendre des provisions particulières de deux charges si différentes; afin que ceux

ceux qui brigueroient à l'avenir la première comme la « plus lucrative & la plus honorable, sussent que l'autre « 1591. ne devoit être remplie que par des personnes capables « de juger du mérite des Gens de Lettres. »

L'Archevêque convint de la vérité de ces réflexions; & néanmoins on ne changea rien à la forme des provisions qui lui avoient été expédiées. Le dernier de décembre suivant, il rapporta au Chapitre de l'Ordre du Saint-Esprit l'information qu'il avoit faite des vie & mœurs de Charles par Archon, de Gontaut baron de Biron, & de MartinRuzé Secré- 1.11,p.648. taire d'Etat, promus au cordon bleu; & le lendemain il reçut lui-même le collier de l'Ordre, dans l'église de Journal de Henri IV, Darnetal, des mains du maréchal de Biron, le plus ancien t. 1, p. 201. des Chevaliers, nommé par Sa Majesté pour faire cette cérémonie.

Amyot, dégoûté de la Cour, fut peu sensible à la perte de la dignité. Heureux s'il n'eût pas mérité d'en être privé par une foiblesse, qui déshonora sa vieillesse, & qu'on regardera toujours comme une tache à sa mémoire! Il mourut à Auxerre, le 6 de février 1593, dans sa quatre-vingtième année. A la faute près dont nous venons de parler, il n'y a point d'éloges que ce Prélat n'ait mérités par l'intégrité de ses mœurs, la candeur de son ame, son zèle pour l'Eglise, sa vigilance sur son troupeau & sa constante application à l'étude. Quelques-uns l'ont accusé d'avarice. Brantome raconte que Charles IX, se jouant quelquesois avec lui, lui reprochoit ce défaut, & qu'il ne se nourrissoit que de langues

Tome II.

F f

#### HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE 226

1591.

Pepeliniere,

Bayle, Dict. crit.

la Satyre

menippée,

t. 11,p. 298.

Bayle.

vage 259.

de bouf. On trouve dans un autre livre, dit Bayle, qu'un jour Amyot demandant un bénéfice de grand revenu, le même Prince lui répondit : hé quoi, mon maître, vous distiez que si vous aviez mille écus de rente, vous seriez content; je crois que vous les avez & plus. Sire, repartit Amyot, l'appétit vient en mangeant (b). Un fait bien propre à accréditer l'accusation & ces historiettes, c'est celui que rapporte un Auteur protestant, & que d'habiles idée de l'Hist. Critiques ont cru sur sa parole. Ce Prélat, dit-on, qui, dans les dernières années de sa vie, ne faisoit que se plaindre de l'extrême disette où ses malheurs l'avoient réduit, laissa remarque sur pourtant à sa mort encore plus de deux cents mille écus. Mais d'autres Critiques, également habiles, ont démontré que ce fait étoit faux, qu'il étoit même impossible. On critiques sur n'attend pas de nous un détail sur les qualités de l'esprit d'Amyot, ni sur le mérite de ses ouvrages, étant inutile de répéter ce qui a déjà été dit par une infinité d'Écrivains. Le Beuf, Nous observerons seulement avec un de ses Historiens,

Phist. d'Aux. qu'il seroit à souhaiter qu'au lieu d'employer toute sa r. 1, p. 647. vie à faire ou perfectionner quelques versions de romans,

> (b) M. le Beuf avoue dans ses mémoires pour servir à l'Histoire d'Auxerre, tome 1, page 645, que dans l'avant-dernier siècle, on se servoit de ce proverbe : en mangeant l'appétit vient, comme dit l'évêque d'Auxerre. Mais il croit qu'il faut plutôt attribuer son origine à Philippe de Lenoncourt, qui accumula grand nombre de bénéfices, qu'à Amyot, qui ne posséda jamais en même-temps que l'évêché d'Auxerre, & les deux abbayes des Roches & de Saint-Corneille de Compiegne. Encore se démit-il de la première, au moins dès l'an 1590, en faveur de son neveu Jean de Bourneaux, Aumônier du Roi.

il eût confacré son temps & ses études à des sujets ANNÉE plus dignes de son caractère, en traduisant quelques Saints Pères grecs.

L'imitateur de la faute d'Amyot, François de la Rochefoucault, fut traité comme lui. On disposa de sa charge de Maître de la Chapelle-musique en faveur de Philippe du Bec, évêque de Nantes; Prélat doué de toutes les qualités propres à ramener les esprits injustement prévenus, zélé sans aigreur, doux sans mollesse, naturellement éloquent, & inviolablement attaché au Roi. Il étoit de la Maison du Bec-Crespin, l'une des plus anciennes de la Normandie, & des plus fécondes en Hommes illustres. D'abord doyen de l'église d'Angers, ensuite évêque de Vannes, il assista à quelques sessions du concile de Trente, & y parut avec distinction. A son retour, il sut sait évêque de Nantes \*, d'où nous le \* En 1566. verrons monter à de plus hautes dignités.

Il n'étoit pas à craindre que des Evêques du caractère de ceux dont Henri étoit environné, se laissassent intimider par les foudres qu'on forgeoit au Vatican pour ébranler leur fidélité. Grégoire XIV, livré à la passion des Espagnols, ne se contenta pas, pour la servir, de prodiguer à la Ligue les trésors amassés par Sixte V; il envoya en France un Nonce chargé d'une Bulle d'excommunication contre le Roi, & d'un Monitoire portant la même peine contre les Prélats & les autres Ecclésiastiques qui suivoient son parti, les déclarant privés de leurs bénéfices, si dans quinze jours ils ne se retiroient de Henri IV,

Journal de

1591.

l'obéissance, de la suite & des terres de Henri de Bourbon. On fit à ces décrets l'accueil qu'ils méritoient. Les mêmes Prélats, qu'ils frappoient avec si peu de ménagement, s'étant assemblés à Mantes, puis à Chartres, les déclarèrent nuls dans le fond & dans la forme, injustes, donnés à la sollicitation des ennemis de la France, & incapables de lier ni les Évêques, ni les autres Ecclésiastiques fidèles au Roi. Ils exhortoient en conséquence les foibles à ne pas se laisser effrayer, & à continuer de rendre au Souverain légitime le service & l'obéissance qui lui étoient dûs. Dans la souscription de ce sage jugement, nous remarquons les noms de Renaud de Beaune Grand-Aumônier, de Philippe du Bec Maître de la Chapelle-musique, & de Nicolas Fumée premier Aumônier.

Ce dernier dont le zèle ne demandoit que des occasions de se signaler, fut chargé par ses confrères de représenter au Monarque l'état déplorable de l'Église gallicane, & les abus infinis qui se commettoient dans les nominations De Thou, & les provisions des bénéfices. Il s'en acquitta avec tant de succès, que Sa Majesté, touchée des maux dont il lui avoit fait la peinture, ordonna, pour y remédier, une nouvelle assemblée à Mantes. Là, conformément aux intentions du Parlement, qui desiroit qu'on établît dans le Royaume une discipline absolument indépendante de la Cour de Rome, on délibéra, si pendant que le Pape se montroit si contraire au Roi & aux loix de l'Etat, il ne seroit pas à propos de reconnoître un

Patriarche, à qui on s'adresseroit durant les troubles, ANNEE pour tout ce qui regarde les collations des bénéfices, les dispenses & les autres matières de Police ecclésiastique. Les ennemis de Renaud de Beaune, car son merite & sa faveur lui en avoient attiré un grand nombre, publièrent que l'idée de ce patriarchat venoit de lui, & qu'il en avoit fait la proposition dans l'espérance qu'il lui seroit déféré, tant à cause de sa qualité de Grand-Aumônier de France, qu'à raison de son archevêché de Bourges, qui lui donnoit déjà le titre de Patriarche. Étoient-ce là effectivement ses vues! L'Histoire qui ne doit que rapporter les faits, nous défend de répondre à cette question. Ce qui est vrai, c'est que le cardinal de Bourbon, ne pouvant posséder la dignité dont on proposoit l'établissement, parce qu'il n'étoit pas dans les Ordres, & ne voulant pas non plus en voir un autre revêtu, s'opposa formellement à ce projet, sous prétexte qu'il ne tendoit qu'à introduire le Schisme, & qu'au lieu de faire revenir le Pape, il l'aliéneroit encore davantage (c). Le Conseil du Roi le rejeta aussi. Il parut plus prudent & plus convenable de suivre la voie tracée sous Charles VII, & de partager, comme par

<sup>(</sup>c) Cependant, toute irrégulière qu'étoit cette proposition, elle ne fit pas de mal. Il est certain, dit Amelot de la Houssaye, que la peur qu'eut le Pape de voir élire un Patriarche en France, fut un coup d'éperon qui le fit courir plus vîte qu'il n'auroit fait à la réconciliation du Roi. Lettres du cardinal d'Ossat, tome II, page 3 19, mote 6,

1591.

degrés entre tous les Évêques royalistes, une puissance, qui, réunie dans un seul, seroit devenue un sujet de jalousie pour les autres.

Tandis qu'on prenoit ces mesures contre les entreprises d'un Pontife ennemi juré du nom François, les factieux, Journal de connus sous le nom des Seize, devenus plus hardis t. 1, p. 110. par la protection que Sa Sainteté leur accordoit, présentèrent au duc de Mayenne des mémoires, où ils disoient, entre autres choses, qu'un des principes des maux qui sont dans Paris, est le défaut du Prélat ou Évêque; lequel est non-seulement absent, mais tient & suit notoirement le parti contraire à la Religion & union des Catholiques, & fait semer par les siens schismes & divisions, tant en cette ville de Paris, qu'en tout son dioceze. Ainsi parloient-ils du cardinal de Gondi, qu'ils avoient eux-mêmes obligé de s'exiler en quelque sorte à Noiss, château appartenant à son frère, & qu'ils tâchoient de rendre criminel dans le dessein de le priver de ses revenus, de son siège même, sur lequel ils vouloient placer leur ami Guillaume Rose. N'ayant pas réussi auprès du Duc, ils se tournèrent Ibid. p. 152. du côté du Légat du Pape, Philippe de Sega évêque

de Plaisance. Celui-ci, à leur instigation, & pour tourmenter De Thou, les gens de bien qui vouloient la paix, dit M. de Thou, livre c.11. dressa un nouveau formulaire de serment d'union, qui excluoit tous les Princes du Sang de la Couronne; & il le présenta à signer à tous les Parisiens, afin de connoître ceux d'entre eux qui étoient suspects, s'emparer de leurs biens & les chasser de la ville. Gondi fut sommé des

premiers de souscrire. Non-seulement il le refusa, mais ANNÉE il adressa de sa retraite de Noisi au Prévôt des Marchands & aux Échevins, une lettre par laquelle il justifioit sa conduite, & blâmoit ouvertement l'imprudence & la témérité du Ministre de la Cour de Rome, qui avoit, disoit-il, outrepassé ses pouvoirs, en prescrivant, sans aucun ordre de Sa Sainteté, une formule de serment telle que celle qu'il avoit proposée.

Nicolas Fumée n'étoit pas moins odieux à la Ligue que l'Évêque de Paris l'étoit aux Seize. En 1590, il avoit été pris dans le château de Brêle par les partisans du duc de Mayenne, qui le mirent en prison à Noyon Gall, Christ. avec le Doyen de sa Cathédrale, & ne le relâchèrent tom. 1X, col. 765. qu'au moyen d'une rançon de neut cents écus. La crainte de retomber entre leurs mains, le retint toujours depuis auprès du Roi son Maître. Il mourut à Chartres au mois de mars 1592. Son successeur dans la charge de premier Aumônier, fut Jacques Davy du Perron, nouvellement promu à l'évêché d'Évreux, & destiné à jouer le plus grand rôle dans l'Église & dans l'État. Arrêtons-nous à peindre cet homme célèbre, dont l'acquisition dut être un évènement remarquable pour la Chapelle Royale. Mais, en traçant son portrait, il faut être également en garde & contre les louanges excessives de ses Panégyristes, & contre les censures outrées de ses ennemis: car les uns & les autres l'ont regardé dans le temps, & l'ont présenté à la postérité sous des aspects bien différens. Exempts de partialité, nous allons crayonner les premières

1592.

années de sa vie, dont nous étendrons le tableau à mesure que la suite de l'Histoire nous fournira des traits intéressans.

Jacques Davy du Perron naquit dans le canton de Berne en Suisse, le 25 novembre 1556, de Julien Davy, seigneur du Perron gentilhomme de basse Normandie, & de Ursine le Cointe, sugitifs pour cause de Religion. Ceux qui ont prétendu qu'il étoit sorti d'une famille obscure, se sont trompés, ou ils ont voulu en imposer (d). Son père, homme de Lettres, prit lui-même le soin de sa première éducation, & lui apprit la Langue latine & les Mathématiques. Depuis l'âge de, dix ans, ses propres talens, & une passion pour l'étude, Perroniana, qui alloit jusqu'à la pamoison, lui tinrent lieu de maître, & achevèrent de le rendre un des plus savans hommes de son siècle, dans les Langues, & sur-tout dans la Théologie positive & scolastique. Après la mort de Charles IX, il vint en France avec ses parens, qui s'établirent dans leur ancienne Patrie. Le bruit de son savoir remplit bientôt tout le voisinage d'admiration. Le

> (d) On lit dans les remarques sur la Confession de Sancy, que du Perron étoit fils d'un Ministre & Médecin normand, lequel s'étant habitué à Genève dans la rue du Perron, prit le nom de cette rue & le donna à son fils, comme une époque de leur exil. Simon (Lettres choisses, lettre 14), réfute cette fiction, & assure qu'il y a en basse Normandie, proche de Saint-Lo, une terre appelée le Perron, qui a appartenu à M." Davy, de qui elle a passé à M." de Miromesnil, où l'on voit encore des meubles qui viennent du cardinal du Perron.

> > maréchal

maréchal de Matignon, qui commandoit en basse Normandie, ayant eu occasion de le voir, en sut si content, qu'il lui dit qu'il vouloit le présenter au Roi. Burigny, Vie Effectivement ce Seigneur le mena, vers la fin de 1576, aux Etats de Blois, & le produisit devant Sa Majesté pendant son dîner. On lui fit plusieurs questions sur différentes matières de doctrine, auxquelles il satisfit avec tant d'esprit & de consiance, qu'il étonna tous les Courtisans. Mais ce qui servit le plus, dans la suite, à son avancement, fut la connoissance qu'il fit avec deux hommes de Lettres, Philippe Desportes abbé de Tyron, célèbre Poëte que Henri III honoroit de sa bienveillance, & Jean Touchard abbé de Bellozane, qui avoit beaucoup de crédit sur l'esprit du cardinal de Vendôme, dont il avoit été Précepteur.

Animé par l'accueil qu'on lui avoit fait à la Cour, le jeune du Perron voulut se faire connoître à Paris. Vêtu de l'habit laïque & portant l'épée, il monta en chaire dans la grande salle des Augustins & en d'autres endroits; il y ouvrit des disputes sur la Philosophie & les Mathématiques, & se vit toujours suivi par une foule d'auditeurs. Cependant, comme il continuoit de professer la Religion protestante, Desportes qui l'avoit pris en la plus grande amitié, lui représenta que quelque bonne volonté qu'il eût pour lui, il ne lui étoit pas possible de travailler à sa fortune, s'il ne se faisoit Catholique. Du Perron sentit la vérité de ce que lui dit son ami: mais, avant que de se déterminer à un

Année 1592.

changement de cette importance, il résolut de s'instruire. La lecture des Pères, & sur-tout celle de Saint Thomas & de Saint Augustin, qu'il regardoit comme l'arsenal & le magasin de la doctrine de l'Eglise, opéra sa conversion. Il abjura l'hérésie, ayant un peu plus de vingt ans. Alors l'abbé de Tyron parla de lui au Roi comme d'un jeune homme qui n'avoit point d'égal dans le monde, en fait d'érudition & d'esprit. Il le proposa pour entretenir Sa Majesté, qui se plaisoit à la conversation des Savans. Henri III le fit son Lecteur, & lui assigna une pension de douze cents écus. Il prit tant de goût pour lui, qu'il l'admit jusque dans ses parties de dévotion, où il le faisoit souvent prêcher, quoiqu'il portât encore la cappe & l'épée. Nous avons parlé ailleurs du sermon qu'il prononça, en 1585, à la suite de ceux d'Amyot, du père Auger & de quelques autres Officiers de la Chapelle du Roi. Ce sermon sut imprimé peu après, & dédié à Sa Majesté. Dans l'épître dédicatoire, l'Orateur, prodiguant ces éloges que l'enthousiasme de la reconnoissance produit, & que la vérité désavoue, déclare qu'il vit sous le règne non-sculement du plus courageux & du plus valeureux, mais même du plus faint & religieux Prince qui ait jamais porté la couronne. « Ce sera, ajoute-t-il, ce » que les beaux discours de M. le Grand-Aumônier, de » Messieurs les Évêques de Nantes, de Senlis, de Césarée, » de M. Edmond, de M. de Tyron, & autres rares & » excellens personnages, que vous avez associés à votre » Congregation de l'Oratoire de Notre-Dame de Vie saine, témoigneront fort dignement à la possérité, s'il leur plaît « de prendre la peine d'en honorer & gratisier le Public. »

1592.

Henri, charmé des talens de son Lecteur, les employa en diverses autres occasions. Sur la fin de 1587, il lui ordonna de faire un poëme en l'honneur du duc de Joyeuse, l'un de ses Mignons, tué à la bataille de Coutras. Il le mena l'année suivante à Blois, & le chargea de composer la harangue qu'il devoit prononcer devant les États. Sa Majesté étant venue de-là s'établir à Tours, du Perron l'y suivit, inséparable d'un Maître qui le chérissoit, & soutenant son parti avec un zèle reconnoissant. J'ai été nourri & élevé, dit-il dans sa fameuse harangue au Tiers-État, sous les ailes du roi Henri III, & suis toujours demeuré attaché à sa fortune. Or tous ces faits, dont il a été nécessaire de marquer la date, détruisent absolument une anecdote scandaleuse rapportée dans le Journal de Henri III (e). On y sit que le vendredy Journal de 25 novembre 1583, au dîner du Roy, du Perron, grand t. 1, p. 411. discoureur, que Sa Majesté oyoit volontiers, sit un brave discours contre les Athéistes, & comme il y avoit un Dieu; & le prouva par plusieurs belles raisons: à quoi le Roi le loua, & montra avoir du plaisir. Mais du Perron s'oubliant, va dire au Roi: Stre, j'ai prouvé aujourd'hui par bonnes raisons qu'il y avoit un Dieu; demain, Sire, s'il plast à

<sup>(</sup>e) On doit entendre ici le Journal avec son commentaire; car le fait en question ne se trouve point dans la première édition de ce Journal, publiée sans commentaires.

A N N É E Votte Majesté donner audience, je prouverai par raisons aussi 1592. honnes, & vous montrerai qu'il n'y a pas du tout de Dieu. Sur quoi le Roy entrant en colere, chassa ledit du Perron, l'appela mechant, & lui defendit de se plus trouver devant Joly, netes lui. Il a été démontré, que ce prétendu discours de du Perron est une pure calomnie imaginée après coup par ses ennemis (f). Tout ce que nous avons rapporté de faits postérieurs à l'époque de 1583, ne démontre pas moins que la disgrâce, dont on dit qu'il fut puni, est une chimère.

critiques sur Buyle, au mot Monin.

> Du Perron étoit encore à Tours, & venoit d'entrer dans l'état ecclésiastique, lorsqu'arriva la mort tragique de Henri III. Il crut toutes ses espérances ruinées. Touchard vint alors à son secours & l'introduisit dans la Maison du cardinal de Vendôme, appelé depuis le cardinal de Bourbon. Mais, comme ce Prince étoit si avaricieux, qu'il ne donnoit rien à ceux qui le suivoient, son nouveau Commensal ne se trouva guère plus à son aise. Il fallut qu'un Jacobin, nommé Olivier Beranger, le logeat & · lui fournît tout ce dont il avoit besoin en linge & en habits. Ce Beranger étoit un homme de mérite attaché au feu Roi en qualité de Prédicateur, & honoré par fon Successeur d'une estime particulière. Dans cette

Thuana . du Perron.

<sup>(</sup>f) Cette calomnie étoit en usage alors pour noircir la réputation de ceux qu'on croyoit avoir raison de haïr. Ce que l'Auteur ou l'Éditeur du Journal de Henri III a avancé contre du Perron, Etienne Pasquier l'a dit aussi du Jésuite Maldonat. Voyez ses Recherches de la France, page 310.

fâcheuse situation, du Perron & Touchard imaginèrent de faire leur cour au Cardinal, en lui persuadant que les circonstances pouvoient l'amener au trône, si on en savoit profiter. Ils lui représentèrent que Henri IV paroissant très-attaché à la Religion protestante, & n'écoutant qu'avec répugnance ceux qui lui conseilloient d'abjurer, cette opiniâtreté engageroit les Catholiques à se détacher de ce Prince, & qu'en ce cas la Couronne le regardoit. Le Cardinal, flatté de cette idée, l'approuva. Il fut convenu entre eux qu'on répandroit dans le Public un écrit, en forme de Requête au Roi, pour le supplier de rentrer dans la Religion de ses pères, & lui déclarer que s'il ne prenoit incessamment cette résolution, il seroit abandonné de la plupart de ceux qui suivoient son parti. Touchard & du Perron, encore plus délié que fon collègue, composèrent le libelle, qui fut imprimé clandestinement à Angers, & divulgué ensuite dans le Royaume.

Cependant Henri IV, qui se désioit de du Perron, sut informé qu'on tramoit à Tours quelque chose contre ses intérêts. Bientôt il apprit, à n'en pouvoir douter, les auteurs & toutes les circonstances de l'intrigue. Il manda au Cardinal de le venir trouver à Chartres. Le Cardinal, après quelques difficultés, obéit, & se sit accompagner par Touchard & du Perron. Ce dernier, qui avoit déjà écrit au Roi pour se justifier, obtint, par le moyen du duc de Bellegarde, une audience secrette de Sa Majesté, à qui il dévoila tout ce qui regardoit le Tiers-parii,

ANNÉ E 1592.

De Thou,

1592.

c'est le nom qu'on avoit donné à cette nouvelle cabale. Henri n'eut pas beaucoup de peine à la dissiper. Pour du Perron, convaincu par quelques conférences qu'il eut Sully, toine 1, sur ce sujet avec Sully, non-seulement il s'en détacha, mais il vint à bout de ramener le cardinal de Bourbon même. Il n'en failut pas davantage pour le mettre en considération dans la nouvelle Cour, où son éloquence avoit déjà grand nombre d'admirateurs, & où, par son esprit & ses talens dans l'art de plaire, il se fit de jour en jour de nouveaux amis. Aidé de leur crédit, il s'infinua si avant en la bonne grâce du Roi, qu'il l'entretenoit à

D'Aubigné, son chevet familièrement; tantôt des vers françois, en quoi il 1.111,c.22. ne cédoit à homme du siècle; puis après en bons contes, qu'il faisoit fort plaisamment. Dans une telle position, sa fortune ne pouvoit pas être éloignée. L'évêché d'Évreux étant devenu vacant par la mort du fameux ligueur Claude de Sain&es, Henri le lui donna. Peu après, pour l'attacher plus étroitement à sa personne, il l'honora de la charge de son prémier Aumônier.

1593.

Du Perron ne crut pas pouvoir mieux témoigner sa reconnoissance à son Bienfaiteur, qu'en le pressant de rentrer dans le sein de l'Église; démarche dont ce bon Prince sentoit la nécessité, qu'il étoit même résolu de faire, mais que de certains égards de politique ou de bienséance l'obligeoient de différer. Le temps de commencer cette bonne œuvre arriva enfin: & pour la gloire de la Chapelle royale, nous devons remarquer avec une attention particulière la part qu'y ont eue ses

principaux Officiers, & le zèle avec lequel ils se sont Anné employés pour lever les obstacles qui pouvoient en 1593 retarder la consommation.

Déjà le cardinal de Gondi, Maître de l'Oratoire, étoit allé à Rome avec le marquis de Pisani, pour traiter dans cette Cour de la réconciliation du Monarque. Leur négociation n'ayant point réussi par l'inflexibilité du Souverain Pontife, on convint de tenir des consérences à Suresne, où se trouveroient douze Députés du parti du Roi, & autant du parti de fa Ligue. Le Grand - Aumônier Renaud de Beaune, à la tête des premiers, s'y acquit beaucoup d'honneur. On a encore les discours qu'il y prononça, & on y admire avec quelle éloquence, & en même-temps avec quelle solidité il prouve, I.° qu'on est obligé de reconnoître & d'honorer comme Roi celui à qui le Royaume appartient par le droit inviolable d'une succession légitime, sans avoir égard ni à sa religion, ni à ses mœurs, fût-il idolâtre, tyran, persécuteur de l'Eglise & des gens de bien. II.º Qu'on devoit à plus forte raison se soumettre à Henri IV, qui, par la grâce de Dieu, bien loin d'avoir aucun de ces odieux caractères, en avoit d'entièrement opposés, puisqu'il protégeoit l'Église & les Catholiques, & que s'il étoit séparé d'eux par quelques erreurs qu'il avoit sucées, pour ainsi dire, avec le lait, il étoit résolu d'embrasser la vérité aussitôt qu'on la sui auroit fait connoître. III.º Qu'il falloit donc que tous les François se réunissent sous son obéissance, & qu'ils travaillassent ÉF

1593.

ensuite de concert à sa conversion. L'habile Prélat soutint constamment ces trois points comme autant de maximes incontestables. Et voyant, par la réponse qu'y sit Pierre d'Espinac archevêque de Lyon, que les Antiroyalistes ne se résoudroient jamais à déférer la Couronne à un Prince hérétique, il porta ensin à la Ligue le coup qui seul étoit capable de l'ébranler. Sur de nouvelles instructions qu'il avoit reçues de la Cour, il déclara que la conversion du Roi, sur laquelle on n'avoit eu jusque - là que des espérances, étoit maintenant une chose assurée, & que Sa Majesté ne demandoit plus que de n'être pas détournée par les embarras de la guerre dans l'accomplissement d'un dessein si avantageux à la Religion & l'État.

En effet, pendant qu'on tenoît ces conférences, Henri, déjà Catholique dans le cœur, recevoit secrettement des instructions de quelques Théologiens, & sur-tout de l'évêque d'Évreux son premier Aumônier. C'est ainsi qu'en parle ce Prélat dans sa fameuse harangue au Tiers-état. Les suivis ditail la servere du rei Henri le Grand

Euvres de état. L'ai suivi, dit-il, la fortune du roi Henri le Grand du Perron, page 636 au plus fort de ses affaires. Il me faisoit l'honneur de

conférer en secret avec moi des voints de notre Foi vour

décidé « qu'on assembleroit quelques doctes Prélats, en présence desquels l'affaire de la Religion seroit débattue: « 1593. suivant quoi furent assignés à Mantes, au 15 de juillet » 1593, quelques Archevêques, Évêques & Docteurs « de Sorbonne, sans aucune mention des Ministres des « Églises réformées, qui en furent forclos; » le Roi, dit un moderne, voulant leur épargner l'humiliation de voir le triomphe de l'Évêque d'Évreux. Là fut indiquée au 23 du mone mois, une autre assemblée encore plus solennelle dans la ville de Saint-Denys. Henri s'y étant rendu dès le 22; le lendemain, dans sa chambre & en sa présence, Renaud de Beaune Grand-Aumônier, du Perron premier Aumônier, Philippe du Bec Maître de la Chapelle-musique, les évêques de Chartres & du Mans, avec quelques curés & docteurs de Paris (g), eurent une conférence sur l'invocation des Saints, la confession auriculaire & la puissance du Pape, les seuls articles sur lesquels t. 1, p. 388. il restoit encore quelques scrupules à Sa Majesté. Elle écouta attentivement, depuis six heures du matin jusqu'à une heure après midi, leurs instructions; & Elle en sut si satisfaite, qu'au sortir de - là, Elle donna ordre à Son premier homme d'Hostel de ne plus servir des viandes prohibées par l'Église catholique, & d'observer doresnavant les jeûnes commandez par icelle. En même temps Elle fit

Tome II.

<sup>(</sup>g) C'étoient René Benoist curé de Saint-Eustache, Jean Chaviniac curé de Saint-Sulpice, Claude Morenne curé de Saint-Merri, Louis Seguier doyen de Notre-Dame, & frère Olivier Beranger, Jacobin, Prédicateur ordinaire du Roi.

242

écrire à Paris & à tous les lieux circonvoisins, pour inviter les peuples à la cérémonie de son abjuration.

Cette action mémorable, à laquelle la France dut son repos, sa grandeur, & peut-être son salut, se passa à Saint-Denys le dimanche suivant, 25 de juillet. Au milieu de la foule qui étoit accourue à un spectacle, où se renouveloit l'exemple du grand Théodose s'humiliant devant Saint Ambroise (h), Henri, vêtu d'un habit blanc, partit du palais abbatial accompagné des Princes, des Officiers de la Couronne & d'un grand nombre de Seigneurs & de Gentilhommes. Étant arrivé devant la principale porte de l'église, il se fit déceindre son épée par Roger de Bellegarde Grand - Écuyer. Renaud de Beaune, assis en une chaire couverte de damas blanc, aux armes de France & de Navarre, ayant à ses côtés le cardinal de Bourbon, les Prélats & les Docteurs qui avoient assisté à la dernière conférence, & les Religieux Journal de de Saint-Denys, dit à Sa Majesté: Qui êtes-vous! Henri Henri IV,

i. 1, p. 390. répondit : je suis le Roi. Que demandez - vous ! reprit le Prélat. Je demande, dit le Prince, d'êrre reçu au giron de l'Église catholique. Le voulez-vous sincèrement! ajouta le Grand-Aumônier. Oui je le veux & le desire, répondit Henri; & s'étant aussitôt mis à genoux, il sit sa profession de foi en ces termes: Je proteste & jure devant la face de

<sup>(</sup>h) C'est ainsi qu'en a parlé un Évêque polonois: Rarum pænitentis exhibuit exemplum, posteris non minus quam Theodosii a Sancto Ambrosio reprehensi memorandum. Piascki. Ap. Amelot de la Houssaye, Lettres du cardinal d'Ossat, tome .1, page 353.

Dieu tout-puissant, de vivre & mourir en la Religion catholique, ANNÉE apostolique & romaine, & de la protéger & défendre envers tous au péril de mon sang & de ma vie; renonçant à toutes les hérésies contraires à icelle Église catholique, apostolique & romaine. Ensuite il remit cette même formule, signée de sa main, au Grand-Aumônier, qui lui présenta son anneau à baiser, & lui donna à haute voix sa bénédiction & l'absolution des censures encourues pour l'hérésse qu'il avoit professée. Ce qui fut suivi de tant de cris de vive le Roi, que non-seulement l'église, mais toute la ville en retentit. Au bruit de ces acclamations, le Monarque fut conduit par le Grand-Aumônier & le cardinal de Bourbon devant le grand autel, où il se mit de nouveau à genoux & réitéra son serment sur les saints Evangiles. Puis, ayant baisé l'autel, il passa derrière pour se confesser au Grand-Aumônier, pendant que les Chantres de sa Chapelle chantoient le Te Deum en musique. Sa confession finie, il vint se placer au prie-Dieu qu'on lui avoit préparé, ayant à sa droite le Grand-Aumônier, & à sa gauche le cardinal de Bourbon. Il entendit la Messe célébrée par l'évêque de Nantes, Philippe du Bec, de la main Mémoires de Chiverni, de qui il communia. Après le dîner, il entendit le page 183. sermon que prononça le Grand-Aumônier, & assista ensuite aux Vêpres chantées par ses Chantres & par les Religieux, lesquels chantoient alternativement un verset en plein-chant, & l'autre en musique. Il alla le même jour visiter le tombeau des saints Martyrs à Montmartre. Enfin, le dimanche suivant, pour célébrer l'octave de sa

t. 11, p. 652.

ANNÉE conversion, & en rendre à Dieu d'éclatantes actions de grâces, il fit faire une procession solennelle dans la même ville de Saint-Denys, à laquelle il assista, suivant avec piété & modestie les saintes Reliques portées par les Religieux. On a observé que, dans ces différentes solennités, le Grand-Aumônier & le premier Aumônier faisoient remarquer à Sa Majesté la beauté & l'appareil des cérémonies de l'Eglise, & que du Perron lui fit en particulier l'application de ce trait de l'histoire d'Alexandre le Grand, qui, admirant, après la défaite de Darius, la magnificence de ses tentes & de ses meubles, s'écria que c'étoit vraiment régner que de régner comme Darius.

Histoire de Pubbaye de Saint-Denys, livre IV, page 1367.

Jacques Doublet, moine & historien de l'abbaye de Saint-Denys, raconte, qu'à la cérémonie de l'abjuration, l'archevêque de Bourges, comme Grand-Aumônier de France, ayant proposé que les Aumôniers, Chapelains & Chantres de la Chapelle du Roi devoient recevoir Sa Majesté à l'entrée de l'église, le cardinal de Bourbon, comme abbé de Saint-Denys, s'y opposa, soutenant que ses Religieux ne reconnoissoient d'autre Prélat que lui, ni d'autre juridiction ecclésiastique que la sienne; qu'ils étoient premiers Chapelains & Orateurs nés des rois de France, & le premier Clergé du Royaume; & qu'aucun Prélat ne pouvoit officier, ni faire aucune fonction solennelle dans leur église sans le consentement de lui, Abbé, & de son Couvent. Sur quoi les Évêques qui étoient à la suite de Sa Majesté, s'étant assemblés dans la

facrissie, après avoir sû les priviléges accordés à l'abbaye Annéz de Saint-Denys par les Papes, & confirmés par nos Souverains, jugèrent que l'exemption étoit bien fondée, & que le Cardinal ne pouvant pas faire le service, parce qu'il n'étoit pas Prêtre, il falloit que celui qui officieroit en sa place eût sa permission. Autre dissérend au sujet de l'offrande: les Aumôniers & les Chapelains du Roi la révendiquoient; les Religieux soutenoient au contraire qu'elle leur appartenoit, & que tel avoit été l'usage observé à toutes les cérémonies funèbres, depuis François I.er, auxquelles le Chevecier ou Sacristain avoit reçu cette offrande au nom de l'Abbé. On eut recours de nouveau aux mêmes Prélats, qui décidèrent encore en faveur des Moines. L'Auteur rapporte en troissème lieu, que les Officiers de la Chapelle du Roi, Abbés non bénits. voulurent faire à la Messe les fonctions de Diacre & de Sous-Diacre; mais que Sa Majesté, aussi attentive que les Évêques à la conservation des droits de l'abbaye, ordonna que cet honneur seroit réservé à deux Religieux. Enfin on ajoute qu'à la procession générale, qui se sit huit jours après, le Grand-Aumônier de France, les Aumôniers, Chapelains & Chantres de la Maison du Roi prétendirent tenir rang de Clergé, & même avoir le pas sur les Religieux; ce que ceux-ci ayant contesté, Sa Majesté, après avoir pris l'avis des Prélats, prononça qu'Elle n'avoit là d'autre Clergé que les Religieux, qui étoient ses Chapelains royaux & Orateurs ordinaires, & que les Officiers de sa Chapelle n'auroient aucun rang.

ANNÉE 1593.

Pour adopter de tels faits, on souhaiteroit une meilleure autorité que la parole d'un Écrivain, à qui on a reproché avec raison d'avoir souvent cherché à dire plutôt des choses extraordinaires, dont il a prétendu embellir ses relations, que des choses vraies, ou vraisemblables. Nous avouons volontiers avec lui que l'abbaye de Saint-Denys a eu des priviléges très-amples, très-respectables & très-respectés pendant plusieurs siècles. Mais en conclure que cette Église va, pour ainsi dire, de pair, pour les prérogatives & les immunités, avec celle de Saint-Pierre de Rome; que ses Religieux sont le Clergé royal, le premier Clergé du Royaume, les premiers Chapelains & les Orateurs nés de nos Rois, &c. &c. Ce sont-là de pures chimères qu'il n'appartenoit qu'à l'imagination du bon & crédule Doublet d'enfanter.

La conduite que Henri tint après sa conversion; montra qu'elle étoit sincère; car, selon la remarque d'un de nos Historiens « bien que, comme il n'arrive Daniel, , , que trop souvent à tant d'autres Catholiques, & sur-tout France, " aux Grands, il n'agit pas toujours dans la pratique conpage 19. » formément aux règles de la morale chrétienne, on n'aperçut jamais en lui rien qui pût rendre sa foi suspecte. » Tous les jours il entendoit la Messe. Et comme, dans les troubles qu'occasionnoit la guerre civile, il ne se Du Peyrat, trouvoit quelquesois pour célébrer en sa présence aucun des Chapelains servans par quartier, il créa une charge de Chapelain ordinaire, lequel devoit avoir douze cents livres de gages, outre ses nourritures, & être toujours

page 443.

à la suite de la Cour, pour y suppléer au désaut des Annés Chapelains de quartier, au cas que ceux-ci soient malades ou absens. Etienne de Bollogne, le même qui avoit assisté Henri III à la mort, fut pourvu de cette nouvelle charge par le crédit de son protecteur Ruzé de Beaulieu. A cela près, le Monarque ne fit aucun changement dans le Clergé de la Cour. Il avoit huit Aumôniers, huit Chapelains, outre le Chapelain ordinaire, & huit Clercs de Chapelle, dont deux dans chaque ordre servoient par quartier. C'est le nombre auquel son prédécesseur avoit fixé ces Officiers; il ne voulut jamais l'augmenter, quelques prières qu'on lui sit en faveur de page 457. plusieurs Ecclésiastiques de distinction qui ambitionnoient l'honneur d'entrer dans sa Chapelle. Mais il eut soint qu'elle fût pourvue de tout ce que le temps pouvoit fournir de meilleur en Chantres & en Musiciens. Aussi l'Office divin y fut-il toujours célébré non-seulement avec la même splendeur que sous le règne précédent, mais avec plus de décence encore, par la suppression de certaines pratiques peu chrétiennes que le génie superstitieux de Henri III y avoit introduites.

Il manquoit au Roi un Confesseur. La capacité, la discrétion, le zèle & les autres bonnes qualités que Sa Majesté avoit eu lieu de reconnoître dans René Benoist curé de Saint-Eustache, la déterminèrent à lui consier cet emploi important. René Benoist étoit né en Anjou, l'an 1521, d'une famille honnête, mais peu aisée. Il étudia d'abord en Médecine, où il prit même des

1593.

Degrés. Mais son penchant pour l'Écriture sainte le porta à abandonner ses premières études, pour se livrer tout entier à celle de la Théologie. A l'âge de vingtsept ans, étant déjà Docteur d'Angers, & curé de Saint-Maurille au Pont-de-Cé, il vint à Paris pour se perfectionner par le commerce des Savans qui florissoient dans cette Capitale. Il recommença son cours académique. & l'interrompit pour aller à Rome à la fuite du cardinal de Lorraine, qu'on envoyoit traiter en cette Cour une affaire de politique. A son retour, Jean Hennuyer Confesseur de Henri II, le sit recevoir au collége de Navarre, où il prit le bonnet de Docteur. Alors le cardinal de Lorraine, de qui il étoit avantageusement connu, lui procura la place de Confesseur & de Prédicateur de la reine Marie Stuard, épouse de François II. Benoîst suivit cette Princesse en Ecosse, lorsqu'elle s'y retira. Mais rappelé en France par l'amour de la Patrie. il reparut bientôt à Paris. D'abord on le pourvut de la cure de Saint-Pierre-des-Arcis, ensuite de celle de Saint-Eustache, qu'il gouverna long-temps & avec une telle autorité, qu'on l'appeloit le Pape des halles. Cela Mémoires s. XLI, p. 1 n'empêcha pas qu'il ne fût vivement attaqué dans sa doctrine & dans sa personne même par la Faculté de Théologie. L'occasion de la querelle fut une traduction françoise de la Bible, qu'il se hasarda de publier sous son nom en 1566. Les Maîtres de l'école étoient alors extrêmement en garde contre toutes fortes de versions de l'Ecriture en langue vulgaire, à cause du grand abus qu'on

Niceron ,

qu'on en faisoit pour répandre l'erreur. On examina donc Année scrupuleusement celle de Benoist, & il se trouva qu'elle avoit été calquée sur la fameuse version faite peu de temps auparavant à Genève. C'en fut assez pour qu'on la crût digne de censure. Nous n'entrerons pas dans le détail des procédures théologiques qui se firent de part collect. judic. & d'autre. Il suffit de dire que, malgré l'approbation de dix-huit Docteurs qui avoient loué la nouvelle traduction, malgré les protestations réitérées que fit le Traducteur, de son sincère attachement à la Foi de l'Église romaine, malgré les preuves qu'il donna de son attention à contredire l'erreur par les notes répandues dans le corps de son livre, enfin malgré la faveur du Parlement & de l'évêque de Paris qui prirent son parti, la sacrée Faculté en revint toujours à lui reprocher la conformité de ses expressions avec celles de la Bible huguenote. Elle fit dresser une longue liste des endroits qu'il en avoit empruntés ou imités; & après avoir solennellement proscrit l'ouvrage comme hérétique, elle rejeta de son sein l'auteur comme un fils opiniâtre & rébelle à sa mère: jugement qu'elle fit confirmer \* par un décret du pape Grégoire XIII. \* En 1575. Ainsi René Benoist, quoique très-Catholique au fond, & même zélé, à certains égards, contre les Protestans; passa dans l'esprit de bien du monde pour un partisan de la nouvelle réforme.

Sa réputation n'en souffrit pas à la Cour. Il fut nommé quelque temps après par Henri III, premier Lecteur & Professeur royal en Théologie au collége de Navarre,

Tome II.

emploi qu'on n'auroit apparemment pas confié à un homme d'une croyance douteuse. L'ayant rempli dignement plusieurs années, il le résigna avec l'agrément du Roi, pour vaquer uniquement au soin de sa paroisse. Il étoit au milieu de ce troupeau chéri, lorsque la Ligue vint y porter le trouble. Mais, bien loin d'imiter tant de Curés ou de Prédicateurs fanatiques, qui s'agitoient dans les chaires pour soulever les Parisiens, & leur inspirer l'esprit dont ils étoient eux-mêmes animés, bon Pasteur, bon citoyen, bon sujet, il ne prêchoit à ses ouailles que la paix & la foumission. Et voilà le principe de la consiance que Henri IV eut en lui. Ce Prince, dès qu'il eut pris la résolution de se faire instruire, manda le curé de Saint-Eustache, non parce qu'il le connoissoit pour un homme très-accommodant en fait de Religion, comme Remarques on le lit quelque part, mais à cause des preuves qu'il de Sancy, dans avoit de ses lumières, de sa modération & de sa droiture. le Jenrial de Henri 111, Benoist obéit nonobstant les désenses, les menaces même t. V, p. 84. du Légat. Il se rendit auprès de Sa Majesté à Mantes le 14 de juillet & le 22 fuivant à Saint-Denys. Nous ne répèterons pas ce qui a été dit des conférences théologiques qui se tinrent en ces deux endroits pour préparer le Monarque à son abjuration. Il faut passer à un autre évènement auquel Benoist fut aussi présent, non plus simplement comme Docteur, mais en sa nouvellé qualité de Confesseur du Roi.

1594.

Henri, impatient de remplir toutes les louables pratiques des Rois Très-Chrétiens, ne voulut pas différer son Sacre. Comme Reims étoit au pouvoir des Ligueurs, Année on examina d'abord dans quelle église il convenoit de faire cette cérémonie, de quel Crême on devoit s'y livre cv111. servir, & quel Prélat en seroit le Ministre. Cinq ans auparavant, dans les Etats de Blois, quelques factieux avoient proposé de mettre au nombre des loix fondamentales de la Monarchie, un règlement par lequel il seroit prescrit de ne reconnoître pour Souverain légitime que le Prince qui auroit été sacré à Reims avec l'Huile de la sainte Ampoule. Mais les plus sensés de l'assemblée ayant hautement rejeté cette proposition indigne de nos maximes, il avoit été arrêté, au contraire, que le Sacre de nos Rois, en quelque ville qu'il se sît, seroit également folennel. On convint donc de le célébrer à Chartres (i). Le lieu une fois déterminé, il ne fallut pas une longue discussion sur le Crême qu'on y devoit employer. « Quelle nécessité, dit-on, de se servir de la sainte ampoule de « Reims, dont plusieurs révoquent en doute le miracle, « & dont ni Saint Remi, ni Grégoire de Tours, ni aucun « ancien Auteur digne de foi n'ont fait mention. Toute « huile consacrée par un Évêque est suffisante; & s'il est «

<sup>(</sup>i) Le Roi fut mu à choisir l'église de Chartres, pour la peculiere devotion que ses ancêtres ducs de Vendomois (comme diocezains & principaux paroissiens) y avoient toujours porté, & de tout temps eu peculier Archidiacre pour la direction spirituelle de leur pays, avec Chapelle propre, Service divin & Obits nouvellement faits en ladite église de Chartres à leur intention, au lendemain des cinq festes de Notre-Dame; de laquelle & de son Église le très-devot prince Louis de Bourbon s'ordonna homme de sa personne en l'an 1413. Godefroi, Cérémonial françois, tome 1, page 350.

Journal

Année » nécessaire, au reste, pour donner plus de lustre à la 1594. » cérémonie, de se servir d'une Huile apportée du ciel,

- » il y a, ajouta-t-on, dans l'église de Marmoutier près
- » de Tours, un Crême miraculeux, avéré par le témoignage
- » de Sulpice Sevère, de Fortunat, de Saint Paulin évêque de Nole, & d'Alcuin. » On convint encore que le Roi seroit oint avec celui-ci. Restoit la troisième difficulté. Renaud de Beaune, que sa dignité à la Cour, son âge & son mérite particulier rendoient le plus considérable des Prélats de l'Église gallicane, prétendit devoir représenter l'archevêque de Reims, tant à cause de sa qualité de Henri IV, de Grand-Aumônier de France (k), que pour avoir \*. 1, p. 473. reçu le Roy en l'Église. D'un autre côté, Nicolas de Thou évêque de Chartres révendiquoit cet honneur, soutenant que personne dans son église, tel qu'il fût, si ce n'étoit le Pape, ou un Légat qu'il envoyât exprès, ne pouvoit entreprendre d'y faire aucune fonction, & beaucoup moins celle du Sacre, où la juridiction du Consécrateur est absolument nécessaire. On convint enfin que cet Evêque seroit le

Elle fut fixée au premier dimanche de Carême, 27 de

Ministre de la cérémonie.

<sup>(</sup>k) M. de Thou dit que Renaud de Beaune fondoit sa prétention sur sa nomination à l'archevêché de Sens, & que s'il eût été installé dans ce siège, l'Évêque de Chartres lui auroit cédé comme à son Métropolitain. Hugues Menard dit la même chose dans ses notes sur le sacramentaire de Saint Grégoire ( col. 5 9 2 ). Mais Renaud de Beaune ne fut nommé à l'archevêché de Sens qu'après la mort du cardinal de Pellevé, arrivée le 28 de mars 1594; il ne prétendoit donc à l'honneur de sacrer le Roi qu'en qualité de Grand-Aumônier.

février. La veille, Henri entendit, dans la Cathédrale, Année le sermon que René Benoist prononça sur l'institution & l'efficace de l'Onction royale; ensuite il assista à la Godessoi, Cerem, franç. Grand-Messe & à Vêpres. Sur les huit heures du soir, 1. 1, p. 350. il retourna à l'église pour se confesser à René Benoist. Cette fête fut accompagnée de la même magnificence, que si l'on eût été dans des temps plus tranquilles. Parmi les Prélats qui suppléèrent à l'absence des Pairs ecclésiastiques, on trouve le Maître de la Chapellemusique, Philippe du Bec, représentant l'évêque duc de Laon, & l'on lui rend ce témoignage, que lorsqu'il alla chercher Sa Majesté pour la mener à la Cathédrale, il lui parla en véritable Evêque sur l'obligation d'un Monarque, dont le titre le plus précieux est celui de Fils aîné de l'Église. La Messe, les répons, le Te Deum, en un mot tout l'office du Sacre fut chanté par les Chantres & les Musiciens de la Chapelle du Roi. Renaud de Beaune y fit ses fonctions de Grand-Aumônier, en se tenant à côté du Prince, lui présentant le livre des Evangiles à baiser, & lui portant la paix *en* le baisant à la joue. Vers la fin de la Messe, Henri descendit de son trône, & passa en un pavillon dressé au côté gauche du grand autel pour se réconcilier; puis il se présenta en grande dévotion à la sainte Table, où ayant dit le Confiteor, il communia sous les deux espèces (1) de la main de l'Évêque célébrant. On a

<sup>(1)</sup> Depuis que la communion sous les deux espèces avoit été réservée aux seuls Prêtres, nos Rois en avoient néanmoins toujours

## 254 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1594. remarqué qu'en approchant de l'autel, par révérence de la fainte Communion, il se sit ôter la couronne, & qu'à son imitation, les Pairs laïques ôtèrent aussi les leurs; ce qui n'avoit pas encore été observé aux Sacres précédens. Le même jour, le Roi retourna à l'église pour entendre les Vêpres (m), qui furent encore chantées par les Chantres de sa Chapelle; & pendant le Magnificat, il reçut le collier de l'Ordre du Saint-Esprit des mains de l'évêque de Chartres. De-là Sa Majesté, ne pouvant aller à Saint-Marcou saire la neuvaine accoutumée, vint remplir ce pieux devoir à Saint-Cloud.

Jamais Prince n'éprouva mieux que Henri IV, combien cette religieuse cérémonie est propre à concilier aux Souverains le respect & l'affection de leurs peuples. Toutes les villes s'empressèrent de se ranger sous son obéissance. Paris lui ouvrit ses portes, & le reçut avec les plus grandes acclamations de joie le 22 de mars suivant. Il alla descendre à l'église de Notre-Dame, où il entendit la Messe pendant que la Musique chantoit le Te Deum. Huit jours après, on sit une procession générale, à laquelle il assistance processon des Officiers de sa Maison

retenu l'usage. Du Peyrat assure l'avoir vu pratiquer par Henri III; & il ajoute que ce n'est que sous Henri IV, qu'on a perdu cette ancienne coutume, apparemment, dit-il, par l'inadvertence de ceux qui à la conversion de ce Prince, commencèrent à gouverner sa Chapelle. Louis XIII, son fils & son successeur, n'a aussi communié sous les deux espèces qu'à son Sacre; & c'est aujourd'hui la seule occasion où nos Rois jouissent de ce privilége.

<sup>(</sup>m) Le Journal de Henri IV dit que ce fut le lendemain.

& de tous les Corps de la Ville. Cette procession, qu'on ANNÉE a appelée depuis la procession du Roi, se renouvelle tous les ans le 22 de mars, en mémoire de cet heureux évènement.

La Semaine sainte fournit bientôt au Monarque une nouvelle occasion de faire éclater sa piété aux yeux de La Capitale, par des actions aussi dignes d'un Roi Très-Chrétien, que les processions & les autres pratiques de son prédécesseur l'étoient peu. Le Mercredi saint, il vint exprès de Saint-Germain-en-Laye, pour se trouver à l'absource solennelle que Renaud de Beaune son Grand-Aumônier fit dans l'église de Notre - Dame, & où l'affluence du peuple fut telle, qu'on s'y entretuoit. Le lendemain, Jeudi saint, après avoir entendu le sermon prêché par le même prélat, il fit au Louvre la cérémonie accoutumée du lavement des pieds à treize pauyres. Il alla ensuite visiter ceux de l'Hôtel-Dieu, & leur donna à tous l'aumône de sa propre main, les exhortant à l'amour de Dieu & du prochain, & à la patience; chose belle à un Roi. Le Vendredi saint, il se rendit aux prisons, où il se fit conduire avec un flambeau jusque dans les cachots les plus affreux. Il en tira un pauvre criminel condamné à mort. Il donna la liberté à tous ceux qui n'y étoient retenus que pour dettes; & il mit dehors lui-même un grand nombre de malheureux que la cruelle & impitoyable Ligue avoit fait emprisonner pour la taille; lesquels en sortant faisoient retentir avec un merveilleux organe: Vive le Roy. Ces bonnes œuvres furent suivies d'abondantes

t. 11, p. 48.

Annéi 1594. aumônes aux pauvres Maisons religieuses de Paris. Le jour de Pâques, s'étant confessé, il reçut la sainte Communion des mains du Grand-Aumônier; puis il toucha dans la cour du Louvre les malades des écrouelles.

A ces grands traits d'humanité & de religion, la France reconnut qu'elle avoit un Roi qui auroit mérité le trône par ses vertus, si sa naissance ne le lui avoit pas donné. Il n'y eut que les Ligueurs aveuglés par le fanatisme, qui s'obstinèrent dans la révolte contre un si bon Maître. Ils pousserent l'insolence & la malignité jusqu'à publier par-tout que sa conversion n'étoit rien moins que sincère, & qu'il falloit se défier encore davantage de ses artifices, depuis qu'à l'hérésie qu'il conservoit dans le cœur, il joignoit l'hypocrisse. On connoît les neuf sermons du fameux Boucher, curé de Saint-Benoît, sur la simulée conversion & la nullité de la prétendue absolution de Henri de Bourbon, prince de Béarn. Tous ceux que le Monarque avoit appelés pour l'une & l'autre, & en particulier les Officiers de sa Chapelle, qui y avoient eu la plus grande part, devinrent le sujet des sarcasmes, des satyres, des imputations les plus odieuses. Témoin ce misérable vaudeville à qui c'est, sans doute, faire trop d'honneur que de le citer.

Journal de Henri 111, t.V, p. 98. De trois B. B. B. garder se doit-on, De Bourges, Benoiss & Bourbon!
Bourges croit Dieu piteusement;
Benoiss le prêche sinement:
Mais Dieu nous gard de la sinesse
Et de Bourbon & de sa Messe.

Témoin

Témoin encore une lettre violente attribuée à la Sor- ANN 1 bonne, & adressée au pape Clément VIII, contre les mêmes de Beaune & Benoist, & sur-tout contre du Perron. On y parle ainsi du premier. « Renaud de Beaune, si connu par le colloque de Poissy, source de « tous nos maux, aujourd'hui archevêque de Bourges, est « le moteur du conciliabule de Chartres, & par une idée «. visionnaire, il veut se faire Patriarche en France, & y « introduire le Schisme. » On y représente le second comme ayant tout à craindre de la fainte Inquisition, qui « depuis plus de vingt ans a condamné sa Bible françoise avec des « notes que les Genevois lui avoient fournies. » Mais tel est l'indigne portrait qu'on y fait du troissème. « Du Perron, nouvellement nommé par un Hérétique à l'évêché d'Évreux, est fils d'un Ministre. Il a jusqu'à « présent professé le Calvinisme. On le surnomme le « Philosophe & le Conseil de Henri III, déshonoré par « un homicide qu'il a commis (n), il est le mobile de «

l'absolution donnée à Saint-Denys. »

Tome II.

<sup>(</sup>n) On veut parler apparemment du meurtre du poète Monin, auquel le protestant Gisbert Voetius dit que du Perron eut quelque part. C'est une autre calomnie, dont on peut voir la résutation dans les notes critiques de l'abbé Joly, sur le distionnaire de Bayle, au mot Monin. Au reste, comme il est clair que les Auteurs de ceue lettre, quels qu'ils soient, ne vouloient rien oublier de ce qui pouvoit noircir du Perron auprès du Pape, leur silence sur le discours impie, que l'Éditeur du Journal de Henri III lui sait tenir le 25 novembre 1583 à la table de ce Prince, est une sorte preuve que ce conte n'étoit pas encore inventé en 1593, année où la lettre sut écrite.

Année 1594.

Enfin les plus modérés du Parti soutenoient, que ce n'étoit point assez que le Roi eût fait profession de la Foi Catholique; qu'il devoit encore être admis par le Pape, qui, l'ayant excommunié, avoit seul le droit de l'absoudre. Sur ce principe, ils ne croyoient pas être obligés de prier pour Sa Majesté. Plusieurs Prêtres même, tant séculiers que réguliers, ne vouloient confesser, que t. 11, p. 12. préalablement ils ne sussent de ceux qui s'y présentoient, s'ils avoient été bien aises de la venue du Roi à Paris; & ceux qui disvient oui, ils les renvoyoient sans vouloir les entendre. Pour faire cesser ce scandale, le Grand-Aumônier assembla tous les curés & les vicaires de Paris dans le Palais épifcopal, & en présence du Maître de la Chapelle-musique, Philippe du Bec, & de quelques autres Évêques, il leur montra l'erreur dans laquelle étoient ceux qui refusoient, soit leurs prières au Roi, soit l'absolution à ceux qui le reconnoissoient; « étant certain que ce Prince avoit été » dûment réconcilié à l'Église, quoiqu'il n'eût pas encore » reçu du Saint-Siége l'absolution, qu'il lui avoit solennellement demandée par ses ambassadeurs. » Le même Prélat, après avoir tâché de dissiper les vains scrupules d'un Clergé qui se sentoit encore du venin de la Ligue, acheva de conquérir au Monarque sa fille aînée l'Université. Il se transporta au collége de Navarre le 22 d'avril, pour présider à une assemblée générale du Corps académique. Là, tous les Suppôts des quatre Facultés jurèrent entre ses mains de garder foy & loyauté à Henri jusqu'à la mort, & d'exposer leur vie & leurs biens pour son service & manusention de son Eiar.

Parmi les noms des docteurs en Théologie qui sous- ANNÉE crivirent ce serment, nous trouvons celui de René Benoist avec la qualité d'évêque de Troyes. Le Roi D'Argentré, collect. judic. l'avoit, en esset, nommé à cet évêché peu de temps v. 11.p. 509. auparavant. Il avoit aussi transféré Renaud de Beaune à l'archevêché de Sens, & Philippe du-Bec à celui de Reims. C'étoit les prémices de ses grâces ecclésiastiques. A qui pouvoient-elles plus légitimement appartenir qu'à ces premiers Officiers de sa Chapelle! Trop habile pour ignorer qu'un Maître qui ne sait pas récompenser, est pour l'ordinaire froidement servi, il n'avoit pas oublié non plus les Officiers subalternes. Dès qu'il fut assez affermi sur le trône pour user sans obstacle des droits qui y sont attachés, tous, jusqu'aux Chantres, Chapelains & Clercs, tant de sa Chapelle-musique, que de son Oratoire, reçurent des preuves de son attention bienfaisante.

Nous avons rapporté ailleurs les dispositions faites par Charles IX, pour procurer à ces derniers des bénéfices dans les églises qui sont à la collation de Sa Majesté. Henri III les avoit confirmées au mois d'octobre 1585. Du Fevrat, Henri IV fit plus: il les étendit. Par ses Lettres patentes page 87 8. du mois de mars 1594, aux églises désignées dans les Lettres des deux Rois ses prédécesseurs, il ajouta Notre-Dame de Vitry en Perthois, les saintes Chapelles de Paris & de Bourges, Saint-Martin & Saint-Lo d'Angers, Notre - Dame de Moulins, le Puy Notre - Dame en Anjou, Notre-Dame de Melun, & généralement toutes

ANNÉ I 1594.

les dignités, chanoinies, prébendes, bénéfices, cures & chapelles, qui étoient en sa pleine disposition, collation ou prélentation, en quelque manière que ce fût, sans en rien excepter ni réserver : voulant que les Sous-Maîtres, Chantres, Chapelains & autres Servans en fa Chapelle en fussent pourvus & récompensés, chacun à fon rang d'ancienneté de service, suivant le rôle qui en seroit dressé par le Grand-Aumônier de France. Depuis, par de nouvelles Lettres patentes, données le 9 mars 1606, il affecta encore aux mêmes Officiers les prébendes de la fainte Chapelle du Vivier en Brie, de Saint-Etienne de Dreux, de Notre-Dame de Mantes, « ensemble les dignités seulement des églises de Saint-" Jean - lez - Tours, Notre - Dame - la - Ronde à Rouen, » Notre-Dame de Moulins, Montbrison, Saint-Nicolas-" de - Sezanne en Brie, & Saint - Thomas - du-Louvre à » Paris, réservant aux Enfans de musique de sa Chapelle » & Chambre les prébendes & chanoinies des fix dernières » églises. Et à l'égard de toutes les cures & chapelles du » Royaume étant en sa présentation & pleine disposition, » lesquelles, par les susdites Lettres ( de 1594), avoient » été affectées aux Officiers de sa Chapelle, comme aussi » toutes les dignités, chanoinies & prébendes des saintes » Chapelles de Riom en Auvergne, & du bois de Vin-» cennes, & des églises d'Abbeville, de Pontoise, du » Folgoy en Bretagne, d'Etampes, de Corbeil, de Melun, » de Villeneuve-lez-Avignon, de Tarascon, de Nismes, » du Puy-Notre-Dame en Anjou, de Saint-Jacques de Blois, de Saint-George de Rouen, de Bar-sur-Seine, « Année de Vaucouleurs, de Loches, de Saulieu, &c. Sa Majesté « 1594. les a retranchées aux susdits Officiers, pour en pourvoir, « lorsqu'elles vaqueront, telles personnes qu'il lui plaira. »

Ces dernières Lettres sont remarquables, non-seulement en ce qu'elles déterminent les églises & les bénéfices que le Roi affecte aux Officiers de sa Chapelle, mais encore en ce qu'elles règlent le nombre de ceux qui doivent être tenus présens & regardés comme privilégiés dans ces mêmes églises. Car après avoir fait très-expresses inhibitions & défenses au Garde des Sceaux de sceller aucunes collations & provisions de ces bénéfices en faveur d'autres personnes, aux Cours de Parlement ou du Grand-Conseil d'y avoir égard, aux Chapitres de les recevoir, elles ajoutent cette clause conforme à la modification que le Parlement avoit apportée aux Lettres données par Charles IX en 1572. A la charge que desdits impetrans, qui seront ainsi pourvus, il n'y aura de privilegez & tenus pour presens que deux aux églises où n'y aura que douze prebendes, quatre où il y en aura vingt-quatre, & six où il y en aura trente-six & au-dessus; & où il y aura moindre nombre que de douze, il n'y aura que l'un d'iceux privilegé & tenu pour present, asin que Dieu soit mieux servi & honoré: & où il se trouveroit qu'eussions pourveu de plus grand nombre que de deux, quatre & six, ceux qui se trouveront les derniers pourveus, après ledit nombre de deux, quaire & six rempli, ne pourront pretendre d'estre tenus pour presens, encore qu'ils fussent près de nostre personne.

ANNÉE 1594.

1595.

Cependant, malgré les remontrances du Grand-Aumônier, on refusoit encore de prier Dieu pour le Roi, fur-tout dans certains Ordres religieux, chez qui le poison de la Ligue avoit fait plus de progrès. Cette obstination étoit d'autant plus criminelle, qu'on en abusoit pour autoriser des complots affreux contre la personne même de Sa Majesté. Le cardinal Pierre de Gondi, revenu depuis peu de Rome, assembla une seconde fois dans la salle de l'évêché tous les Curés & les Docteurs de Paris, pour leur demander De Thou, leur avis doctrinal sur les prières qu'on devoit faire pour le Roi, & sur les attentats formés contre sa personne fous prétexte de Religion. Après une Messe du Saint-

livre CXI.

D'Argentré, collect. judic,

Esprit, l'Assemblée répondit unanimement que tous les François étoient obligés de rendre une entière obéissance à Henri IV, leur légitime Souverain, & de prier, soit en public, soit en particulier, pour sa prospérité & sa conservation; qu'il n'étoit permis en aucune manière d'attenter à sa personne, ni d'en donner conseil ou s. 11, p. 53 o. approbation sous quelque prétexte que ce pût être, ainst que ça été & est une chose très-méchante & détestable; que néanmoins Sa Majesté seroit très-humblement suppliée, tant au nom du Clergé, qu'en celui de la Faculté de Théologie, d'envoyer incessamment à Rome des Ambassadeurs, pour travailler à sa réconciliation avec le Saint-Siége, & empêcher un schisme qui ne pouvoit pas manquer de scandaliser les peuples & de porter un préjudice considérable à l'Eglise.

C'étoit bien l'intention du Roi. D'abord après sa

conversion, il avoit dépêché le duc de Nevers au Pape, pour lui rendre compte de son abjuration, & des raisons que les évêques de France avoient eues de la recevoir fans attendre les ordres de Sa Sainteté. Mais Clément VIII, encore trop prévenu contre le Monarque, n'avoit voulu rien entendre. Pour le rendre traitable, il falloit des évènemens tels que ceux dont l'année 1594 fut remplie.

Alors, en effet, ce Pontife, qui jusque-là avoit paru tout dévoué à la faction espagnole, prit le caractère de père commun. Il témoigna au cardinal de Gondi qu'il étoit prêt de recevoir ceux que Sa Majesté voudroit lui envoyer, & que du Perron, entr'autres, seroit favorablement écouté. Ce dernier avoit été nommé pour accompagner le duc de Nevers à Rome en qualité d'Adjoint: mais il ne s'étoit pas pressé de partir; soit qu'il craignît la Houssaye, d'aborder le Saint-Père dans la première chaleur de son Lett. du card. d'Ossat, t. I, indignation; soit qu'il prévît le peu de succès qu'auroit p. 348, note cette ambassade dans les circonstances où l'on se trouvoit : soit enfin qu'il ne se souciât pas de paroître en second dans une négociation, dont il espéroit de devenir le Chef. Henri ne lui permit plus de délibérer. Il lui ordonna de se rendre incessamment à la Cour pontificale, le chargeant de sa procuration conjointement avec d'Ossat résidant depuis plusieurs années en cette Cour (0).

1595.

<sup>(0)</sup> Cela n'empêchoit pas que le Monarque n'y eût encore d'autres Agens qui travailloient pour lui, finon avec le même éclat, du moins avec une égale ardeur. Tel étoit Charles Anisson, originaire du Dauphiné, religieux de Saint-Antoine, commandeur d'Aubeterre,

ANNÉE
1595

Lettre 28
du cardinal
d'Ossat.

ĸ

Le nouvel Ambassadeur y fut reçu avec les plus grandes démonstrations de joie. Dès le soir même de son arrivée, il fut admis à baiser les pieds du Pape, & les mains de ses deux neveux. Peu de jours après, il eut une audience dans laquelle il exposa sa commission au Saint-Père, & lui fit un récit des misères de la France, qui le toucha jusqu'aux larmes. Il visita ensuite le sacré Collége, & en reçut tout le bon accueil qui se pouvoit desirer. Clément VIII ayant déclaré en plein Consistoire la manière dont il vouloit procéder dans une affaire de cette importance, du Perron & d'Ossat lui présentèrent la Requête du Roi leur Maître. Les trois quarts des Cardinaux furent d'avis d'accorder l'absolution à ce Prince. Les autres, ou s'y opposoient, ou vouloient y mettre des conditions dures & capables de blesser l'honneur & les intérêts de la Couronne : sur quoi les Ministres de Sa Majesté montrèrent autant de fermeté que

de Rome, de Naples &c, & Vicaire Général de son Ordre. Ce Religieux, bon François, par conséquent très-attaché à Henri IV, de qui il avoit l'honneur d'être connu, le servit avec autant de succès que de zèle; & lorsque l'affaire de la réconciliation de Sa Majesté sut consommée, il éleva, à ses propres dépens, au milieu de la place de Saint-Antoine à Rome, une superbe colonne surmontée d'une croix, pour conserver à la postérité la mémoire d'un si heureux évènement. Henri, en reconnoissance de son attachement & de ses services, lui procura dans la suite la nomination au cardinalat: récompense qui sut aussi celle de d'Ossat & de du Perron. Mais Anisson étant mort presque au moment de sa promotion, le chapeau ne servit que de décoration à son tombeau. Voyez Bussières, Hist. franc. t. 11, p. 554.

de prudence. Tout Rome étoit en prières dans l'attente de ce grand évènement; & étoit avis à tout le peuple que ce bon jour ne viendroit jamais assez tôt. Il arriva enfin Id. leure 33. malgré les efforts que les Pensionnaires de la Cour d'Espagne faisoient pour le retarder. Le 17 de septembre 15.95, le Pape donna solennellement l'absolution à Henri en la personne de ses deux Procureurs, moyennant certaines conditions qu'on peut voir dans les Historiens. Nous remarquerons seulement celles qui furent imposées à ce Prince par manière de pénitence, & qu'un Moderne \* traite de minuties, dont on est étonné dans ce siècle-ci. du Perron. C'étoit, que le Roi, s'il n'a légitime empêchement, dira tous les jours le Chapelet de Notre-Dame, & le mercredi les Litanies, & le samedi le Rosaire de Notre - Dame, laquelle il prendra pour son Avocate ès cieux; qu'il gardera les jeunes & autres commandemens de l'Église, ouïra la Messe tous les jours, & tous les jours de fête Messe haute; & qu'il se confessera & communiera en public quaire fois pour le moins chacun an (p).

1595.

Dès que la Bulle & le Procès-verbal de l'absolution du Roi, parurent en France, il s'éleva plusieurs murmures contre la forme qui y avoit été observée. On fut scandalisé sur-tout d'y voir qu'à chaque verset du Miserere, le Saint-Père donnoit un coup de la baguette du Pénitencier sur les épaules de du Perron & d'Ossat, &

<sup>(</sup>p) Ces prétendues minuties forment l'onzième article de l'écrit que du Perron & d'Ossat avoient présenté au Pape de la part de Henri IV. Voyez la Vie du cardinal d'Ossat, tome I, page 401.

Année .1595. l'on reprocha à ces deux Ministres d'avoir prostitué l'honneur de leur Maître, en se soumettant à une cérémonie si humiliante (q). Quel champ cela n'ouvrit-il pas à la malignité des Protestans contre du Perron en particulier! On est dispensé de faire son apologie, depuis que M. de Thou & tous les Critiques sensés ont montré que les plaisanteries & les reproches faits à ce sujet étoient absolument injustes & sans fondement. Ce qui est certain, c'est que Henri IV, qui savoit mieux que personne ce qui étoit de sa dignité, ne trouva point qu'elle eût été lézée. Il ratifia avec autant de joie que d'empressement tout ce que ses Procureurs avoient promis & fait en son nom; & comme on voulut lui porter une tablette pour appuyer sa main en signant, il la refusa, disant qu'il ne faisoit pas de faux serment, & partant la main ne lui trembleroit point. Paroles que le Souverain Pontise ne manqua pas de relever devant tout le sacré Collége.

Lettre 85 du cardinal d'Osfat.

Dans la lettre de remercîment que le Monarque écrivit

<sup>(</sup>q) C'est une pure cérémonie ecclésiastique qui a toujours été en usage dans ces sortes d'occasions. Le bruit & l'indignation qu'elle excita en France lorsque Henri sut absous, n'empêcha pas qu'elle ne sût encore pratiquée à Rouen le 28 décembre de l'année suivante, lorsque la princesse de Condé abjura le Calvinisme entre les mains du Légat du Pape. Le père Texera, Dominicain portugais, Aumônier & Prédicateur du Roi, & Consesseur de cette Princesse, rapporte dans la relation qu'il en a donnée, qu'à chaque verset du Miserere que le Légat récitoit, il touchoit doucement d'une baguette qu'il tenoit à la main les épaules de la Néophite. Journal de Henri IV, tome 1111, page 194, note 85.

à Sa Sainteté, il la supplia d'accorder à du Perron les Année Bulles de l'évêché d'Évreux, & de le renvoyer incessam- 1595. ment en France. Clément VIII, déférant à cette prière, proposa le Prélat dans un Consistoire avec termes d'honneur Id. Lett. 42. & de louange; ajoutant que c'étoit à la nomination de son très-cher Fils le roi Très-Chrétien de France ès de Navarre. Tous les Cardinaux applaudirent aux éloges que le Saint-Père donnoit à un sujet dont ils connoissoient parfaitement le mérite. Ils firent en sa faveur une remise entière des droits qui leur revenoient; & le Pape lui-même lui fit présent d'un anneau épiscopal. Il fut sacré le 27 de décembre dans l'église de Saint-Louis, par le cardinal de Joyeuse, assisté de l'archevêque d'Embrun & de l'évêque de Lisseux. Avant qu'il se mît en chemin pour revenir en France, Sa Sainteté voulut le communier & tous ceux qui étoient avec lui. Elle ne put s'empêcher de lui laisser entrevoir la disposition où elle étoit de récompenser un jour son mérite d'un chapeau. Enfin elle ne le congédia qu'après avoir donné des ordres pour qu'il fût reçu honorablement dans toutes les villes de l'Etat ecclésiastique où il passeroit.

Tout cela prouve la haute réputation que le premier Aumônier s'étoit acquise dans la Capitale du Monde chrétien. La lettre que d'Ossat écrivit au Roi immédiatement après le départ de son collègue, n'en est pas une moins bonne preuve. « Monsieur d'Évreux, y est-il dit, 1d. Lett. 53. Laisse un grand regret de soi à toute cette Cour, pour « Les rares qualités que Dieu a mises en lui, connues de «

Année » Votre Majesté long-temps y a. Outre la prudence; 1595. » fidélité, zèle & bonheur qu'il a porté au service de " Votre Majesté, il a encore par son savoir fait honneur à " notre Nation en toutes les compagnies des grands & " favans personnages, où il s'est trouvé. Aussi a-t-il fait " une grande & honorable dépense, recevant & appelant " à sa table tout ce qu'il y a eu de docte & poli à Rome. " Et pour mon regard, de plusieurs faveurs & honneurs, " qu'il a plu à Votre Majesté me faire, je lui suis prin-" cipalement obligé, pour m'avoir associé, en une se " grande affaire, avec un si grand personnage, duquel " je confesse avoir beaucoup appris, non-seulement en matière de Sciences & de Lettres, mais aussi d'affaires. » Assurément, de la part d'un aussi bon connoisseur que d'Ossat, tous ces éloges sont remarquables. Une chose qui ne l'est pas moins, c'est le concert qu'il y eut toujours entre ces deux Ministres, n'y ayant rien de si rare que de voir deux hommes de la même profession, & dans la même Cour, s'appuyer & se servir l'un l'autre.

On expédia aussitôt les Bulles de ceux que Henri avoit 1596. nommés à des évêchés ou à des abbayes avant sa réconciliation. Les seuls Renaud de Beaune nommé à l'archevêché de Sens, & René Benoist nommé à l'évêché de Troyes ne purent obtenir les leurs. Ils étoient en trop mauvais prédi-

On accusoit le premier d'avoir donné dans son diocèse 1d.Let. 311. de Bourges, plusieurs dispenses qui étoient réservées au Saint-Siége; & l'on reprochoit au second un soupçon

cament à Rome : c'est la réponse que le Pape sit à leur sujet.

d'hérésie, fondé sur sa traduction françoise de la Bible. Anné E Les moins clairvoyans apercevoient à travers ces prétextes les vrais crimes de de Beaune & de Benoist. C'étoit à l'égard de celui-ci de s'être rendu aux invitations de Henri contre la défense formelle du Légat, & à l'égard de celui-là la proposition faite à Mantes de l'établissement d'un Patriarche en France, & l'absolution donnée à Saint-Denys. Le Monarque apprenant les difficultés qu'on faisoit à son Grand-Aumônier, écrivit de sa propre main à Clément VIII pour lui demander non-seulement les Bulles de ce Prélat, mais encore le gratis. D'Ossat représenta en même temps au Pontise & au cardinal Id. Lett. 95. Aldobrandin son neveu, que de Beaune « tenant déjà en l'église une dignité plus grande que celle à laquelle « il demandoit d'être transféré, & étant un des plus anciens « Prélats du clergé de France, & des premiers Conseillers « de la Couronne, & personne de grand entendement, « doctrine, expérience & autorité, il sembloit qu'il n'étoit « ni juste ni expédient au Saint-Siége de lui refuser la « grâce qu'il demandoit; que tel refus ou délai ne pourroit « à la longue être interprété que pour avoir, cet Arche-« vêque, tenu le parti du Roi; dont non-seulement Sa « Majesté, mais aussi tous les Princes, Prélats, Seigneurs « & Gentilshommes qui l'avoient suivi, s'offenseroient, « & sembleroit qu'il restât encore dans l'esprit de Sa Sainteté « quelque mémoire & trace des offenses & rancunes passées; « que les mauvais rapports qu'on lui avoit faits, n'étoient « fondés sur autre chose, que sur ce que ce Prélat ayoit «

Année » servi à la Religion catholique & à l'autorité du Saint-1596. » Siége par une voie plus courte & plus utile que n'avoient » fait ceux, qui, en pensant les conserver, les eussent ruinées toutes deux, s'ils en eussent été crus. » Toutes ces raisons firent peu d'impression sur le Saint-Père. Il répondit à d'Ossat, que cette affaire ne passeroit jamais en Consistoire, & que les Cardinaux s'y opposeroient, & en prendroient occasion de penser mal du Roi même. Une telle rigueur mortifia Henri: mais il crut devoir dissimuler sa peine; & quoiqu'il eût marqué à d'Ossat, qu'il avoit délibéré de ne plus écrire pour aucun, que ledit seur de Bourges ne fût dépêché, il aima mieux temporiser que de s'exposer à une nouvelle rupture avec le Pape, de laquelle, dans la situation où se trouvoit Sa Majesté, ses ennemis n'auroient pas manqué de tirer avantage.

page 163.

Le premier Aumônier étant arrivé en France, s'empressa de se rendre à la Cour. Il y sut accueilli avec des caresses extraordinaires de la part du Monarque, qui l'embrassa cinq à six sois, déclarant devant tout le de da Perron, monde la grande satisfaction qu'il avoit de ses services. Ce Prélat reçut bientôt un autre témoignage qui marquoit qu'on ne les oublioit pas non plus à Rome. Ce fut un Bref dont Clément VIII l'honora, pour lui annoncer que le cardinal de Médicis venoit en qualité de Légat travailler à la pacification du Royaume. « Il s'agit de la » cause de Dieu, disoit le Pape dans ce Bref, cause pour » laquelle vous avez travaillé avec tant de succès, en » ramenant le Roi notre cher Fils de la région des ténèbres

à la lumière de la vérité, & au sein de l'Église catholique; en quoi vous avez rendu un service signalé à la Religion & à la Patrie. » Du Perron, aussi reconnoissant que flatté d'un si glorieux témoignage, procura tout ce qu'il put d'honneurs & d'agrémens au Ministre de la Cour romaine. Envoyé par le Roi au-devant de lui avec quelques autres Prélats, il engagea Sa Majesté même à venir en poste des frontières de Picardie pour lui faire la première visite: démarche sans exemple, & dont il étoit aisé de prévoir qu'on pourroit chercher à se faire un titre à l'avenir (r). Mais ce qui excuse celui qui la conscilla, c'est que le cardinal de Médicis s'en montra digne par la manière dont il se conduisit dans sa légation; car, disent les mémoires du temps, il ne vint jamais un meilleur Légat en France, ni plus paisible que celui-là. Il eut le t. II, p. 304. bonheur de voir bientôt consommer l'affaire principale pour laquelle il étoit envoyé. La paix établie au-dedans de l'Etat par l'extinction de la Ligue, le fut pareillement au-dehors par le traité de Vervins, dont le Roi jura folennellement l'observation entre les mains du cardinal qui y avoit eu une si grande part.

<sup>(</sup>r) Cela arriva, en effet, quelques années après, lorsque le cardinal Aldobrandin, neveu de Clément VIII, fut envoyé Légat en France par son oncle. Il voulut exiger que le Roi lui rendît la première visite. Mais Henri IV le refusa constamment, & soutint qu'un excès de politesse rendue dans des circonstances singulières ne pouvoit jamais servir de titre contre l'ancien cérémonial. Burigny, Vie de du Perron, page 165.

Année 1598.

Cette cérémonie se fit le 21 de juin 1598, dans l'église de Notre-Dame de Paris, après une Messe Godefroi, folennelle célébrée par le Légat avec les mêmes céré-cérém. franç. r. 11, p. 905. monies qui s'observent à Rome lorsque le Pape célèbre, & chantée à deux chœurs fournis des Chantres de la Chapelle & de la Chambre de Sa Majesté. De plusieurs Prélats qui étoient présens, le seul archevêque de Journal de Bourges se tint à côté du Roi, & l'assista dans ses Hemi IV, prières en qualité de Grand-Aumônier. Il dit en la même qualité le Benedicite & l'Agimus au festin que Henri fit ensuite à l'évêché, où furent traités le Légat & les Ambassadeurs du roi d'Espagne. L'évêque de Paris étoit en ce temps-là Henri de Gondi de Retz, neveu du cardinal Pierre de Gondi, qui lui avoit depuis peu résigné son évêché & la charge de Maître de l'Oratoire; le Roi n'ayant pu refuser son agrément pour cette double grâce à un homme qui l'avoit si bien servi. Henri de Gondi, fils d'Albert duc de Retz, avoit été d'abord chanoine de Paris, puis abbé de Buzay & de Saint-Jean-des-Vignes. Nous le verrons dans la suite, marchant sur les traces de son oncle, parvenir comme lui aux plus éminentes dignités de l'Église & de l'État.

> Un des premiers soins de Henri IV, après avoir rétabli la tranquillité dans le Royaume, fut de réformer l'Université; ouvrage pénible, mais nécessaire par la multitude de désordres que les guerres & la licence des derniers temps avoient introduits dans les écoles. Renaud de Beaune fut nommé pour y travailler, & il

s'en acquitta avec un succès digne de sa grande capacité. Année Les Règlemens qu'il fit, tant pour le rétablissement des bonnes études, que pour la police & la correction des mœurs, ayant été vérifiés au Parlement, furent publiés & reçus dans une assemblée générale du Corps académique, t. II, p. 532. tenue aux Mathurins \*, en présence de Jacques-Auguste \* En 1600. de Thou Président, & de deux Conseillers députés de la Cour pour y affister. Un de ces Règlemens porte, « qu'attendu que la Faculté de Théologie a été par le passé l'origine des grands maux, il est statué que tous « les Etrangers, qui étudieront en cette Faculté, jureront, « avant d'être admis à aucun grade, de se soumettre aux « loix du Royaume, d'obéir au Roi & à ses Magistrats, « & de ne jamais rien entreprendre contre la France; que « s'il arrive le contraire, le Syndic, le Président & le « Candidat seront chassés de la Faculté. »

Dans le même temps que le Grand - Aumônier s'occupoit d'un objet si utile au bien public, le premier Aumônier ne demeuroit pas oisif. Orné des qualités les plus propres à réussir dans la prédication & la controverse, tous les dimanches & fêtes il prêchoit dans l'église de Ibid. p. 362. Saint-Merri. De la chaire il passoit à des conférences particulières avec les plus fameux Ministres de la prétendue réforme, & par-tout il montroit une éloquence & une force de raisonnement qui embarrassoit, confondoit, terrassoit quiconque osoit entrer en lice avec lui. Ses triomphes ne furent pas infructueux: combien de Protestans ouvrirent les yeux à la lumière qu'il leur présentoit!

Tome II.

M m

ANNÉE Il eut la consolation de compter dans ce nombre Ursine 1598. le Cointe sa mère, Victor Palma-Cayet, Ministre de la princesse Catherine sœur du Roi, & connu par plusieurs ouvrages; Henri Sponde, qui fut depuis évêque de Pamiers, & qui marqua sa reconnoissance à du Perron, en lui dédiant l'abrégé des Annales de Baronius; enfin Nicolas de Harlay de Sancy, Colonel général des Suisses, qui se convertit cette fois pour ne plus changer (1):

1600.

Mais l'évènement qui eut le plus d'éclat, & qui fit le plus d'honneur au premier Aumônier, fut sa dispute avec le célèbre du Plessis-Mornay. Ce Seigneur, savant & zélé Huguenot, avoit mis au jour un ample traité, sous le titre d'Institution de la Sainte Eucharistie, où il attaquoit la Messe par le témoignage des Saints-Pères. On ne parloit de ce livre dans le parti protestant, que comme d'un chef-d'œuvre de doctrine & d'érudition. Il s'en falloit bien que les Catholiques ne le regardassent de même. Le premier qui l'attaqua fut Jules-César Boulanger

conversion dont on cut tant de joie à Rome, que Clément VIII en écrivit un Bref de félicitation au Prélat.

Journal de Aumônier du Roi, renommé sur-tout par la connoissance v. V. p. 469. qu'il avoit des Langues & des Antiquités. Il s'inscrivit

<sup>(</sup>f) C'est la conversion de ce Seigneur, qui donna occasion à d'Aubigné de composer cette ingénieuse satyre, qui a pour titre, la Consession de Sancy; satyre la plus vive qui soit jamais sortie des mains d'un homme d'esprit. La lecture en est agréable; mais l'ouvrage est écrit avec tant de malignité, & les faits y sont tellement altérés & défigurés, qu'il ne peut faire autorité.

en faux contre les passages allégués par du Plessis. On dit que celui-ci lui fit en six jours une réponse si forte & si solide, que Renaud de Beaune reprit aprement Boulanger de se l'être attirée par sa témérité.. Si le fait est vrai, l'Aumônier ne tarda pas à être vengé. L'évêque d'Evreux, après avoir lû & examiné le livre, écrivit à Sully, que ce n'étoit qu'un tissu d'erreurs & de faussetés, sully, liv. 11. qui méritoit d'être censuré d'un bout à l'autre: non, ajoutoit le Prélat, que je veuille accuser M. du Plessis de mauvaise foi ; mais je plains son malheur, de s'être trop sié aux rapsodies des compilateurs qui l'ont mal servi. L'Auteur, informé du jugement peu honorable qu'on portoit de **son ouvrage, ne crut pas devoir demeurer dans le silence.** Il publia un écrit signé de sa main par lequel il sommoit & le premier Aumônier, & tous les autres qui l'accusoient de faux, de se joindre à lui pour demander de concert à Sa Majesté qu'il lui plût de nommer tels Commissaires qu'Elle jugeroit à propos, personnages de doctrine & de probité, par-devant lesquels il offroit de vérifier page à page, & de ligne en ligne, tous les passages qu'il avoit allégués dans son livre. Du Perron répondit aussitôt du château de Condé, où il étoit, qu'il acceptoit le défi, s'obligeant de faire voir cinq cents énormes faussetés de compte fait & sans hyperbole, dans le livre de du Plessis contre la Messe, & de prouver ensuite que ni dans ce livre, ni dans son Traité de l'Eglise, ni dans celui contre les Traditions, il n'y a aucun passage qui ne soit ou faussement, ou impertinemment, ou inwilement cité,

Année ,1600. Le combat ainsi engagé, les deux champions écrivirent au Roi pour demander une conférence publique. Ce n'étoit pas l'avis de Renaud de Beaune, ni de René Benoist. Ils remontrèrent à Sa Majesté le peu de fruit qu'avoient eu jusqu'alors toutes ces sortes de disputes sur la Religion. Le Nonce du Pape en sut pareillement alarmé. Mais Henri les rassura, en leur faisant entendre qu'il n'étoit pas question de disputer sur la doctrine, mais seulement d'examiner si les citations du livre étoient exactes ou non. La conférence sut donc ordonnée; & le Chancelier, après avoir nommé les juges du combat, manda les deux tenans.

Du Perron ne se sit pas attendre. Il regardoit cette assaire, non comme une querelle particulière, mais comme la cause même de l'Église. Après bien des démarches de part & d'autre pour régler la manière dont on devoit y procéder; après divers détours de du Plessis, qui commençoit à se repentir de s'être tant avancé, il sut ensinconvenu que des cinq cents passages, que ce dernier étoit accusé d'avoir falsissés, on lui en enverroit tous les jours soixante, sur lesquels il se prépareroit à répondre le lendemain. En conséquence, le 4 de mai, après dîner, on s'assembla à Fontainebleau, où étoit la Cour, dans une salle appelée depuis la salle de la conférence; & là, en présence du Roi, du Chancelier, des Commissaires nommés par ordre de Sa Majesté (1), des Secrétaires

<sup>(1)</sup> Les Commissaires nommés par le Roi étoient, du côté des Catholiques, le président de Thou, l'avocat Pithou, & le Fevre

d'État, de plusieurs Princes, Prélats, Seigneurs & autres, ANNÉE tant Protestans que Catholiques; du Plessis-Mornay, de soixante passages que son adversaire lui avoit envoyés la veille, n'en produisit que dix-neuf, disant qu'il n'avoit pas eu le loisir d'en vérifier davantage. Il est bon d'observer que ces dix-neuf passages n'étoient ni les premiers, ni les plus importans de la liste, mais qu'il les avoit choisis par-ci par-là comme les plus aisés à défendre. Cependant, quoiqu'il eût assuré le matin Sa Majesté qu'il vouloit perdre l'honneur & la vie s'il s'en trouvoit un seul de faux, il fut convaincu de mauvaile foi, dès qu'on en vint à l'examen. Sur le I. er & le IIe, le Chancelier, de l'avis unanime des Commissaires, prononça qu'on avoit pris l'objection pour la réponse; sur les IIIe, IVe & Ve, qu'on y avoit omis des mots essentiels; sur le VIe, qu'il étoit controuvé, n'existant point dans les ouvrages du Père dont on citoit le nom; sur le VII<sup>e</sup>, qu'on avoit fait usage d'un texte interpolé; sur le VIIIe, que c'étoient deux passages différens qu'on avoit réunis pour n'en faire qu'un; fur le IX<sup>e</sup>, qu'il étoit tronqué, & qu'on y avoit changé le mot d'idoles en celui d'images. On ne put aller plus loin, parce qu'il étoit déjà sept heures du soir. Le Roi

Précepteur du prince de Condé. Ce dernier n'ayant pu arriver assez tôt, on lui substitua Martin Lecteur & Médecin du Roi. Du côté des Protestans, c'étoient le président de Calignon, Chancelier de Navarre, & Casaubon. Le président étant tombé malade, il sur remplacé par du Fresne - Canaye, qui se convertit peu de temps après cette dispute.

1600.

s'étant levé, remit la continuation de la conférence au lendemain. Mais il n'y eut point d'autre séance. Le lendemain du Plessis se trouva malade; & son indisposition continuant, il se sit transporter à Paris, d'où, quelques jours après, il partit secretement pour Saumur, sans avoir pris congé de Sa Majesté, ni fait rien dire à du Perron.

Il faut convenir, que le peu de succès qu'il eut dans cette dispute, n'étoit que trop capable d'altérer sa santé. « Il se défendit si foiblement, dit Sully, qu'il faisoit rire » les uns, mettoit en colère les autres, & faisoit pitié aux » plus indifférens. Ce que voyant le Roi, il me vint » demander, hé bien, que vous en semble de votre Pape (u)! » Il me semble, Sire, répondis-je, qu'il est plus Pape que » vous ne pensez. Car, ne voyez-vous pas qu'il donne un » chapeau rouge à M. d'Évreux! Mais au fond, je ne vis » jamais homme si étonné, ni qui se défendît si mal. Si » notre Religion n'avoit un meilleur fondement que ses » jambes & ses bras en croix ( car il les tenoit ainsi), je la quitterois plutôt aujourd'hui que demain. » Tel est le témoignage d'un grand Ministre, zélé partisan de du Plessis. Mais c'est celui de Henri IV sur-tout qu'il faut entendre. « Mon ami, écrivit ce Prince au duc page 380 d'Épernon, le diocese d'Évreux a gagné celui de Saumur; qu'on appelle aux » & la douceur dont on y a procédé, a ôté l'occasion à » quelque Huguenot que ce soit de dire que rien n'y ayt

Econom. tome II,

<sup>(</sup>u). On appeloit ainsi du Plessis-Mornay, à cause de la grande autorité qu'il avoit dans son parti-

eu force que la verité. Le Porteur y étoit, qui vous « Année contera comme j'y ay fait merveilles. Certes, c'est un « 1600. des grands coups pour l'Église de Dieu, qui se soit « fait il y a long-temps. Suivant cette arre & cette forme, « nous ramenerons plus de séparez de l'Église en un an, « que par les voyes de violence & de rigueur en cinquante « ans. Il a oui les discours d'un chacun, qui seroient longs « à discourir par écrit, & vous dira la façon que je suis « d'avis que mes Serviteurs tiennent, pour tirer fruit de « cette œuvre. Bon soir, mon ami, sachant que vous en « aurez du plaisir, vous êtes le seul à qui je l'ai mandé. » Cette lettre, qui acheva de percer le cœur à du Plessis, fut imprimée par toute la Chrétienté; & elle mérite d'être éternellement conservée comme un monument qui prouvera à jamais, non-seulement le caractère de douceur & de bonté du Monarque, mais encore la sincérité de sa conversion, & son zèle pour le triomphe de la vérité (x).

Tandis que le Docteur Protestant cachoit au fond de la province la honte de sa désaite, du Perron recueilloit à la Cour & à la ville les applaudissemens dûs à sa victoire. Le Roi sit mille éloges de son esprit & de son érudition. Le Chancelier, en l'abordant, sui tint ce discours flatteur:

<sup>(</sup>x) On lit dans l'histoire de la Mère & du Fils (tome I, page 15), que Henri IV avoua à Marie de Médicis son épouse, qu'il ne s'étoit d'abord fait Catholique que pour être Roi; mais que depuis la conférence de Fontainebleau, il détessoit autant la créance des Huguenots par raison de conscience, que leur parti par raison d'État.

« Nous vous devrions demander pardon, Monsieur, de 1600. » l'injustice que nous vous avons faite, car nous pouvions » & devions prononcer beaucoup plus severement que nous n'avons fait. » Le Pape lui écrivit un nouveau Bref de félicitation. Le peuple même sembla prendre part à son succès, & courut avec encore plus d'affluence à ses sermons. Il étoit nécessaire de rendre publics les actes de cette conférence, pour démentir les fausses relations qu'en donnoit le parti. Le prélat les fit imprimer sous les auspices de Sa Majesté, & avec un certificat du e. 11, p. 679. Chancelier, qui en attestoit la sincérité. On y lit que Jean de Salette, chanoine d'Évreux, avoit beaucoup aidé son Évêque dans la recherche & la vérification des passages cités par du Plessis. Le Roi récompensa cet Ecclésiastique en lui donnant une place d'Aumônier, qui le conduissit dans la suite à l'évêché de Lescar.

C'est vers le temps d'un évènement si glorieux pour le premier Aumônier, qu'il faut rapporter la retraite du Maître de la Chapelle - musique Philippe du Bec. Les services que ce digne Prélat rendoit au Roi & à l'Etat ne lui firent jamais perdre de vue ceux qu'il devoit au troupeau consié à ses soins; & l'obligation de résider lui parut d'autant plus pressante que sa carrière étoit déjà fort avancée. Il se retira donc à Reims, où, après qu'il eut gouverné ce diocèse quelques années avec une vigilance, que sa caducité ne sembloit pas devoir permettre, \* En 1605 une attaque d'apoplexie termina ses jours \*, à l'âge de quatre - vingt - cinq ans. Il avoit été un des plus éloquens éloquens Prédicateurs de son siècle. On a encore de lui des sermons imprimés à Paris en 1596, avec une traduction françoise du Traité des Veuves, de Saint Ambroise. Le Roi lui donna pour successeur dans la charge de Maître de la Chapelle-musique, Christophe de l'Estang évêque de Lodève, autre Prélat que les affaires publiques détournèrent long-temps des fonctions épiscopales. Il étoit né à Brive en Limosin, d'Étienne Guilhon seigneur de l'Estang & du Vialar, Président au Présidial de cette Ville, & de Louise de Juyé. Ayant été pourvu, dès l'âge de vingt ans; de l'évêché de Lodève, sur la résignation du cardinal de Birague, dont il avoit été Page ou Enfant d'honneur, il fut sacré à vingt-un ans en vertu d'une dispense du Pape. Dans ce siège, où il étoit monté trop prématurément pour que son zèle pût être éclairé par t. V. p. 480. l'expérience, il s'abandonna d'abord à toutes les fureurs de la Ligue, apparemment pour faire sa cour au duc de Mayenne, protecteur de sa famille. Mais étant rentré dans le devoir, lorsque Henri IV eut obtenu l'absolution à Rome, il tâcha de réparer sa faute, en se montrant aussi bon Serviteur de ce Prince, qu'il lui avoit été opposé. Ce fut pour récompenser ses services que Sa Majesté l'attacha près de sa Personne. Elle le transféra d'abord à l'évêché d'Aleth, puis à celui de Carcassonne \*. \* En 1602. Nous le verrons dans la suite allier aux dignités ecclésiastiques les honneurs & les emplois les plus considérables de l'Etat.

Si l'on en croit l'historien de la Maison de Gondi \*, \* Corbinelli. Tome II. Νn

1600.

Histoire généale gique

Christophe de l'Estang, nouvellement installé dans sa charge, fut présent à une contestation qui s'éleva entre les Chantres de la Chapelle du Roi & ceux de la Cathédrale de Paris, & qui fut décidée par Sa Majesté d'une manière peu favorable à ses Officiers. Suivant cet Écrivain, Henri eut la dévotion d'aller entendre la Grand-Messe à Notre-Dame le 8 de décembre, sête de de la Maison la Conception de la Sainte-Vierge. La Messe sut célébrée \*.11,p. 115. par l'évêque Henri de Gondi (Maître de l'Oratoire), & chantée par les Bénéficiers & Clercs du Chapitre, M. le Chantre faisant l'office, & le Maître de musique de l'église tenant la mesure, nonobstant la prétention du Maître de musique de la Chapelle du Roi, qui l'ordonna ainsi. A ce récit d'un Auteur moderne, substituons le fait tel qu'on le lit dans un Auteur contemporain, d'autant plus croyable qu'il en avoit été témoin oculaire, & qu'il y avoit eu lui-même la plus grande part. S'il le raconte avec quelque différence dans les circonstances, ce n'en est pas moins au fond le même fait. « Le Roi, dit ce DuPeyrat, » dernier, étant allé, quelques années avant sa mort, à la Chap. » Notre-Dame de Paris, pour ouïr le sermon du docte & " éloquent Fenouillet, voulut aussi y entendre les Vêpres. " Mais comme les Chantres de sa Chapelle, qui s'y étoient rendus, se disposoient à les commencer, le sieur " Ruellé Président aux Enquêtes, & Grand-Chantre du " Chapitre, revêtu de sa chape, & son bâton à la main, " vint remontrer à Sa Majesté, que l'honneur de faire " l'office devant Elle appartenoit aux Chanoines & aux

Chantres de cette église; qu'autrement, ce seroit leur « ANNÉE faire la loi dans leur propre maison; qu'encore qu'ils ne « 1600. fussent pas Domestiques de Sa Majesté, ils ne cédoient « point à ceux qui l'étoient, en zèle ni en volonté de la « servir, & qu'on n'avoit jamais entrepris de leur disputer « cet honneur, lorsque les Rois ses prédécesseurs étoient « venus faire leurs devotions au même lieu. » Il s'étendit ensuite sur la dignité de l'Église de Paris, & sur les priviléges de son Evêque, objets absolument étrangers à la question, & que nous supprimons pour abréger. Henri, après l'avoir écouté, répondit qu'il falloit aussi entendre les raisons de ses Chantres. Ceux - ci, en l'absence du Grand & du premier Aumônier, & même du Maître de la Chapelle-musique, avoient prié l'Aumônier de quartier, qui servoit Sa Majesté, d'être leur Avocat auprès d'Elle. Ils ne pouvoient pas mettre leurs intérêts en meilleures mains. Cet Aumônier étoit Guillaume du Peyrat, célèbre par plusieurs ouvrages, & sur-tout par son livre des Antiquités de la Chapelle des rois de France. Personne ne connoissoit mieux que lui les prérogatives des différens Membres qui la composoient. S'étant avancé, il représenta à son tour au Monarque, que de même que la Cour étoit par-tout où étoit le Roi, de même toute église, où Sa Majesté se rendoit pour assister à l'Office divin, devenoit la Chapelle du Roi; que ses Chantres & Officiers ayant eu ordre de venir à Notre-Dame chanter les Vêpres en sa présence, c'étoit par conséquent à eux à les chanter, & non aux Chantres

page 131.

de cette église, qui, quelque digne & respectable qu'elle 1600. fût d'ailleurs, devoit céder ici à la Chapelle royale, regardée de tout temps comme la première Compagnie ecclésiastique du Royaume. Tel est le précis du discours de l'Aumônier. Dès qu'il eut cessé de parler, le Roi voulant contenter, s'il étoit possible, les deux Parties, prononça que les Vêpres seroient chantées à deux chœurs, composés l'un des Chantres de Notre - Dame, l'autre de ceux de sa Chapelle; mais que ce seroit celui-ci qui commenceroit. Sage tempérament, par lequel, en marquant sa considération pour l'église de Paris, le Prince conserva néanmoins la prééminence à sa Chapelle. A cette occasion, le même du Peyrat rapporte une semblable Du Peyrat, querelle arrivée en Espagne peu d'années auparavant. Antiquités de querent années la Chapelle, Philippe II, étant à Tolède, alla un jour entendre la Messe à la Cathédrale; église que les Espagnols regardent comme la plus célèbre de toute la Chrétienté après l'église de Saint-Pierre de Rome. Les Chanoines fortement préoccupés de l'excellence de leurs priviléges, nommèrent aussitôt un d'entr'eux pour célébrer devant Sa Majesté, ne croyant pas que personne pût leur disputer cet honneur. Mais le Roi, qui avoit amené ses Officiers ecclésiastiques, ne voulut jamais souffrir qu'en sa présence la Messe fût dite par un autre que son Chapelain; jugeant par-là qu'il étoit en sa Chapelle, non en l'église de Tolède.

> Des jugemens si respectables devoient, ce semble, terminer à jamais soute contessation sur ce sujet. Cependant

que de nouveaux démêlés la Chapelle du Roi n'a-t-elle Annés pas eus avec le Chapitre de Paris depuis le règne de Henri IV! C'est encore l'historien de la Maison de Gondi qui nous l'apprend: on ne se douteroit pas qu'un ouvrage qui porte le titre d'Histoire généalogique, fût le répertoire de pareilles anecdotes. « Le 13 décembre 1653, continue cet Auteur, le roi Louis XIV, étant « Histoire généal. de venu à Notre-Dame, pour remercier Dieu & la Sainte- « la Maison Vierge de ce qu'il avoit chassé les ennemis du Languedoc, « tome 11, & appaisé tous les troubles de cette province, souhaita « page 176. d'entendre une Messe basse avant le Te Deum. Le sieur « Vavre son Chapelain se présenta pour la célébrer. Mais « M. s du Chapitre remontrèrent à Sa Majesté, que les « seuls Chanoines & Bénéficiers de leur église, avoient « droit de dire la Messe au grand autel par un usage observé « jusqu'alors. Sur quoi le Roi, en confirmant cette pos-« session, ordonna qu'un Chanoine célèbreroit. Sa Majesté, « ajoute-t-on, a encore confirmé le même privilége de « l'église de Paris, en semblable occasion, le 21 avril « 1659 contre M. du Cambout de Coissin son premier « Aumônier. » L'impartialité que nous nous sommes prescrite ne nous permet ici qu'une simple réflexion. L'unique fondement sur lequel les chanoines de Paris appuient leurs prétentions est l'usage de leur église, qui ne souffre point, disent-ils, qu'aucun Prêtre étranger célèbre à l'autel du chœur. Mais cet usage est commun à presque tous les Chapitres du Royaume: & néanmoins dans tous ces Chapitres, lorsque l'occasion s'en est présentée,

1600.

on a toujours vu l'usage céder au droit de la Chapelle royale. Combien de nos Cathédrales peuvent l'attester! On se contente d'en nommer quelques-unes des plus infignes, telles que celles de Strasbourg, de Reims (y), de Bordeaux (z) & de Lyon (a).

Il ne faut pas croire, au reste la question irrévoca-

<sup>(</sup>y) Au mois de mai 1770, envoyé à Strasbourg au-devant de Madame la Dauphine, pour la servir dans le voyage en qualité de Chapelain, j'ai célébré la Messe au grand-autel des Cathédrales de Strasbourg & de Reims, sans aucune contradiction.

<sup>(7)</sup> La reine d'Espagne, fille de Philippe de France & de Henriette d'Angleterre, & femme de Charles II, étant à Bordeaux le 12 d'octobre 1679, alla entendre la Messe à Saint-André, cathédrale de cette Ville. On ne fit point difficulté de laisser célébrer au grandautel le Chapelain, qui servoit cette Princesse: mais l'Archevêque lui défendit de donner la bénédiction en sa présence. Le Chapelain n'eut aucun égard à cette défense. Il donna la bénédiction ordinaire à la fin de la Messe, quoique le Prélat eût déjà commencé de donner la sienne: ainsi la bénédiction fut double, dit le Cérémonial diplomatique, tome I, page 274.

<sup>(</sup>a) En 1696, lorsque Madame la duchesse de Bourgogne, Adélaïde de Savoie, passa à Lyon, M." les Comtes demandèrent avec instance au Maître des Cérémonies (M. des Granges) qu'il leur fût permis de dire la Messe devant elle. Comme M. l'abbé Archon, Chapelain du Roi, le voulut bien (ce sont les termes du Procès-verbal), cela leur fut accordé. Mais en 1771, au passage de Madame la comtesse de Provence dans la même Ville, ces Messieurs prétendant se faire un titre de l'exemple précédent, le Maître des Cérémonies (M. de Nantouillet) leur montra un ordre du Ro, qui portoit que la Princesse entendroit la Messe de son Chapelain dans l'église de Saint-Jean de Lyon, si mieux elle n'aimoit y entendre une Grand-Melle chantée par l'Archevêque.

blement décidée en faveur des Chanoines de Paris, par Anné les deux faits qu'on vient de citer. Voici un autre fait 1600. plus récent qui prouve qu'elle ne l'est pas, & qui, en attendant cette décision, paroît avoir sixé l'ordre provisionnel observé aujourd'hui. Le 16 d'août 1721, Louis XV alla pareillement à Notre-Dame rendre à Dieu de publiques actions de grâces du rétablissement de sa santé: L'abbé Châtelain, Chapelain de quartier, s'étant présenté pour dire la Messe, les Chanoines lui opposèrent, comme ils avoient fait sous le règne précédent, la coutume de leur église; ils firent voir de plus sur leurs registres, qu'en pareil cas, la Messe avoit été dite devant Louis XIV par un de leur Corps. Alors, pour éviter toute difficulté, & ne préjudicier aux droits de personne, Sa Majesté fut conduite par le maréchal de Villeroy son Gouverneur à la Chapelle de la Vierge hors du chœur, où Elle entendit la Messe célébrée par son Chapelain; & c'est ce qui a été pratiqué depuis toutes les fois que la Reine, les Princes ou Princesses de la Famille royale sont allés faire leurs dévotions à Notre-Dame.

Henri, Conquérant & Restaurateur de la France, ne laissoit à ses Sujets qu'une chose à desirer. C'étoit de voir naître de lui un successeur légitime, qui perpétuât le bonheur qu'il avoit procuré à la Nation. Pour répondre à ce vœu général, le Monarque ayant obtenu la dissolution de son mariage avec la princesse Marguerite de Valois, épousa par Procureur à Florence \* Marie de Médicis, fille de François grand duc de Toscane. « Bien que ce

\* Le 5 décembre

page 22.

Année » nouveau mariage fût parfait, dit l'historien Matthieu, & 1600. » qu'il ne fût nécessaire d'y ajouter autre solennité, Sa Histoire de Henri IV, » Majesté, voulant néanmoins que son peuple eût sa part t.1,p.679. » de la publique réjouissance, ordonna qu'il seroit célébré » une seconde fois devant le grand-autel de l'église de Saint - Jean de Lyon. » Cette seconde célébration se fit le 17 de décembre par le ministère du cardinal Aldobrandin, neveu & Légat du Pape, qui avoit été aussi le Ministre de la première. De tous les principaux Officiers de la Chapelle du Roi, l'évêque d'Evreux fut le seul qui y assista. Il se trouvoit alors à Lyon comme l'un des Plénipotentiaires, nommés pour y traiter avec le Légat un accommodement, entre la Cour de France & celle de Savoie, au sujet du marquisat de Saluces. On apprend de lui-même, que Leurs Majestés ayant desiré, durant le séjour qu'Elles firent en cette ville, de manger de la viande les samedis après Noël, suivant la coutume de Paris & de quelques autres diocèses  $(b)_3$  il leur en accorda la dispense en qualité de premier Aumônier. Et comme quelques Courtisans firent là - dessus des difficultés, prétendant que le Grand-Aumônier même n'avoit pas droit de dispenser, en pareil cas, dans un lieu où il y avoit un Légat du Pape & un Archevêque reconnu pour Primat, il sut

<sup>(</sup>b) Le Perroniana dit, suivant la coutume qui s'observe aux diocèses dédiés à la Vierge. C'est une erreur populaire. Il y a des diocèses dédiés à la Vierge où l'on fait maigre. Il y en a d'autres qui sont dédiés à Sainte-Croix, à Saint Etienne, &c. où l'on fait gras.

décidé que le Grand-Aumônier étant évêque de la Cour, ce droit lui appartenoit en quelque lieu que la Cour se trouvât: décision qu'on autorisa de l'exemple d'Amyot qui, étant à Avignon à la suite de Charles IX, y avoit donné une semblable dispense, quoique cette ville ne fût pas du Domaine du Roi, & qu'il y eût un Légat & un Archevêque (c). Nous remarquerons à cette occasion que la nouvelle Reine ayant fait demander au Pape, par l'évêque de Camerino son Nonce, la permission de lire la Bible en françois, ce Prélat la lui donna au nom de Sa Sainteté: mais auparavant il écrivit à l'évêque d'Évreux de la signer; ce que celui-ci sit. Il y a apparence, dit un moderne, que c'étoit à cause de du Perron,

1600.

(c) Après de tels faits, que doit-on penser de celui-ci, rapporté par l'abbé Arnaud dans ses Mémoires, III! partie, page 25! « Voici une chose qui est bonne à savoir, parce qu'elle détruit une erreur, « dont toute la Cour est prévenue, touchant l'autorité comme « épiscopale qu'y prétend le Grand-Aumônier de France. M. « d'Angers (Arnaud) étant un jour chez la Reine (en 1652), Sa « Majesté lui dit qu'elle sui enverroit les Officiers de la Maison « du Roi, pour résoudre avec lui, s'il faudroit donner dispense de « manger des œufs pendant le Carême. Là-dessus M. le Garde des « Sceaux, Molé, prit la parole, & lui dit: Madame, c'est à M. le « Grand-Aumônier qu'il appartient de donner ces dispenses pour la Cour. « Céla n'est pas vrai, M. le Garde des Sceaux, repliqua la Reine, « car j'ai oui dire au bon homme cardinal de la Rochefoucault, qui savoit ce bien les droits de sa charge, que cela appartient à l'Evêque diocezain. « On verra que le cardinal de la Rochefoucault a dans toutes les occasions su maintenir sa juridiction autant que Grand-Aumônier qu'il y ait eu.

Tome II.

290°

de sa qualité de premier Aumônier que le Nonce crut la signature de du Perron nécessaire.

Du Peyrat, page 108.

. Une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que lorsqu'on forma la Chapelle de Marie de Médicis, Pierre de Bonzi évêque de Béziers, depuis Cardinal, en ayant été créé Chef, sous le nom de Grand-Aumônier de la Reine, Renaud de Beaune eut dessein de s'opposer à ce titre, prétendant qu'il n'y avoit qu'un Grand-Aumônier à la Cour, à savoir celui du Roy, appelé par honneur Grand-Aumônier de France. Néanmoins, ajoute l'Auteur de qui nous tenons cette particularité, il ne passa pas outre, tant par respect pour la Princesse, qu'à cause des exemples qu'on lui cita du cardinal Salviati, & de Louis le Bouteiller, qualifiés l'un & l'autre dans les états de la Maison de Catherine de Médicis, du titre de Grand-Aumônier de la Royne.

1601.

Le mariage du Roi fut suivi du jubilé de l'année sainte. Henri, pour le gagner, se rendit avec son épouse à Orléans, où le Pape avoit ordonné que commenceroient les stations pour le Royaume. Dans ce voyage religieux, il ne se contenta pas d'édifier par ses exemples les peuples, qui le voyoient, dit un de ses Historiens, aller dévotement aux processions, & prier Dieu avec grande attention & le III. partie. cœur sur les levres; il voulut encore y laisser un monument durable de sa piété, en posant la première pierre de l'église de Sainte-Croix, & affignant des fonds pour rebâtir cette Basilique à la place de celle que les Huguenots avoient détruite. Bientôt il en fut récompensé par l'accomplissement du plus cher de ses desirs.

Perefixe , kist. de Henri le Grand,

Le dix-sept de septembre suivant, la Reine mit au ANNÉE monde à Fontainebleau un Dauphin (d), qui fut ondoyé fur le champ par le Grand-Aumônier. Nous ne dirons rien de la joie publique, d'autant plus vive dans toute la France, qu'il n'y étoit point né de Prince avec la qualité -de Dauphin depuis François fils aîné de François Ler; c'est la joie du Monarque qu'il faut considérer. Elle étoit à son comble; non pas encore tant pour ce qui me touche, écrivoit ce bon Prince à Sully, que pour le bien général Sully, l. x11. de mes Sujets. Dans les premiers transports de sa reconnoissance, il invoqua sur son fils la bénédiction du Ciel, lui donna la sienne, & lui mettant son épée entre les mains, puisses-tu, lui dit-il, l'employer à la gloire de Dieu Journal de Henri IV. à la défense du peuple. Il alla ensuite, au milieu des t.11,p.573. vœux & des acclamations, rendre de solennelles actions de grâces dans la Chapelle du château; & il y fut si pressé, qu'il perdit son chapeau dans la foule.

Plusieurs personnes croyant que, selon l'ancienne coutume, Henri formeroit aussitôt une Maison au Dauphin, se présentèrent pour y demander des emplois. Mais Sa Majesté ne voulut point qu'il eût d'autres Officiers

<sup>(</sup>d) L'archevêque de Vienne, haranguant ce jeune Prince l'année suivante, dit que le Dauphiné avoit soupiré plus de cent ans après le jour de la naissance de ce socré fleuren de la royale Fleur. Matthieu, qui rapporte cette harangue, marque à la marge, qu'il y a eu cent trente ans d'intervalle entre la naissance des deux derniers Princes nés avec la qualité de Dauphin. Il n'y a eu que quatre-vingt-quatre ans six mois & quelques jours.

1601.

Archon, #. II, p. 705.

Année que les siens propres : usage qui a subsisté depuis. Elle nomma un de ses Chapelains pour lui dire tous les jours la Messe, & un Clerc de Chapelle pour la servir. Ce Chapelain, qui étoit Louis de Bollogne, frère d'Étienne Chapelain ordinaire, devoit faire en même-temps auprès du Prince les fonctions d'Aumônier, & même celles d'Instituteur, en lui apprenant les principes de la Religion chrétienne, dès qu'il seroit en âge de recevoir des leçons.

> Entre tous les Potentats de l'Europe, dont le Roi & la Reine reçurent les complimens accoutumés en pareilles occasions, Clément VIII se signala d'une manière remarquable. Il fit partir le seigneur Massée Barberin, alors Protonotaire du Saint-Siége, depuis Pape sous le nom d'Urbain VIII, pour venir féliciter en son nom Leurs Majestés, & porter au Dauphin ses langes bénits par le Saint-Père. C'est la première fois qu'il est fait mention d'un tel présent dans notre Histoire (e); & ce qui porteroit à croire qu'il n'étoit pas usité auparavant, ce sont ces mots du cardinal d'Ossat dans la lettre qu'il écrivit alors à Henri: Les drapeaux, bandes, couvertures & autres choses, que ledit Prelat porte pour Monseigneur le Daufin, ont été bénits par le Pape d'une benediction expresse, & composée pour cet effet, ne

Lettre 296 de cardinal dOffar.

<sup>(</sup>e) On y a vu au contraire que Pepin ayant souhaité que Paul I. fût parrain de sa fille Giselle, ce fut ce Monarque qui envoya au pape les linges, dont la Princesse avoit été enveloppée au sortir des fonts.

s'en trouvant aucun formulaire ni exemple au Pontifical, ni au Ceremonial, ni en tels livres ecclesiastiques.

1601.

1602.

Cependant ce Souverain Pontife paroissoit toujours déterminé à ne point accorder les Bulles de Renaud de Beaune & de René Benoist, quelque intérêt qu'y prît la Cour de France. On a vu ce qu'il avoit répondu au fujet du Grand-Aumônier. Les choses en étoient demeurées là jusqu'à la promotion de d'Ossat à la pourpre romaine. Alors, pour obéir à de nouveaux ordres du Roi, ce Ministre reprit la poursuite de cette affaire. Mais Clément lui répondit sur le même ton, que s'il la proposoit au Consistoire, il y recevroit affront, étant le toine I des bien averti qu'il y avoit des Cardinaux qui étoient résolus de même. s'y opposer. A quoi le cardinal Neveu ajouta, qu'il n'étoit pas même bon pour M. de Bourges que son affaire se proposât en Consistoire: donnant à entendre qu'il s'y diroit des choses, dont il falloit du moins lui épargner la honte. On représenta ensuite à d'Ossat, que le Roi ayant tant d'autres objets de plus grande conséquence à négocier avec la Cour de Rome, il ne lui étoit pas expédient de consumer la faveur de Sa Sainteté en celui-ci, qui n'importoit de rien à Sa Majesté, ni à la France; qu'il falloit traiter les affaires des particuliers comme particulières, & celles du Roi & du Royaume comme royales & publiques. Henri, informé de cet avis, y déféra. Il fit dire au Pape par le nouveau Cardinal, que, « bien qu'il eût plusieurs raisons de desirer l'expédition de l'archevêché de Sens « en la personne de M. de Bourges, néanmoins, pour «

1602.

» s'accommoder aux volontés de Sa Sainteté, il avoit délibéré de ne l'en plus importuner. » Mais son intention n'étoit pas de se désister pour toujours de sa demande. Le comte de Béthune, ayant été trois ans après envoyé en ambassade à Rome, eut ordre de la renouveler conjointement avec d'Ossat; & ils agirent alors si puissamment l'un & l'autre, que Clément permit enfin au Cardinal de préconiser Renaud de Beaune pour l'archevêché de Sens. Huit jours après, le même Cardinal, avant de faire la proposition, eut une audience privée du Pape, dans laquelle Sa Sainteté objecta encore les dispenses accordées dans le diocèse de Bourges par l'Archevêque. quoiqu'elles fussent réservées au Saint-Siège; ajoutant qu'on avoit à Rome les preuves les plus complettes de ses entreprises. Il est bien vrai que de Beaune ne passoit pas pour fort difficultueux sur cet article. On rapporte même que, dans le temps que Henri IV sollicitoit inutilement à la Cour pontificale la rupture de ses engagemens avec la reine Marguerite, pour épouser la marquise de Beaufort, le Grand-Aumônier, qui recherchoit la faveur de cette dernière, avoit proposé au Conseil, que les Évêques & le Parlement pouvoient dissoudre ce mariage, &. remarier le Roi sans avoir recours au Pape. Mais l'habile d'Ossat l'excusa en remontrant au Saint-Père, que durant ces années de troubles, où il n'étoit pas permis d'obtenir du Saint-Siége les dispenses & les expéditions dont on avoit besoin, sur des affaires qui ne se pouvoient différer, les Parlemens qui suivoient le parti du Roi, ordonnoient

Lettre 311, du cardinal d'Ossat.

aux Évêques d'y pourvoir; qu'apparemment l'archevêque de Bourges s'étoit trouvé dans ce cas; mais qu'en cela même, il n'avoit rien fait que ce que tous les autres Prélats royalistes faisoient, chacun dans leur diocèse. Cette remontrance acheva de lever les scrupules de Clément VIII. De Beaune fut proposé. Tous les Cardinaux, à l'exception d'un seul, lui donnèrent leurs fuffrages; & le Pape le proclama archevêque de Sens. Après quoi, se tournant du côté du Cardinal opposant, Sa Sainteté dit qu'elle avoit bien pensé & délibéré ce fait, avant que de permettre qu'on en vint à l'expédition: mais que tant de gens de bien ayant déposé & témoigné tout ce que le cardinal d'Ossat avoit récité ( c'étoient les informations faites à Paris des qualités du Grand-Aumônier), & ce Prélat étant déjà Archevêque & de si long-temps, & le Roi ayant fait instance plusieurs années pour qu'il fût transféré à l'archevêché de Sens, elle n'avoit pu faire de moins que ce qu'elle venoit de faire.

René Benoist ne fut pas si heureux, quoiqu'il ne sût ni moins protégé, ni peut-être plus coupable. On ne pouvoit lui pardonner sa version françoise de la Bible. En vain le cardinal d'Ossat prouva par les informations du cardinal les plus exactes, que les erreurs dont on la taxoit, venoient de la falsification des Imprimeurs, qui, pour cette infidélité, avojent été bannis par Arrêt du Parlement; le Pape s'en remit toujours à l'avis des Cardinaux de l'Inquisition, & l'on connoît l'inflexibilité de ce Tribunal. Benoist désespérant de la vaincre, rendit à Sa Majesté

1604.

Anné e \_1604. l'évêché de Troyes, dont il avoit jusque-là touché les revenus. Il se démit en même-temps de l'emploi de Confesseur du Roi, & ne conserva d'autre titre que celui de Doyen, tant des curés de Paris, que de la Faculté de Théologie, avec qui il lui avoit été plus aisé de se raccommoder qu'avec la Cour de Rome. C'est dans les fonctions de ce double décanat qu'il termina, trois ans après, une carrière aussi longue que laborieuse (f).

Il eut pour successeur dans la direction de la conscience du Roi, le père Pierre Coton, sameux Jésuite, qu'on peut dire avoir été conduit à cette importante place par un enchaînement de faits extraordinaires. Ce Père étoit né à Neronde en 1564, d'une famille des plus distinguées du Forez. Destiné à la Magistrature par ses parens, il étudia d'abord en Droit. Mais à l'âge de dix-neuf ans, se sentant appelé par la Providence à un autre état, il suivit cette vocation, & entra chez les Jésuites à Arone dans le Milanois, lieu célèbre par la naissance de Saint Charles - Borromée. Au sortir du noviciat, il alla à Milan faire sa Philosophie; puis il vint à Rome commencer sa Théologie sous le père Bobadilla, un des premiers compagnons de Saint Ignace. Après un an de séjour dans cette Capitale, ses Supérieurs le renvoyèrent en France, où il acheva son cours d'études

Vie du père Coton.

<sup>(</sup>f) Il mourut au mois de septembre 1607 à l'âge de quatrevingt-sept ans, après avoir prêché jusqu'à cinquante Carêmes en différentes églises, & composé un grand nombre d'ouvrages, dont on peut voir la liste dans les Bibliographes.

au collége de Lyon. Sa principale occupation, depuis Année qu'il eut été élevé au sacerdoce, fut d'annoncer la parole de Dieu : ministère dans lequel il s'acquit la plus grande réputation en Provence, en Languedoc & en Dauphiné, par les avantages qu'il y remporta sur l'hérésie, & le grand nombre des conversions qu'il y fit. M. de Lesdiguières, zélé partisan de la secte de Calvin, eut envie de l'entendre, lorsqu'il prêchoit à Grenoble. Pour ne pas offenser les Ministres huguenots, ce Seigneur sit faire une fenêtre à une tribune de l'église d'où, sans être vu, il écoutoit ses sermons. Il y prit tant de goût, qu'il voulut connoître plus particulièrement le Prédicateur, & sans plus rien ménager, il avoit avec lui de fréquens entretiens. On sait les heureux fruits que ce fameux guerrier tira de cette connoissance : nous allons voir ce qu'elle valut

Sa Société étoit alors en France dans la plus grande disgrâce. Proscrite du Royaume depuis neuf ans à l'occasion de l'attentat commis par Jean Châtel sur la personne du Roi, elle sembloit avoir perdu toute espérance de retour. Henri fit un voyage à Metz durant le Carême de l'an 1603. A l'instigation du sieur de la Varenne, Directeur général des Postes, le père Armand, Provincial, accompagné de trois autres Jésuites de Verdun, vint le mercre di faint se jeter aux pieds de Sa Majesté, implorant sa justice & sa clémence en faveur d'un Ordre plus malheureux que coupable. Le Roi, qui n'avoit point voulu qu'il lui parlât à genoux, écouta sa harangue, & y répondit en ces

Tome II.

au père Coton.

Pр

1604.

Année termes: Je ne veux point de mal aux Jésuites; & le mal que je destre à homme qui vive, m'avienne. Ma Cour de M.tthieu, Parlement a fait quelque chose contre vous, ce n'a point été sans y bien penser. Il lui demanda ensuite par écrit ce qu'il venoit de dire; & l'ayant retenu avec ses compagnons tout ce jour-là auprès de lui, il leur fit plusieurs questions sur leur pays & sur leurs affaires. Il s'informa, entre autres choses, s'ils avoient beaucoup de bons Prédicateurs, & si le père Coton n'en étoit pas le meilleur; car, ajouta-t-il, Les diguières, quoique Huguenot, m'en a dit tous les biens, du monde. Charmés d'un accueil auquel ils ne s'étoient pas attendus, ces Pères revinrent le lundi de Pâques. Le Roi, qui avoit lû en particulier le discours du Provincial, les assura de sa bonne volonté par ces paroles: Je veux vous avoir, & vous estime utiles au Public & à mon Etat. Il les remit pour une plus ample réponse à son retour à Paris. Le père Armand lui demanda si Sa Majesté auroit agréable que les trois Provinciaux de France, accompagnés de trois autres de leur Corps, allassent recevoir ses ordres. Il n'en faut pas tant, répondit ce Prince, il suffit que vous & le père Coton y veniez; & après les avoir embrassés tous quatre, il les congédia.

> Conformément aux intentions du Monarque, les pères Armand & Coton se rendirent à Fontainebleau le jour de la Fête-Dieu. Ils assistèrent à la Messe du Roi. qui les ayant ensuite appelés, embrassa le père Coton, l'entretint pendant près d'une heure, & lui commanda de se préparer à prêcher devant lui le dimanche suivant.

Si ce Religieux dut avoir quelque inquiétude en paroissant pour la première fois sur un théâtre si dangereux, il eut l'avantage d'en sortir généralement applaudi; & Henri, à qui ce succès ne faisoit guère moins de plaisir qu'au Prédicateur, lui dit obligeamment, après le sermon, qu'il venoit de faire ce qu'aucun autre n'avoit fait avant lui, qui étoit d'avoir plu à tout le monde, dans un lieu ou plaire aux uns est d'ordinaire une raison de déplaire aux autres. Dès-lors il fut aisé de voir que le Prince avoit conçu pour ce Jésuite autant de confiance que d'estime.

Le père Coton sut faire servir l'une & l'autre aux intérêts de sa Compagnie. De puissans obstacles s'oppofoient à sa réhabilitation dans le Royaume. Secondé par des protections encore plus puissantes, il vint à bout d'obtenir un Édit qui la rétablissoit, moyennant certaines conditions (g), dont une étoit, que les Jésuites auroient toujours auprès de Sa Majesté un d'entreux, François de nation, pour lui servir de Prédicateur, & répondre des actions de la Société dans les occasions. « Mais cette condition, dit Mézerai, au lieu de les noter, comme se l'imaginoient « Abrégé chronolog. ceux qui l'y avoient fait apposer, seur a produit le plus « tonne 111, grand honneur qu'ils pouvoient desirer; car elle les a « page 456. mis en possession de donner des Confesseurs au Roi. «

<sup>(</sup>g) Joseph Scaliger, qui haissoit fort les Jésuites, disoit à cette occasion, que leur Société devoit plus au père Coton, qu'au père Ignace; parce que si celui-ci l'avoit fondée, l'autre l'avoit ressuscitées ce qui est un plus grand miracle. Gui-patin, Lettre 23 0.

Année » Le père Coton, continue le même Historien, fut le 1604. » premier des leurs qui occupa cette place, & tous les gens de bien en eurent beaucoup de joie. »

> Il n'en fut pas de même des Huguenots. La faveur à laquelle parvint ce Père par son accortise, sa complaisance & son habileté à profiter des temps & des occasions, les désola. Ils disoient que les Jésuites devoient être des ôtages à la Cour, & non les Confesseurs des Rois. Ils se plaignoient que Henri n'écoutoit plus ses anciens amis, depuis qu'il avoit les oreilles bouchées de coton. Jusque dans les cours du Louvre, des Pages & des Laquais, voyant passer le nouveau Confesseur, le tournoient en dérission, criant de toutes leurs forces, vieille laine, vieux coton. On ne s'en tint pas aux plaisanteries. Un soir que ce Religieux retournoit à son logis dans le carrosse d'un de ses amis, un jeune homme grand & puissant monta derrière, & ayant enfoncé son épée au travers des cuirs, lui perça le cou jusqu'aux clavicules. Heureusement la blessure n'eut point de fâcheuses suites: mais en faisant voir jusqu'où les ennemis du Jésuite étoient capables de porter leur rage, elle fit voir aussi quelle étoit l'affection dont le Roi l'honoroit. Car ce Prince en fut fort fâché,

Journal de de lui envoya aussitôt ses Médecins & Chirurgiens, & le t.III,p.145. fit traiter par les Officiers propres de sa bouche. Il ordonna en même-temps qu'on recherchât l'auteur de cet attentat, pour en faire une punition capable de lier désormais la langue & les mains de l'envie.

On rend cette justice au père Coton, qu'il n'opposa

à tant de mauvais traitemens que la modération & la ANN patience. Si le portrait qu'ont fait de lui quelques Historiens du temps, n'est point flatté, on lui doit Chronseyten. encore celle d'avouer que l'ambition ne trouva pas plus t. 11, liv. 112. d'accès dans son ame que le ressentiment des injures. A peine étoit-il établi à la Cour, que le Roi lui offrit un évêché, & le pressa à plusieurs reprises de l'accepter. Mais il le refusa constamment; non par ces vues de politique que lui prête l'Auteur de la Chronologie septénaire, mais par respect pour les constitutions de son Ordre, qui défendoient à tout Prosès d'accepter aucune dignité ecclésiastique, hors le cas d'un commandement absolu du Souverain Pontife. Il donna une autre marque de désintéressement & de modestie; jusqu'à lui les Confesseurs du Roi avoient été Supérieurs nés du collége de Navarre. Craignant que des Docteurs, Membres de la première Université du Royaume, ne se Reg. Nav. fissent une peine de se voir subordonnés à un Jésuite, Gymnas, hist. il exigea que cette supériorité fût désunie de son emploi, p. 468. & qu'elle fût attribuée au Grand-Aumônier. Tous ces traits augmentèrent l'estime que le Roi avoit conçue pour lui, au point qu'il ne se faisoit plus rien qu'il n'y fût appelé. Il prêchoit souvent, & toujours avec une grâce si attrayante, qu'on ne se pouvoit lasser de l'écouter. On prit même un tel goût à ses sermons, qu'on ne voulut plus entendre que lui : de sorte que les huit Prédicateurs, couchés sur l'état de la Chapelle royale, n'eurent plus aucune page 47. fonction. Il y avoit néanmoins parmi ces derniers des

1604.

ANNÉE gens célèbres, tels qu'Adrien d'Amboise, François Abely & Jean Garnier, Docteurs de la Faculté de Théologie de Paris; les pères Texera & Coëffeteau, Dominicains, & le père Gaspard Dinet, Minime (h), presque tous élevés par leur mérite à l'épiscopat. Nous ne faisons que les nommer: mais leur réputation subsiste encore, & l'on peut voir ailleurs des détails qui prouvent qu'elle leur est justement acquise.

> Du Perron, celui d'entre les Prélats de la Cour qui avoit montré plus de zèle pour le rétablissement des Jésuites, sut élevé la même année au cardinalat; dignité qui etoit dûe depuis long-temps à sa piété & à sa vertu. C'est le compliment que lui fit le Souverain Pontise dans un Bref, dont il l'honora en lui envoyant la Barrette. L'ayant reçue à Fontainebleau de la main du Roi, le nouveau Cardinal fut aussitôt chargé d'aller à la Cour de Rome, pour y remplacer le cardinal d'Ossat dans l'administration des affaires du Royaume. Cette Cour étoit prévenue avantageusement sur son compte; on l'y accueillit avec les plus grands honneurs. Le Pape le combla de caresses, & le nomma pour assister à trois Congrégations, celle de l'impression des livres, celle des affaires d'Angleterre, & celle où l'on traitoit la grande dispute

Burigny, Vie de du Perron, page 217.

<sup>(</sup>h) Nous n'avons pas compris dans cette liste l'infigne Ligueur Jean de Lincestre, curé de Saint-Gervais, que M. d'O, Surintendant des Finances sit coucher sur l'état de Predicateur du Roi à veux cents écus de gages par an. ( Journal de Henri IV, t. II, p. 74.) Étoit-ce la place d'un homme qui avoit si indignement abusé de la sainteré de son ministère!

des Dominicains & des Jésuites, sur la grâce. Dans ces Année différens Conseils, du Perron sembloit donner le ton & le mouvement à tout. Il ne parut pas avec moins de distinction aux deux Conclaves qui suivirent de près son arrivée. Voici ce qu'en écrivit au Roi le cardinal de Joyeuse après l'élection de Paul V \*. « Quant à M. le \* En 1605. cardinal du Perron, je ferois tort à la vérité, & contre « votre service, si je ne vous témoignois comme sa prudence « & grand courage, & l'autorité que sa réputation lui a « justement acquise, ont été la principale cause de l'honneur « que le parti de Votre Majesté en cettte Cour a si heu- « reusement acquis en ce Conclave & en l'autre. » Avec quelle gloire encore ne remplit - il pas les intentions pacifiques du Monarque, dans la fameuse querelle qui s'éleva entre le Pontife que nous venons de nommer & les Vénitiens! Tout le monde sait que Paul V, mécontent des actes de souveraineté exercés par la Seigneurie, sur les biens & les personnes ecclésiastiques, lança contr'elle un interdit terrible; & que voyant ses censures méprisées, il se disposa à soutenir les armes spirituelles par les temporelles. Ce différend étoit capable de mettre toute l'Europe en feu. Henri s'empressa de l'accommoder; & son premier Aumônier fut un de ceux qui y contribuèrent le plus, par l'ascendant qu'il avoit sur l'esprit de Sa Sainteté. Il étoit tel, cet ascendant, que le Pape avoit coutume de dire à ceux qui l'approchoient: prions Dieu qu'il inspire le cardinal du Perron; car il nous persuadera tout ce qu'il voudra.

ANNÉE 1606.

Durant son absence, il y eut à la Cour de France une fête religieuse, dont le sujet étoit les cérémonies du Baptême du Dauphin & des deux princesses Isabelle & Christine ses sœurs. Henri, qui, dans cette sête, vouloit allier à la piété la plus grande magnificence, avoit résolu de la célébrer à Notre-Dame de Paris. Mais il fut obligé de la transférer à Fontainebleau, à cause de la contagion survenue dans la Capitale. Comme les Chapelles du château ne se trouvoient pas assez spacieuses, on éleva dans la cour du Donjon un grand théâtre avec un autel, auprès duquel furent placés les fonts baptismaux conservés dans la sainte Chapelle de Vincennes, & destinés, suivant une ancienne tradition, au Baptême des Enfans de France (i). L'autel fut paré des ornemens de l'Ordre du Saint-Esprit; la cour & le théâtre des plus riches tapisseries de la Couronne, de tapis de pied, de dais & d'autres ameublemens superbes. Les parrains & marraines devoient être, pour le Dauphin, le pape Paul V & la duchesse de Mantoue sœur de la Reine; pour l'aînée des Princesses, Jacques I roi d'Angleterre, & l'archiduchesse Claire-Isabelle, fille de Philippe II roi d'Espagne; & pour la seconde, Charles III duc de Lorraine, & la grande duchesse de Toscane. Tout étant disposé, la cérémonie se fit le 14 de septembre 1606 avec une pompe véritablement chrétienne & royale tout ensemble. On peut en voir la description dans divers écrits de ce

<sup>(</sup>i) Voyez ce que nous en avons dit sous le règne de Louis VII.

temps. Nous nous contentons d'en extraire les particu- ANNÉE larités qui tiennent de plus près à notre sujet. 1606.

Le Cardinal de Joyeuse, Légat du Pape, & chargé Godefroi, par Sa Sainteté de la représenter, avoit prétendu qu'il t. II, p. 175. ne devoit bouger de l'église, sous un dais à part. Mais on trouva qu'au Baptême du dauphin François fils aîné de François I.er, le duc d'Urbin, neveu du Pape & son représentant, étoit allé chercher ce Prince à sa chambre de parade, & l'avoit porté lui-même aux fonts; & ainsi fut fait, fors que de porter. La difficulté que fit le roi d'Angleterre n'étoit pas de nature à pouvoir être si aisément levée. Ce Monarque s'imaginant que s'il se contentoit de l'honneur d'être parrain de la fille aînée du Roi, ce seroit reconnoître en quelque sorte la supériorité du Pontife romain, ou, pour nous servir de sa propre expression, lui faire porter la queue au Pape, ne voulut envoyer ni nommer personne pour tenir sa place: ainsi la Princesse fut présentée par sa marraine seule. Il pensa s'élever encore une contestation entre les Aumôniers du Roi & ceux de la Reine. Ces derniers parurent, apparemment pour la première fois, vêtus comme les autres du rochet sous. pages 1116. le grand manteau; ce qui fut vu de mauvais œil par les Aumôniers du Roi, qui soutenoient que le droit de porter cet habit dans la Chapelle royale, n'appartenoit qu'à eux. Néanmoins, de peur de scandale & de bruit, il fut prudemment advisé de ne remuer cette corde, pour le respect particulier de la Royne. Le Ministre de la cérémonie fut le cardinal Pierre de Gondi, ancien Maître de l'Oratoire,

Tome II.

 $\mathbf{P}\mathbf{V}$ 

U 189.

1606.

Il étoit accompagné de treize Archevêques ou Évêques; & avoit pour Assistans des Aumôniers & des Chapelains du Roi. Auprès du Dauphin étoit Louis de Bollogne, aussi Chapelain du Roi, lequel avoit été, comme on a dit, attaché à ce jeune Prince dès sa naissance, pour lui dire la Messe & lui servit d'Aumônier, & même d'Instituteur. Aussi a-t-on eu soin de remarquer que le Cardinal célébrant ayant dit au Dauphin: Monsieur, que t. 11,p. 181. demandez-vous ! Il répondit : les cérémonies sacramentales du Baptême (ainsi que l'Aumônier de Boulogne lui avoit appris). D'autres relations portent, que ce fut Bollogne Ibid. p. 182 lui-même qui fit cette question à son auguste Elève. Quoi qu'il en soit, le jeune Prince répondit à toutes les interrogations accoutumées, & récita ensuite le Pater, l'Ave & le Credo avec tant d'assurance & de grâce, qu'il n'y avoit aucun des spectateurs qui ne larmoyast de joye. On lui imposa le nom de Louis, en mémoire du roi Saint Louis, l'honneur & la tige de la branche royale de Bourbon.

Le Grand-Aumônier Renaud de Beaune étoit alors retenu à Paris par la maladie qui le mit au tombeau le 27 du même mois, âgé de près de quatre-vingts ans. Journal de II fut enterré dans l'église de Notre-Dame, sans appareil Henri IV, 2.111,p.382, ni cérémonie, ainsi qu'il l'avoit expressément ordonné. Une vie toute employée aux affaires les plus importantes & les plus délicates de son temps, lui avoit suscité une foule d'ennemis & d'envieux, qui, dans leurs délires, s'échappoient jusqu'à l'accuser d'Athéisme. Dès le

commencement du règne de Henri IV, il parut une Annéz satyre sous le titre de Bibliothèque de Madame de Montpensier, dans laquelle on supposa un livre intitulé: l'An de ne point croire en Dieu, par M. de Bourges. Brantome, après avoir observé que cet Archevêque étoit d'un aussi Discours grand savoir & digne Prélat qui fût en la Chrétienté, avoue de Médicis. qu'aucuns le disoient un peu léger en créance, & guère bon pour la balance de M. Saint-Michel, où il pèse les bons Chrétiens au jour du jugement, ainst qu'on dit. Ces mauvais bruits duroient encore au temps de sa mort. Pour savoir s'ils étoient fondés, l'auteur du Journal de Henri IV, Pierre de l'Estoile, alla interroger un Religieux de Saint - Dominique fort honnête homme, qui l'avoit assisté jusqu'à la fin. Celui-ci l'assura « qu'après plusieurs graves & chrétiens discours que le Prélat leur tint en latin pendant « sa maladie à diverses fois, ses derniers propos, quand « il voulut mourir, furent, sentant son pouls fretillant, « qui lui causoit des mouvemens extraordinaires: heu! « quænam & quanta hæc est agitatio! Sur quoi le Jacobin « lui dit: majora pro te passus est Christus. Le Prélat repliqua: « majora peccata mea meruere; sed per effusionem Sanguinis « Christi remedium animæ meæ spero. Et peu après il perdit « la parole, & passa fort doucement, ayant toujours le « cœur & les mains jointes & élevées au ciel. C'est, « ajoute l'Estoile, ce que j'en ai appris de la propre bouche « du Jacobin; ce qui me rendra plus retenu à l'avenir, « pour ne pas juger sur les rapports d'un commun, qui « tenoit ce Prélat pour athéiste & hérétique, persuadé en «

Qqij

Année » cela principalement par les Gens d'Église, qui le publioient 1606. "par-tout pour tel, à raison de beaucoup d'abus introduits en l'église, qu'il n'approuvoit pas. » Mais il a été assez vengé des calomnies des faux dévots, par les éloges que lui ont donnés les gens les plus éclairés. On lui doit particulièrement celui-ci, qu'il ne chercha jamais à nuire à ses ennemis, & que les imputations aussi injustes qu'odieuses dont ils le chargeoient, ne lui arrachèrent jamais une parole désobligeante contre personne. Modé-De Vitas sud, ration d'autant plus remarquable, dit M. de Thou, qu'il avoit tous les signes d'un homme colère & emporté. Une autre circonstance singulière que nous apprend le même Historien, c'est que de Beaune étoit d'un temperament si chaud, qu'il avoit besoin d'un aliment presque continuel pour entretenir sa santé. La nuit comme le jour, il faisoit de quatre en quatre heures des repas, pendant lesquels il se faisoit lire, ou il s'entretenoit de matières savantes & agréables (k). La connoissance qu'il avoit de la Médecine fit qu'une nourriture si abondante ne lui nuisit jamais, & qu'il parvint à une grande vieillesse sans avoir éprouvé aucune infirmité considérable. Son

<sup>/</sup>k) Les repas de Cour, & tous ceux qui se sont à la hâte ne l'accommodoient point. Il les appeloit des repas de promenade, & il disoit agréablement qu'on y mangeoit moins comme des hommes que comme des chiens affamés. Aussi, s'étant excusé plusieurs sois au duc d'Alençon de manger chez lui, ce Prince, qui en sut enfin la raison, lui promit d'ordonner à son Maître-d'Hôtel de saisser toujours un temps suffisant entre les services.

esprit sut toujours aussi présent, aussi enjoué, & son visage, Année malgré ses années, conserva la même sérénité. On a de lui, outre ses oraisons funèbres & quelques harangues, une traduction des pseaumes imprimée à Paris en 1595.

Entre les sujets dont la dignité de Grand-Aumônier piquoit l'ambition, deux partageoient principalement les suffrages; savoir le cardinal du Perron & Philippe Hurault évêque de Chartres. Le premier étoit à Rome; mais ses services & les amis qu'il avoit à la Cour, parloient fortement en sa faveur. Le second se trouvoit pareillement dans des circonstances assez favorables. En l'absence du Cardinal, il avoit été agréé par le Roi pour être comme le Coadjuteur de de Beaune, & le soulager dans ses fonctions. Il avoit aussi à la Cour un grand nombre d'amis, qui s'efforçoient d'écarter son concurrent, en foutenant qu'un Cardinal ne pouvoit être Grand-Aumônier de France, sans déroger au rang que les Membres du facré Collége tiennent dans l'Eglise universelle. On consulta sur cette difficulté Guillaume du Peyrat, l'homme le mieux instruit des Antiquités ecclésiastiques de la Cour. Il ne falloit pour la résoudre que rappeler ce qu'on avoit vu sous le règne de François I.er, où les principales charges de la Chapelle de ce Prince étoient presque toutes possédées par des Cardinaux (1). C'est ce que sit du Peyrat. Du Peyrat. page 373.

<sup>(1)</sup> Il y avoit, ce semble, une raison encore plus simple. C'est que si du Perron, étant Cardinal, avoit pu, sans déroger, conserver la charge de premier Aumônier, il pouvoit bien à plus sorte raison posséder celle de Grand-Aumônier.

ANNÉE Il prouva de plus que la charge de Grand-Aumônier de France, rendant celui qui en est revêtu le premier Officier ecclésiastique d'un Roi, Fils aîné de l'Église, bien loin d'être indigne de la pourpre romaine, elle ne peut que lui donner un nouvel éclat (m). Cet avis & les raisons dont il étoit appuyé, furent rapportés au

> (m) Voici ce qu'écrivoit Saint-Gelais (édition de Godefroi, page 1 6 1) à l'occasion du cardinal d'Amboise, qui étoit en même temps Légat du Pape en France & premier Ministre de Louis XII. N'est pas petite louange pour notre Souverain Prince, d'avoir toujours eu continuellement à son service & le principal de son Conseil & entremetteur de ses affaires, un Légat du Pape. J'ai bien lû & vu que d'autres Rois ont eu des Cardinaux leurs serviteurs; mais je n'en vis oneques par écrit ni autrement qui eussent des Légats. Il est pourant vrai qu'on a quelquefois regardé la pourpre romaine, comme mettant celui qui en est revêtu au-dessus de toutes les dignités temporelles. Jean de Dormans, évêque de Beauvais & Garde des Sceaux de France, ayant été promu au cardinalat, fut obligé de remettre les Sceaux au roi Jean, à cause de l'incompatibilité de sa nouvelle dignité avec cet office. A la promotion du cardinal Bertrandi, en 1557, le pape Paul IV fit pareillement beaucoup de difficultés, parce que Bertrandi étoit aussi Garde des Sceaux; & il fallut pour les vaincre toute l'éloquence de M. de Selve, Ambassadeur du roi Henri II, & tout le crédit du duc de Guise, qui étoient alors à Rome, & qui firent entendre au Saint-Père, combien il étoit important pour Sa Sainteté de voir à la tête de la Justice & dans le Conseil du Roi un Cardinal. (Voyez l'histoire de l'Église Gallicane, tome XVIII, page 630 ) Enfin, après le décès des cardinaux de la Valette & de Richelieu, leur mémoire ne reçut aucuns honneurs ni prières publiques du sacré Collége, parce qu'ils avoient été l'un & l'autre dans les emplois des affaires publiques du Royaume, l'un en qualité de Général d'armée, l'autre en qualité de premier Ministre. (Mémoires de M. Talon, tome VII, 11. partie, page 67).

Monarque, qui dit, en riant, qu'entre ses Aumôniers, Année du Peyrat seul étoit Perroniste, & que tous les autres étoient Chartrains; voulant dire que ceux-ci étoient pour l'évêque de Chartres, & celui-là pour du Perron.

Henri se détermina enfin en faveur de ce dernier; & par une double grâce, il le nomma tout-à-la-fois Grand-Aumônier de France, & archevêque de Sens. Le motif qui détermina principalement son choix, c'est l'espérance qu'il avoit que sous la direction d'un homme tel que le Cardinal, le Clergé de la Cour seroit composé de gens page 215. de mérite, qu'on pourroit avec confiance élever aux prélatures, & employer dans le gouvernement de l'Église. En effet, ajoute du Peyrat, une des choses que ce Prince desiroit le plus, étoit, ainsi qu'on le lui a ouï dire plusieurs fois, « d'avoir en sa Chapelle une quantité d'Ecclésiastiques de bonne vie, de bonne maison & de « bonne littérature, desquels il reconnoîtroit particulière-« ment la portée, pour s'en servir suivant les occasions « qui s'en présenteroient, & auxquels vraisemblablement il « se pourroit plus sûrement fier, les ayant nourris & élevés, « qu'à des personnes qui ne lui seroient présentées que sur « le rapport d'autrui. »

La charge de premier Aumônier, devenue vacante par la promotion de du Perron, fut donnée à Bertrand d'Echaux, évêque de Bayonne; Prélat à qui, pour la noblesse de l'extraction, peu de personnes pouvoient se comparer. On rapporte comme une singularité digne de la Houssaye, remarque, que lorsqu'il sut créé Commandeur de l'Ordre Mém. hist.

t. III, p. 60.

à sa naissance.

du Saint - Esprit, il produisit pour la vérification de ses 1606. preuves, des titres qui justifioient que son père étoit le vingt-deuxième vicomte de Baigorry ou d'Echaux, en Navarre, & qu'aucun de ces vingt-deux Vicomtes ses auteurs n'avoit épousé de roturière. Il avoit, outre cela, l'honneur d'être parent de Henri IV par la Maison d'Albret. Mais ce qui achevoit de le rendre recommandable, c'est que son mérite & ses qualités personnelles répondoient

Du Perron apprit bientôt à Rome la disposition que Sa Majesté venoit de faire de ses grâces, & la grande part qu'il y avoit. Il fit ses remercîmens au Roi par une lettre, datée du 19 d'Octobre, à laquelle il joignit des vers qui exprimoient sa vive reconnoissance. Il remercia aussi la Reine de ce qu'elle avoit contribué à son élévation, n'ayant ni appuyé, ni approuvé les obstacles qu'on tâchoit d'y apporter. Il n'oublia pas non plus d'écrire aux perfonnes qui l'avoient servi à la Cour, entr'autres à M. de Sully & de Sillery, & en leur témoignant l'obligation qu'il leur avoit, il les prioit de lui continuer leurs bons offices pour le faire jouir durant son absence des prérogatives de sa nouvelle dignité, & empêcher qu'on ne t. II, p. 694. lui ôtât rien de ce qui avoit été concédé à ses prédécesseurs dans cet office: tels sont les termes de sa lettre au Garde des Sceaux, en date du 21 février 1607. C'est qu'il avoit été informé, que certaines personnes s'étoient fait pourvoir de l'administration de quelques maladeries, par Lettres expédiées au Sceau simplement, sans avoir été nommées

ni par le Grand-Aumônier, ni par ses Grands-Vicaires, Annéz ainsi que le portoient les Ordonnances. Sa demande étoit trop juste pour qu'on n'y eût pas égard. On cite un Arrêt Du Peyrat, du Grand-Conseil, rendu vers ce temps-là au rapport du sieur de Ramefort, entre la reine Marguerite duchesse de Valois d'une part, & le cardinal du Perron de l'autre, par lequel il fut jugé, « que le Grand-Aumônier de France conférera les maladeries, Hôtels-Dieu & autres « lieux pitoyables, estant de plein droit en la disposition « du Roy, à personnes capables de les tenir; même ceux « ou celles qui sont ez terres & domaines dont les Enfans de « France jouissent en appanage, quoique les Enfans de France « ayent la nomination des évêchés (n) & abbayes situées « ezdites terres.»

Un plus grand sujet d'alarmes pour du Perron, sut la réunion que le Roi vouloit faire des hôpitaux, commanderies & autres biens, possédés dans le Royaume par l'ancien Ordre de Saint-Lazare, au nouvel Ordre qu'il venoit d'instituer sous le titre de Noire-Dame du mont Carmel. Craignant que cette disposition ne préjudiciât aux intérêts des Grands-Aumôniers, le cardinal écrivit à Sa Majesté pour la supplier d'en différer l'exécution 4 septembre jusqu'à ce qu'il fût plus à portée de lui en représenter les inconvéniens, c'est - à - dire, jusqu'à son retour en France.

<sup>(</sup>n) Les Enfans de France avoient donc alors la nomination des évêchés situés dans les terres de leurs apanages!

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

1607. page 380.

Il y arriva sur la fin de l'année 1607. La première fois qu'il dit, en qualité de Grand-Aumônier, le Benedicite Du Peyrat, & les grâces à la table du Roi, ce Prince lui demanda si le Pape ne trouveroit pas mauvais qu'un Cardinal sit devant lui une pareille fonction. Il répondit « que Paul V » n'auroit garde de blâmer en sa personne ce que les Papes » ses prédécesseurs avoient approuvé dans plusieurs autres » Cardinaux; & que ce ne seroit jamais un déshonneur » pour aucun Membre du sacré Collége, de servir le Fils » aîné de l'Église, & le Roi qui, seul entre tous les Rois » de la terre, porte le titre de Très-Chrétien par droit de préciput. » Dans les entretiens qu'il eut ensuite avec le Monarque, son premier soin sut de lui exposer tout ce que la charge de Grand-Aumônier avoit à craindre de la réunion dont on vient de parler. Sa Majesté lui ayant témoigné qu'Elle n'entendoit pas qu'il fût donné la moindre atteinte aux droits du Chef de sa Chapelle, & que bien loin de permettre qu'on fit tort à sa dignité, son intention étoit de la maintenir, & s'il en étoit besoin. de la restituer en sa première splendeur & autorité; sur cette assurance, le Cardinal écrivit dissérentes lettres au 4 et du 16 marquis d'Alincourt Ambassadeur du Roi à Rome, pour le prier de tenir la main à ce qu'il ne fût expédié aucun Bref au sujet de cette réunion, jusqu'à ce que M. de Nerestang, qui, en qualité de Grand-Maître des deux Ordres, la sollicitoit en personne auprès du Pape, n'eût spécifié ses prétentions, & déclaré par un acte en bonne forme, qu'il n'entendoit préjudicier en aucune manière

déc. 1607.

aux droits du Grand-Aumônier sur toutes les maladeries Année du Royaume, à quelque Ordre qu'elles appartinssent.

Autant que du Perron fit paroître de zèle pour conserver les prérogatives de sa charge, autant se montra-t-il attentif à en remplir les devoirs. Tous les jours, en quelque église que le Roi entendît la Messe ou l'Office divin, il distribuoit au sortir de-là les pieuses largesses de Sa Majesté aux pauvres qui s'assembloient à la porte pour les recevoir. C'étoit l'ancienne coutume de nos Souverains. Henri, dans un voyage qu'il fit à Sedan au Du Peyrat, commencement de 1606, s'étant aperçu avec douleur page 465. qu'on ne l'observoit plus, l'avoit rétablie à son retour à Paris, déclarant à Renaud de Beaune, alors Grand-Aumônier, « qu'il vouloit que ses Aumônes se fissent à la vue d'un chacun, à la sortie de la Messe, quelque « part qu'il fût, & qu'en l'absence du Grand-Aumônier, « les Aumôniers servans en disposassent. » Ces aumônes journalières n'empêchoient pas qu'on n'en fît d'extraordinaires dans les temps de calamité. Dieu m'a baillé mes Sujets (écrivoit ce bon Prince au duc de Sully à l'occasion Mém. de d'un débordement de la Loire en 1608) pour les conserver comme mes enfans; que mon Conseil les traite avec charité. Les aumônes sont très-agréables à Dieu, particulièrement en cet accident. J'en sentirois ma conscience chargée; que l'on les secoure donc de tout ce que l'on jugera que je le pourrai faire.

Témoin de ces semimens d'humanité & de bien- 1608. faisance, du Perron crut toujours servir son Maître

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

d'une manière conforme à ses desirs, en lui proposant des desseins utiles à la Religion ou aux Lettres. Il le porta à étendre sa charité jusque sur les besoins de la Terresainte; & par son ordre, il écrivit à tous les Archevêques & Evêques du Royaume, afin qu'ils exhortassent leurs diocésains à joindre leurs aumônes à celles de Sa Majesté, pour subvenir, tant aux réparations des églises du Saint-Sépulcre & de Bethléem, qui tomboient en ruine, qu'au soulagement des Religieux qui en avoient la garde, & qui étoient réduits à la plus extrême nécessité. Il lui inspira encore en faveur du Collége Royal, dont, comme Grand-Aumônier, il avoit la direction (0), un projet digne de la magnificence d'un grand Roi. Il s'agissoit d'élever à la place des colléges de Tréguier & de Cambrai un nouvel édifice, qui porteroit le nom de partie, p. 67. Collége Royal de France, dans lequel il y auroit des salles spacieuses pour les leçons publiques, des logemens commodes pour les Professeurs, avec un vaisseau capable de contenir la Bibliothèque royale qui étoit encore à Fontainebleau, & de doter cette Maison de trente mille livres de rente (p). A l'exemple du Cardinal, le père

<sup>(0)</sup> M. de B urigny auteur de la Vie du cardinal du Perron, lui attribue, en la même qualité de Grand-Aumônier, la présidence de la Bibliothèque du Roi, parce que Casaubon, écrivant à du Plessis-Mornay, dit, en parlant du Cardinal, qu'il est le premier Chef de la Bibliothèque royale (Vie de du Perron, page 255). Il y a eu quelques Grands-Aumôniers qui ont eu, en effet, cette présidence, mais elle n'a jamais été attachée à leur dignité.

<sup>(</sup>p) Ce projet, dont la mort de Henri IV empêcha l'exécution,

Coton, voulant aussi mettre à profit ces favorables ANNÉE dispositions du Monarque, lui persuada d'établir une mission à Constantinople, & d'en charger les Jésuites.

Heureux ce Prince, si les Ministres de ses bonnes œuvres eussent toujours trouvé en lui une conduite aussi foumise aux règles de la morale chrétienne, qu'elle étoit zélée pour étendre l'empire de la Foi! Mais, il faut l'avouer, Henri IV, digne par ses rares qualités de servir de modèle à tous ceux à qui Dieu confie le gouvernement des peuples, se laissa tellement dominer par la passion de l'incontinence, qu'on est obligé de dérober aux yeux, si l'on peut parler ainsi, une partie de son cœur, de crainte qu'elle ne déshonore l'autre. Cette furieuse passion qu'il avoit pour les femmes, dit le marquis de vie privée de Fontenay - Mareuil, ayant commencé à l'obséder dès sa jeunesse, continua toujours depuis de telle sorte, que l'âge, ni son second mariage, quoique la Reine fût si belle qu'elle méritat d'être préférée à toute autre, n'y apportèrent aucun changement, faisant pour cela quelquesois des choses étranges. Ses fréquentes foiblesses aggravoient trop le fardeau de l'emploi de Confesseur, déjà assez pesant par lui-même, pour que le père Coton n'eût pas pensé plus d'une fois à s'en décharger. Depuis quelque temps il avoit tâché

fut repris sous son successeur par le même du Perron, à la sollicitation de qui le nouveau Roi posa la première pierre de l'édifice le 28 août 1610, & ordonna d'y travailler avec activité. Mais bientôt après l'ouvrage fut encore suspendu, & il est resté imparsait tel qu'on le voit aujourd'hui.

de persuader au Roi de consier le soin de sa conscience 1608. à Honoré du Laurens archevêque d'Embrun, frère de Vie du père son premier Médecin, Prélat recommandable d'ailleurs Coton, par sa doctrine & par sa vie exemplaire. Il avoit aussi cherché & produit devant Sa Majesté de nouveaux Prédicateurs, pour l'accoutumer insensiblement à en entendre d'autres que lui; apportant pour raison d'un procédé si peu ordinaire aux courtisans, que les longs entretiens qu'il avoit avec son Maître sui attiroient trop d'envieux. Ce qui le retenoit encore dans les siens qu'il auroit desiré de rompre, c'étoit l'espérance qu'il avoit que Henri se résoudroit ensin à un sacrisice que demandoient sa gloire, son repos, son salut.

Il y avoit lieu de l'espérer, ce sacrisice. Hors des occasions, qui trouvoient toujours trop de facilité dans le tempérament & les habitudes de ce Prince, on ne pouvoit voir un esprit plus docile à écouter les remontrances & les avis de son Directeur. Il promettoit, il prioit, il veilloit sur lui-même jusqu'à un certain point & pendant un certain temps. Les Huguenots, surpris des mouvemens admirables de dévotion qu'on voyoit alors en lui, disoient quelquesois que, s'il n'y prenoit garde, le Jésuite le rendroit bigot. Ils en auroient bien dit davantage, s'ils avoient été témoins des sentimens d'humilité & de pénitence que ce grand Roi apportoit au sacrement. Avant le père Coton, personne ne l'avoit obligé à se consesser à genoux. Dès que ce Religieux l'eut averti que c'étoit la pratique de l'Église, il s'y soumit sans difficulté.

Fondant en larmes aux pieds du Ministre de Jésus-Christ, Annéz il lui faisoit un humble & entier aveu de ses sautes, & 1608. sa grande ame, qui ne sut jamais seindre, paroissoit si touchée, qu'elle ne laissoit aucun doute sur la sincérité de son repentir.

1610.

Ce n'est pas trop présumer des miséricordes du Seigneur, que de penser qu'il eut égard à des dispositions à qui il ne manquoit, pour faire de Henri le Grand un saint Roi, que d'être plus constantes. On doit d'autant plus se le persuader, que depuis quelque temps ce Prince étoit vivement frappé des grands objets, dont le Ciel se sert ordinairement pour détacher le cœur humain des affections de la terre. Dans des momens où il ne paroissoit pas qu'il eût aucun sujet raisonnnable d'appréhender, & où les plus gens de bien s'occupent naturellement de réstexions moins chrétiennes, il avoit devant les yeux la pensée de sa mort, qu'il regardoit comme prochaine, & celle du jugement dérnier.

La reine Marie de Médicis desiroit avec passion d'être solennellement couronnée. Henri ne s'en soucioit pas: toutesois comme il étoit le meilleur mari du mande, il y Bassompierre, consenit. Sa répugnance venoit, non pas tant de la t. I, p. 186. dépense qu'il convenoit de faire pour cette grande sête, comme le dit Bassompièrre, que d'un autre motif qu'il n'avoit peut-être révélé qu'au seul Sully. Ah! mon ami, disoit-il à ce Ministre, que ce Sacre me déplant! Je ne tivre xxvis. sçais ce que c'est; mais le cœur me dit qu'il m'arrivera quelque malheur. Ah! maudit Sacre, ajoutoit-il, ni seras cause de

## 320 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année ma mort. On le célébra à Saint-Denys le 13 de mai 1610. Le Roi étoit dans une tribune vitrée, qu'on avoit 1610. faite, afin qu'il pût voir la cérémonie sans être vu. Après avoir promené ses regards sur cette multitude innombrable Vie du père de personnes entassées les unes sur les autres dans le chœur de l'église, il tira le père Coton à l'écart, & lui dit: savez-vous à quoi je pensois tout-à-l'heure en voyant cette grande assemblée! Je pensois au jugement dernier dont Món. de elle me présente l'image. On remarqua que ce jour-là « le l'Estoile. » Roi avoit beaucoup plus de dévotion que de coutume, » & plus longuement se recommanda à Dieu. La nuit » suivante même, lorsqu'on pensoit qu'il dormit, il se » mit sur son lit à prier Dieu à deux genoux, & dès » qu'il fut levé, s'étant retiré pour cet effet en son cabinet, » pour ce qu'on voyoit qu'il y demeuroit plus long-temps » qu'il n'avoit accoutumé, il fut interrompu; de quoi il » se fâcha & dit: ces gens-ci empêcherone-ils toujours mon bien! » Sur les dix heures du matin, il alla entendre la Messe aux Feuillans. En revenant, ayant été abordé dans r. 1, p. 187. les Tuileries par le duc de Guise & Bassompierre, après quelques propos assez gais, il leur dit qu'il mourroit un de ces jours. « Mon Dieu, Sire, répondit Bassompierre, » ne cesserez-vous jamais de nous affliger, en nous disant » que vous mourrez bientôt! Ces paroles ne sont pas bonnes » à dire. Vous vivrez, s'il plaît à Dieu, bonnes & longues » années. Il n'y a point de félicité au monde pareille à » la vôtre. Vous n'êtes qu'à la fleur de votre âge, & en » une parfaite santé & force de corps, plein d'honneur plus

plus qu'aucun des mortels, jouissant en toute tranquillité « Année du plus florissant royaume du monde, aimé & adoré de « 1610. vos Sujets. Que vous faut-il de plus, & qu'avez-vous « à desirer davantage! Mon ami, reprit le Monarque en « soupirant, il faut quitter tout cela. » Ce jour \* fut, en \* 14 de mai. effet, le dernier de sa vie. Vers les quatre heures du soir, comme il alloit à l'Arsenal visiter le duc de Sully, la rencontre de quelques charrettes ayant arrêté son carrosse à l'entrée de la rue de la Ferronerie, un monstre vomi par l'enfer lui enfonça le couteau dans le fein, & par ce détestable parricide, ravit à l'Europe le plus grand Prince qui fût alors, & à la France un Maître qu'elle a toujours considéré depuis comme le modèle des bons Rois.

On transporta promptement son corps au Louvre, en disant, pour calmer le tumulte du peuple, que le Roi n'étoit que blessé. Le cardinal de Sourdis accourut, & lui ayant trouvé un reste de chaleur & de mouvement, il lui donna l'absolution, tandis que l'archevêque d'Embrun faisoit la recommandation de l'ame. Ces secours venoient trop tard: Henri n'étoit plus. On peut juger de la consternation que répandit dans le Royaume la nouvelle d'une mort si tragique, par l'impression que le simple récit en fait encore sur nous; car il est certain qu'aujourd'hui même, malgré la distance qui nous sépare de l'évènement, pour pouvoir en parler ou en entendre parler de sang-froid, il faudroit avoir un cœur d'une autre trempe que celui des François. « Si

Tome II.

Sſ

Année » l'on demande, dit Pérefixe, qui furent les démons & 1610. » les furies qui armèrent le bras de l'assassin, & le poussèrent Hist. de » à effectuer sa méchante disposition, l'Histoire répond Grand, » qu'elle n'en sait rien, & qu'en une chose si grave, il » n'est pas permis de faire passer des soupçons & des conjectures pour des vérités assurées. » Cependant le Journal de Secrétaire d'État de Loménie osa reprocher en plein-Henri IV, t. IV, p. 84. Conseil au père Coton, que c'étoit lui voirement qui avois tué le Roi, & la Société de ses Jésuites: imputation atroce, mais qui n'eut point les suites que les ennemis de la Compagnie de Jésus en attendoient : sans doute, parce qu'on ne crut pas ces Religieux assez insensés, pour avoir conspiré contre un Prince qui les combloit de biens pendant sa vie, & qui les avoit choisis pour être les dépositaires de son cœur après sa mort. Aussi ne leur refusa-t-on point ce gage précieux de sa tendresse. Ils le reçurent avec protestation d'une éternelle reconnoisfance, & le transportèrent au collége de la Flèche, où, le jour de l'inhumation, le père Coton prononça l'Oraison funèbre du Monarque.

Après six semaines, pendant lesquelles le corps étoit demeuré, suivant la coutume, exposé au Louvre, on \*Le 29 juin. célébra les obsèques \*. Du Perron Grand-Aumônier de France ne pouvant y assister, chargea Charles Miron évêque d'Angers de l'y représenter, & de faire ses sonctions, en l'absence du premier Aumônier Bertrand d'Échaux. On dit que ce surent les indispositions du Cardinal qui s. 11, p. 699, l'empêchèrent de rendre en personne les derniers devoirs

à son ancien Maître. Peut-être ne fut-il pas fâché d'avoir Année ce prétexte, pour se dispenser d'une cérémonie, où il prévoyoit que l'esprit de discorde ne manqueroit pas d'enfanter bien des querelles. La première s'éleva avant que le Convoi partît du Louvre, entre les Aumôniers Du Peyrat, du Roi & les Abbés, au sujet du rang que les uns & page 461. les autres devoient tenir dans la marche. Tous s'accordoient à déférer aux Évêques l'honneur d'être les plus proches du corps. Mais les Abbés vouloient précéder immédiatement les Évêques; & les Aumôniers réclamoient cette place, soutenant qu'ayant été, du vivant de Sa Majesté, les plus proches de sa personne dans toutes, les cérémonies ecclésiastiques, ils devoient être pareillement en celle-ci les plus proches du corps jusqu'à ce qu'il fût inhumé. On convint de s'en rapporter à la décision de du Perron & des Évêques, qui se trouvoient alors dans la salle du deuil. Après avoir écouté les raisons des Parties, & pris l'avis des Prélats au nombre de douze, le Cardinal prononça, que les Aumosniers servans du Roy marcheroient en cette cérémonie immédiatement devant les dits Evêques, les plus proches du corps du Roy, & les Abbés devant les Aumosniers servans.

Cette contestation appaisée, il en survint bientôt une autre plus vive & de plus grande conséquence entre le de Brienne, Parlement & les évêques d'Angers & de Paris, Charles volume 264. Miron & Henri de Gondi. Ces deux Prélats, dont Continuation le premier étoit, comme on a dit, chargé de représenter M. de Thou, le Grand-Aumônier de France, allèrent, lorsque le

ANNÉE

Convoi se mit en marche, prendre leur place aux pieds de l'effigie. Aussitôt grande rumeur parmi les Membres de la Cour, qui prétendoient être seuls en droit d'environner cette image de la Royauté. On avertit les Evêques de se retirer; & sur le resus qu'ils en firent, le Parlement & toute la pompe funèbre s'arrêtèrent. Miron & Gondi, sommés de nouveau de quitter leur place, s'en défendirent constamment, disant qu'elle leur avoit été marquée par le Maître des Cérémonies. Le Parlement députa les Gens du Roi à M. le comte de Soissons, pour le prier de donner ordre que la dignité & le rang qui appartenoient à la Cour lui fussent conservés. Le Prince, étant descendu de cheval, voulut, avant que d'écouter le différend, qu'on allât chercher le cardinal du Perron, qui se fist apporter en une chaire. Alors Dugay, Huissier de l'Ordre, envoyé par le Grand - Maître des Cérémonies, vint leur montrer un livre contenant l'ordre gardé aux funérailles de Henri II, où l'on lisoit effectivement que le Grand-Aumônier & l'évêque de Paris avoient eu leur place auprès de l'effigie du Roi. On se récria sur le peu de créance que méritoit cette pièce, fabriquée par un hérault d'armes ignorant, & l'on soutint que les Registres du Parlement, plus anciens, plus certains & plus véritables que tous les livres que l'on pouvoit apporter, discient le contraire, sur-tout en parlant des obsèques de Charles IX, où le cardinal de Gondi évêque de Paris, & Amyot Grand-Aumônier marchèrens devant le corps du défunt, & non devant l'effigie. Cependant

la nuit étoit sur le point d'arriver, lorsqu'on disputoit ANNÉE encore; & comme ceux qui n'avoient aucun intérêt à la querelle, n'étoient pas d'humeur de coucher dans la cour du Louvre, où se passoit la scène, & que plusieurs même commençoient à se sentir incommodés du serein, la pompe funèbre se remit en marche, sans que la chose fût décidée. Les deux Évêques se maintinrent, comme ils purent, dans leur place, & l'on arriva à Notre-Dame, où l'on fit les prières accoutumées, après lesquelles chacun se retira pour reprendre les funérailles le jour suivant.

Cet intervalle fut employé par le Parlement à consulter ses Registres, le livre du greffier du Tillet, & divers mémoires où étoient confignés les anciens usages. Croyant y avoir trouvé la décission du différend, la Cour envoya dès le matin signifier aux deux Prélats, qu'ils eussent à se désister de leur vanité & ambitieuse entreprise. Pendant ce temps-là, on décidoit l'affaire au Louvre d'une autre manière. Après l'avoir discutée dans un Conseil, la Reine fit ordonner par le comte de Soissons aux mêmes Prélats de se tenir près de l'effigie. Sur cet ordre, au moment que le Convoi alloit prendre le chemin de Saint-Denys, ils vinrent hardiment reprendre leur place aux pieds de l'image, quoique le Parlement se fût déjà rangé autour de la litière qui la portoit. Ils n'y furent pas plus tranquilles que la veille; à peine eut-on commencé de marcher, qu'ils se virent repoussés par une multitude d'Huissiers qui crioient qu'on fît place. Cette violence

les ayant contraint de s'arrêter, le Parlement s'arrêta aussi. Au même instant, le comte de Soissons, Grand-Maître de la Maison du Roi, vint à la tête d'une compagnie des Gardes, & déclara au Parlement que les deux Evêques devoient être aux pieds de l'image du Roi, que la Reine l'avoit ainsi ordonné, & qu'il étoit de son devoir de la faire obéir. Quelqu'un ayant répondu que la Cour ne croiroit jamais que la Reine l'eût condamnée sans l'entendre, ch bien, repliqua le Prince avec vivacité, sçachez que c'est une chose décidée, & qu'on n'y changera rien; & lors de grande colère fort haut du ces mots: Archers, faites votre charge. Il fallut plier, ou, pour nous servir de l'expression d'un Auteur du temps, Journal de boire l'affront tout entier. Mais le démêlé avoit été trop t.lv.p.133. vif, pour que l'ordre fût toujours exactement gardé dans la suite de la marche. Par exemple, quand on fut arrivé à Saint-Lazare, on attendit inutilement que le Prélat officiant vînt, suivant la coutume, dire le De profundis, & jeter l'eau bénite sur le corps. Le Prieur de Saint-Lazare, après l'avoir cherché, pria d'autres Évêques de faire cet office, ce qu'ils refusèrent tous; de sorte qu'il sut contraint de le faire lui - même. Pareillement, lorsque les religieux de Saint - Denys vinrent, ainsi qu'il est d'usage, au-devant du corps pour le recevoir, le même Prélat officiant qui devoit le leur représenter, en leur donnant les assurances accoutumées de la catholicité du défunt, ne parut point non plus. Il fallut que Louis de l'Hôpital marquis de

Vitri, Capitaine des Gardes, suppléât à son désaut : ce Année qui donna lieu à cette épigramme (t);

Prenez Messieurs de Saint-Denys Le corps du Roi qui fust jadis Le plus grand Prince de la terre. Bien que je sois homme de guerre, Partant ne vous étonnez pas, Si je le mets entre vos bras: L'Évêque, qui l'avoit en garde, S'est amusé à la moutarde.

Du reste, le service sut célébré le lendemain \* à juillet. Saint-Denys avec la plus grande décence. Le cardinal de Joyeuse chanta la Messe, pendant laquelle l'évêque d'Angers prononça l'Oraison sunèbre. On sit ensuite l'inhumation avec les solennités ordinaires. Mais après le dîner, l'esprit de discorde s'étant réveillé suscita de nouvelles disputes. Le Parlement exigea, comme aux obsèques de Charles IX, que le Grand-Aumônier vînt lui dire les grâces; il prétendit aussi que le Grand-Maître de la Maison du Roi devoit venir rompre son bâton en présence de la Cour. Dans la disposition où étoient les esprits, on ne devoit pas beaucoup compter sur la docilité des deux Officiers interpellés. L'un & l'autre laissèrent dire, protester, verbaliser, & ne comparurent point; de manière que chacun se retira avec un égal

<sup>(</sup>t) C'est mal-à-propos que le Compilateur d'anecdotes françoises applique ces vers & le fait qui y donna lieu aux funérailles de Charles I X.

A N N É E ressentiment des atteintes qu'il croyoit avoir été données à sa dignité.

> Le cardinal du Perron, qui ne s'étoit montré à aucune de ces lugubres cérémonies, eut tous les ornemens & l'argenterie de la Chapelle du feu Roi; effets qui appartiennent au Grand-Aumônier de France à la mort du Souverain. Les Aumôniers & les autres Officiers ecclésiastiques de Sa Majesté eurent leur deuil.

> Entre ces derniers, il y en avoit un'qui signala son attachement pour son ancien Maître d'une manière digne de la reconnoissance de la postérité. C'étoit Guillaume du Peyrat, dont nous avons souvent parlé, & qu'il est temps de faire connoître. Il étoit né à Lyon d'une famille noble, originaire du Dauphiné, dans laquelle l'amour des Lettres s'est long-temps perpétué. Porté par son premier penchant à l'étude de la Jurisprudence, il alla à Bourges prendre des leçons de Droit du célèbre Cujas. Il suivit ensuite le Barreau à Paris, où il parvint à être Substitut de M. de la Guesse Procureur général du Parlement, & travailla avec beaucoup de fruit & d'applaudissement sous les trois Démosthènes de ce temps - là: c'est ainsi qu'il nomme dans ses ouvrages M. Marion, Servin & le Bret. Sa réputation le fit connoître & estimer de la reine Catherine de Médicis. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, à la recommandation de M. de Prassin Capitaine des Gardes-du-corps de Henri IV, il fut honoré d'une charge d'Aumônier du Roi; charge dont avoient été pourvus avant lui trois de

ses oncles maternels, savoir, Jean Dodieu évêque de Année

Rennes sou François I.er, Pierre Palmier archevêque de Vienne & Maître de l'Oratoire fous Henri II, & Claude Dodieu fous Charles IX & Henri III. La fortune de du Peyrat devint alors plus considérable. On lui donna la trésorerie de la sainte Chapelle de Vincennes, l'abbaye de Bon-repos en basse Bretagne, & le prieuré de Rameru en Champagne. Ni ces dignités, ni le séjour de la Cour n'affoiblirent jamais son goût pour le travail. A peine se vit-il sur ce nouveau théâtre, qu'il s'efforça de s'y rendre utile, en se livrant à la recherche des Antiquités de la Chapelle royale & des prérogatives des Officiers qui la composent : recherche pénible, mais dans laquelle il eut le bonheur d'être soutenu & encouragé par le cardinal du Perron & par Henri IV même. La mort tragique de ce Monarque interrompit l'ouvrage, & sembla avoir absorbé toutes les idées de l'Auteur. Écoutons-le. Je puis dire avec vérité, c'est ainsi qu'il parle dans son épître dédicatoire, que par le déplorable trépas d'un si grand Roy, je demeuray tellement accablé sous le faix de la misere commune, & de la mienne

évènement lui donna lieu de composer, sut un discours sur la vie de la mort de Henri IV, auquel il joignit la in-g.º collection de trente-sept Oraisons sunèbres de ce Prince b. En 1611

Il ramassa ensuite tous les chants lugubres que les Poëtes in-9.º

particuliere, que, perdant un si bon Maître, il ne me resta rien que la voix pour plaindre mon infortune & mon malheur, en prose & en vers. La première pièce que ce trisse évènement lui donna lieu de composer, sut un discours

Tome II.

in-4.°

firent entendre de toutes parts sur le même sujet, & il les réunit dans un autre volume \*, jaloux de conserver \*En 1611 aux siècles à venir ces divers monumens de l'affliction publique. Pour remplir ses vues, il ne lui manquoit plus que de mettre au jour une compilation assez considérable & curieuse qu'il avoit faite sous ce titre, Les Propos de table du roy Henri le Grand. C'étoit un recueil de toutes les questions qu'il avoit vu agiter & discuter devant Sa Majesté, lorsqu'il servoit son quartier auprès d'Elle, tant par le cardinal du Perron, que par plusieurs autres personnes de savoir & de mérite. Mais il crut en devoir différer l'impression pour reprendre ses recherches sur les Antiquités de la Chapelle, que le successeur de Henri IV lui commanda de continuer.

Louis xiii.

Ce successeur étoit Louis XIII. du nom, Prince du nombre de ces bons Rois dont le caractère distinctif a été la piété envers Dieu & la justice envers les peuples. Il n'étoit que dans sa neuvième année, lorsqu'il monta sur le trône. A cet âge, où il est si aisé de se laisser éblouir par l'éclat d'une couronne, il ne perdit de vue ni les personnes qui lui avoient été attachées, ni les services qu'il en avoit reçus étant Dauphin (u). Nous avons dit

<sup>(</sup>u) Alors, comme aujourd'hui, le Dauphin, durant son éducation, n'étoit servi que par des Chapelains du Roi, qui faisoient auprès de lui toutes les fonctions d'Aumônier. Aussi du Peyrat a-t-il eu soin d'avertir qu'il entra en quartier auprès de Louis XIII, en qualité d'Aumônier, dès le lendemain du déplorable décès du Roi son père, par le commandement de Monseigneur le cardinal du Perron Grand-Aumônier de France. Antiquités de la Chapelle, page 478.

que, dès sa naissance, on lui avoit donné pour Chapelain ANNÉE Louis de Bollogne, à qui on avoit associé dans la suite Gilles Gasselin. Il les mit l'un & l'autre au nombre de ses Aumôniers (x); ordonnant néanmoins que les deux page 457. premières places qui viendroient à vaquer, ne seroient point remplies, afin que leur nombre demeurât fixé à huit. C'est l'unique changement qu'il fit dans le Clergé de la Cour.

Manuscrits

Cependant une cabale puissante travailloit de toutes ses forces à faire nommer un nouveau Grand-Aumônier. Il parut un mémoire, où l'on mettoit d'abord en balance les services du cardinal du Perron avec ceux de de Dippuy. son prédécesseur Renaud de Beaune, & les salaires vol. 489. qu'ils avoient obtenus l'un & l'autre de la libéralité de Henri IV. « Renaud de Beaune, disoit-on, avoit bien aurement servi le seu Roi, & n'avoit eu néanmoins « d'autre récompense que l'état de Grand-Aumônier; « au lieu que du Perron, sans autre mérite ni services « que d'avoir été quelque peu de temps auprès du cardinal « de Bourbon, avoit été promu à l'évêché d'Évreux, puis « fait Cardinal pour avoir été à Rome prêter l'obédience « au Saint-Siége, & depuis encore pourvu de l'archevêché « de Sens, & enfin de l'état de Grand-Aumônier; quatre « gratifications notables reçues en douze ans de temps. » Après ce début assez peu flatteur, on venoit aux raisons

<sup>(</sup>x) Louis de Bollogne, d'abord Chapelain de quartier, puis Chapelain ordinaire en survivance d'Étienne de Bollogne son frère. aussi Aumônier du Roi, sut fait dans la suite évêque de Digne.

ANNÉE qui devoient le faire priver de la charge de Grand-Aumônier. La première étoit que cette charge requiert une grande action & assiduité à la Cour, & près la personne du Roi; à quoi, ajoutoit-on, le Cardinal, pour sa grande indisposition, ne sauroit nullement satisfaire, ce que luimême doit reconnoître & juger. La seconde, que l'état de Grand-Aumônier n'est ni office de la Couronne, ni état à la vie, & qu'il est muable selon la mutation & changement de règne. La troissème, qu'un Roi, à son avenement à la couronne, choisit & prend tel personnage ecclésiastique qu'il lui plaît pour son Grand-Aumônier, encore qu'il ne soit Evêque; ce que l'on prouvoit par ces termes des provisions d'Amyot & de Renaud de Beaune: « Iceluy, pour ces causes & autres à ce nous mouvans, » avons retenu & retenons audit estat de Grand-Aumosnier » de France, auquel depuis nostre advenement à cette couronne, n'a par nous esté pourvu. » On ignore si le cardinal du Perron se mit sur la désensive, ou même s'il obtint des Lettres de confirmation. Ce qui est certain, c'est qu'il demeura Grand-Aumônier.

> Le 14 d'octobre, le jeune Monarque sut conduit à Reims pour y être sacré. La veille de la cérémonie, sur les quatre heures du soir, s'étant rendu à l'église cathédrale, il entendit les Vêpres chantées par la Musique de sa Chapelle: puis il se retira sous un pavillon dresse derrière l'autel, pour se confesser au père Coton. Il assista ensuite au sermon prononcé par ce Religieux (y),

<sup>(</sup>y) On lit dans le Dictionnaire de Moréri, que c'étoit André

après lequel, pendant que la Musique chantoit le Veni Creator, il reçut le sacrement de Confirmation de la main du cardinal de Joyeuse, Doyen du sacré Collége. Le lendemain, 17 d'octobre, jour de Dimanche, le Sacre se fit avec les solennités accoutumées par le ministère du même Cardinal, l'archevêque de Reims Louis de Lorraine n'étant pas encore dans les Ordres. En l'absence du cardinal du Perron, retenu à Paris par ses infirmités, le cardinal de Gondi, ancien Maître de l'Oratoire, présenta, pendant la Messe, le livre des Evangiles au Roi, & lui porta pareillement la paix en baisant Sa Majesté à la joue. Mais le premier Aumônier Bertrand d'Echaux fit toutes les autres fonctions du Grand-Aumônier. Ce fut lui qui, après les onctions, ferma les fentes de la camisole du Roi, quoique cette action ne lui soit pas attribuée dans les relations imprimées. Et lorsque le Monarque, de retour à son appartement; changea d'habits & essuya ses mains, il lui remit sa chemise & ses gands de satin blanc pour les brûler, selon l'usage; ce que la Reine-mère empêcha, jalouse de conserver des vêtemens

ANNÉE 1610.

Valladier qui devoit prêcher; mais qu'il ne lui fut pas possible de pénétrer jusqu'à la chaire, tant la foule étoit grande. Ce Valladier, Exjésuite & Chanoine de Metz, avoit été retenu pour remplir une charge de Prédicateur ordinaire du Roi, par Henri IV. Les Lettres lui en surent expédiées le 26 octobre 1608, & il prêta serment le 27 de mai de l'année suivante. Il sut en même temps employé sur l'état en qualité d'Aumônier du Roi, titre qui étoit dès-lors attaché à celui de Prédicateur.

ANNÉE qui avoient servi à une si religieuse cérémonie. Le jour 1610. suivant, le Roi retourna en grand cortége dans la même église, où, après les Vêpres chantées par sa Chapelle en très-belle & bonne musique composée de voix & d'instrumens, il fut reçu Chef & souverain Maître de l'Ordre du Saint-E.sprit.

De Reims, Sa Majesté alla à Saint-Marcou achever la neuvaine que ses Aumôniers avoient commencée. S'étant confessée de nouveau au père Coton, Elle ent. 1, p. 435 tendit la Messe, & communia. Puis son Confesseur sit devant Elle un discours, où il releva les grands priviléges que la Couronne de France a reçus du Ciel miraculeusement; à sçavoir les Fleurs-de-lys, l'Oriflambe comparés au Labarum de Constantin, la sainte Ampoule, le don de guérison par l'attouchement des malades, le surnom de Très-Chrétien, de Fils aisné de l'Église, & d'être appelé le Roy absolument en style de Cour de Rome, des indulgences de dix ans à ceux qui prient pour sa prospérité, de la préséance de l'Ambassadeur devant tous les autres, de l'Antiquité de la Monarchie françoise, du secours miraculeusement envoyé de Dicu contre les Anglois, & autres telles remarques dignes du lieu, du jour & de l'assistance. Cette singulière prédication finie, le Roi toucha dans la cour du Monastère huit à neuf cents écrouellés, avec un courage dont le même père Coton fit les plus grands éloges à la Reine-

Wid. p. 436 mère, l'assurant qu'il s'en étoit bien acquitté: mesme qu'avant que commencer, il avoit élevé les yeux au ciel, à l'imitation du feu Roy son pere, qui avoit adjouté cette priere des yeux & du cœur à cette action-là, comme Saint Louis le signe ANNÉE de la Croix.

Il est constant qu'on voit rarement dans un âge, tel que celui où Louis XIII étoit alors, un goût aussi décidé pour tout ce qui s'appelle pratiques pieuses & dévotes; & l'on peut dire qu'à cet égard le caractère de ce Prince, religieux jusqu'au scrupule, se dévoila entièrement dès le berceau. Voici le portrait que faisoit de lui le même père Coton son Confesseur, dans une lettre qu'il écrivit au père Bussigius Confesseur du duc de Bavière. Nous le copions avec d'autant plus de confiance, qu'il paroît Remarques fur que la vérité seule a conduit son pinceau, la plupart des Bayle, aumet Louis XIII. traits qu'il rapporte étant d'ailleurs confirmés par du Peyrat, attaché au service du jeune Roi, & également à portée de le connoître. « Pour commencer par son royal génie, dit le Jésuite, il est doué d'une excellente inclination « au bien & à la vertu, & a une telle aversion du mal & du « vice, que si quelqu'un est si hardi de dire en sa présence « quelque parole moins honnête, il entre incontinent en « grosse colère contre lui. Quand il rencontre des « pauvres ou autres personnes misérables, il leur fait aussitôt « donner l'aumône; & quand ses Aumôniers ou son « Gouverneur n'en font donner que de petites, ou qu'il « s'en doute, il commande qu'on leur en donne de deux, « trois ou quatre fois plus grandes. Il n'est pas à dire « combien il hait les Hérétiques & les Huguenots de son « Royaume, encore qu'il soit contraint d'en dissimuler « son aversion. Il fait un si grand état, & aime si fort les «

Lettre de

Année » choses ecclésiastiques & les cérémonies de l'Église, qu'il 1610. " a déjà appris, à force de demander & d'interroger, la " plupart des Sacremens, de leurs cérémonies, des Mystères, " & des divers Ordres, Degrés & Etats de la Hiérarchie " de l'Église, en quoi il surpasse la capacité de son âge de " bien loin. Dès qu'il est éveillé, il récite à genoux " l'exercice quotidien du Chrétien, selon les heures du " Concile. Deux heures après, on le conduit à la Messe, » chantée en musique solennellement les jours de fête & de " dimanche, & les jours ouvriers à une Messe basse avec " quelques beaux motets. Son Gouverneur se trouve tou-" jours présent à son dîner, & son Précepteur aussi, & " son Confesseur quelquefois. Ses Aumôniers n'y manquent " jamais; & il y a toujours quelques Prélats. On l'entretient " de bons discours, assaisonnés de quelque gaieté agréable » & honnête. Il ne se couche jamais qu'il n'ait prié Dieu. " Ceux qui l'approchent la nuit de plus près, comme sont " les Hommes de chambre, racontent & assurent de l'avoir » vu se lever & se mettre à genoux dans son lit, & là, se " croyant seul, joindre les mains, les lever au ciel, prier " Dieu, prendre de l'eau bénite extraordinairement, en " asperger son lit avec grande dévotion (7). Voici ses

<sup>(7)</sup> Voici ce que dit du Peyrat, page 478: Le soir étant dans son list, avant que de s'abandonner au sommeil, il appelloit son Aumosnier servant, lequel étant à genoux près du list de Sa Majessé, la voyoit ncontinent avec une dévotion incroyable, prier Dieu, & ayant fait ses prieres, prendre lub mesme un goupillon d'argent du benoissier que l'Aumosnier servant tenoit en main, s'en arroser soy-même & son list quant & quant en divers endroits.

exercices de dévotion. Il se communie quatre ou cinq « Annér fois l'année ez fêtes principales de Pâques, de la Pentecôte, « 1610. de Noël, de Toussaints & de l'Assomption de la Sainte- « Vierge; ce qu'il fait avec tant de piété & de révérence « en cet âge si jeune, qu'il est impossible d'en trouver « un autre dans son Royaume qui le surpasse en cela. Cette « dévotion parut premièrement à Reims au jour de son « Sacre, où il communia, sous les deux espèces, de la main « de M. le cardinal de Joyeuse, qui le consacra, selon « l'ancien privilége de nos Rois; car il fit cette action & « cette communion, à l'âge de neuf ans, avec tant de « sériosité, de piété & de dévotion, qu'il surpassa tout ce « qu'on pouvoit attendre de lui en cela & à cet âge-là. « Ayant un jour rencontré le Très-Saint-Sacrement par la « rue, il fit arrêter son carrosse, en sortit, se mit à genoux « en pleine rue, & l'adora dévotement, & le fit adorer « de toute sa suite, disant à son Gouverneur & aux autres « qui étoient avec lui, qu'il avoit appris de son Confesseur « que la grandeur de la Maison d'Autriche provenoit d'avoir « honoré le Saint-Sacrement. C'est une chose étrange de « voir comme il est bien versé en la façon de dire le « Bréviaire, & combien exactement il en sait & en garde « les rubriques. Il le récite souvent avec ses Aumôniers « aussi promptement & parfaitement que le plus habile « sauroit faire, remarque fort bien leurs fautes, & les en « corrige (a). Il est fort dévot à son Ange gardien, aux

<sup>(</sup>a) Voici encore ce que dit le même du Peyrat, page 478:

Louis XIII ne fut pas sitôt paryenu à la couronne, qu'en son bas âge,

Tome IL

U u

## 338 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

ANNÉE » Saints Cosme & Damien, en la fête desquels il est né, 1610. » & à son Patron & son grand aïeul Saint Louis. Quand » ses Gentilshommes parlent à la Messe, & y causent en » sa présence, il s'en fâche & les en fait avertir; que si » ce sont de ses Pages d'honneur qui sont nourris avec lui, » il les en fait châtier. Il y a quelques Officiers Huguenots » que son père lui a laissés. Ne les pouvant ôter, ainsi » qu'il le voudroit bien, il les avertit souvent & même les » presse de se faire Catholiques, & leur en donne des » raisons si bonnes & si fortes qu'on ne les croiroit être » & venir de son esprit, si on ne les lui entendoit dire (b). » Parlant dernièrement de quelques points de religion à » M. le duc de Bouillon, il lui demanda, entre autres » choses, s'il croyoit bien en Dieu! A quoi le Duc répondit » qu'oui. Sa Majesté repliqua: ce n'est pas assez, il faut » croire à l'Église. Le duc dit qu'il y croyoit. Oui, ajouta » le Roi, mais ce n'est pas la bonne Église; & sachez que » ceux qui ne sont pas en l'Église catholique, apostolique » & romaine, sont damnés s'ils meurent hors d'elle, de son giron & de sa foi.»

1611. Tel fut Louis XIII dès ses premières années, tel il fut dans toute la suite de sa vie; car une fois entré dans

il apprit à dire le Bréviaire si exactement, qu'il n'y avoit ecclésiastique qui lui en pût rien apprendre.

<sup>(</sup>b) Ce qui suit est tiré d'une autre lettre du père Millepied, compagnon du père Coton, écrite au mois d'octobre de la même année, & rapportée dans les remarques critiques de l'abbé Joly au même article.

les routes de la piété, il y marcha d'un pas ferme, sans Année qu'on vît jamais son courage se relâcher, ou sa constance se démentir. Les commencemens de son règne, orageux comme le sont la plupart des minorités, n'offrent à notre sujet que quelques Règlemens concernant l'administration des hôpitaux & des maladeries du Royaume, source d'abus qui ont souvent excité l'attention du Gouvernement. Henri IV, par un Edit du mois de juin 1606, avoit affecté une partie du revenu de ces Maisons à la pages 428 subsistance des pauvres Officiers & Soldats estropiés. Il avoit en même temps établi une Chambre de charité, composée du Connétable & du Colonel de l'Infanterie, ou en leur absence, des deux plus anciens Maréchaux de France qui se trouveroient à la suite de la Cour, du Grand-Aumônier, d'un Secrétaire & de trois Conseillers d'Etat, pour vérifier les certificats donnés par les Capitaines, & assigner des pensions à ceux qui seroient dans le cas d'en obtenir. A la sollicitation du cardinal du Perron, qui crut apparemment les droits du Grand-Aumônier blessés par cet Edit, Louis XIII le révoqua par une Déclaration du mois de septembre 1611; & à sa place, il donna le 24 d'octobre de l'année suivante, une autre Déclaration portant d'abord en général, que « par le Grand-Aumônier il sera procédé à l'entière réformation des hôpitaux, aumôneries, maladeries, hôtels- « Dieu, & autres lieux pitoyables, ainsi qu'il est porté par les « Ordonnances, & felon le pouvoir & la jurisdiction qui lui « est attribuée, corrigeant les abus commis en l'administration, «

Uuij

NNÉE

& y établissant pour l'avenir l'ordre requis. » Ensuite; après quelques dispositions qui regardent l'administration des biens & les comptes qui en doivent être rendus, Sa Majesté ordonne, 1.º « que pour secourir les pauvres » lépreux en leurs nécessités, leur ôter tout sujet de vaguer » par les villes ou bourgs, & garantir le peuple de cette » contagion, il leur fera à chacun d'eux pourvu par le » Grand-Aumônier de penfions suffisantes, dans les mala-» deries plus prochaines des lieux de leur naissance ou » demeure ordinaire, après néanmoins qu'ils auront été » visités & reçus avec les cérémonies anciennes & accou-» tumées de l'Église. 2.° Qu'il sera par le Grand-Aumônier » commis une personne capable pour recevoir les deniers » qui proviendront de la réformation, lesquels, les charges » des lieux préalablement acquittées, seront employés à la » réédification d'une ou de deux maladeries & hôpitaux » en chaque bailliage ou diocèle, selon la nécessité publique. » pour y retirer les pauvres lépreux & héberger les malades. » & le surplus affecté à la nourriture des pauvres des lieux, ».à l'entretènement des enfans aux études, écoles & » métiers, à marier de pauvres filles orphelines, & autres » œuvres charitables, felon la distribution qui en sera » ordonnée par le Grand-Aumônier, sans que les Juges, » Officiers & Habitans en puissent aucunement disposer ni ordonner. » Enfin on établit une nouvelle Chambre, composée de quatre Maîtres des Requêtes & de quatre Conseillers du Grand-Conseil, « pour vaquer conjointe-» ment avec le Grand-Aumônier ou ses Grands-Vicaires

à cette réformation des hôpitaux & maladeries, à la « ANNÉE révision des comptes, punition & correction des usur- « 1612. pations, aliénations, abus & malversations, & généralement « juger & décider tous les procès & différends qui en « dépendent, le Roi leur en attribuant toute Cour & « jurisdiction. »

Louis fit un voyage à Bordeaux en 1615, pour accomplir son mariage avec Anne d'Autriche, & celui d'Isabelle de France sa sœur avec le prince, depuis le roi d'Espagne, Philippe IV. Il étoit accompagné du premier Aumônier Bertrand d'Echaux, de l'évêque de Carcassonne Maître de la Chapelle-musique, du père Coton, de plusieurs Aumôniers & Chapelains, & des Chantres & Musiciens de la Cour. La célébration de cette double alliance se fit le dimanche 18 d'octobre à Bordeaux & à Burgos; c'est-à-dire, que tandis que le duc d'Uzeda épousoit en Castille l'Infante d'Espagne au nom de Louis XIII, le duc de Guile épousoit en Guienne Madame de France au nom du Prince d'Espagne. Le Roi entendit le matin, dans la Chapelle de l'archevêché, la Messe de son premier Aumônier, à t. II.p. 7.8. laquelle il communia. On rapporte que le père Coton fit remarquer à Sa Majesté combien l'Évangile de ce jour étoit convenable & à l'action qui s'y passoit, & à la conjoncture présente des affaires, puisqu'on y lisoit la parabole du Roi, qui, voulant célébrer les nôces de son fils, y invita plusieurs personnes, & sur le refus qu'elles firent de venir, ordonna que leurs places seroient remplies

1615.

Année par d'autres; d'où le Confesseur concluoit, qu'on né pouvoit que bien augurer des nœuds qui alloient attacher ensemble la France & l'Espagne, malgré les esforts que le prince de Condé & ses adhérens faisoient pour rompre ou troubler cette union. La nouvelle Reine arriva à Bordeaux le 21 de novembre. Le 25, les deux époux reçurent en personne la bénédiction nuptiale des mains de l'Évêque de Saintes, le plus ancien Prélat de la Province, choisi pour suppléer à l'absence du cardinal de Sourdis. Ce fut néanmoins un Aumônier du Roi qui fit le soir la bénédiction du lit : pieuse cérémonie, commune autrefois & pratiquée dans tous les Etats du Christianisme, & qui, ainsi que bien d'autres, n'est plus maintenant en usage qu'à la Cour; sans doute parce que la disposition des assistans ne permettroit guère de la faire ailleurs avec bienséance.

1616.

L'évènement ne tarda pas à justifier les heureux présages dont le père Coton avoit flatté son pénitent. Avant que Louis & son épouse fussent arrivés à Paris, les mécontens avoient posé les armes. Mais cette division intestine étoit à peine pacifiée, que dans le sein de la Famille royale même, il s'alluma entre la mère & le fils une autre guerre que le Jésuite n'avoit pas prévue. Marie de Médicis, ayant perdu le titre de Régente, perdit non-seulement son autorité, mais encore les bonnes grâces du Roi, qui l'éloigna de sa personne. Sa disgrâce fut comme un coup de foudre, qui, en frappant cette infortunée Princesse, menaçoit toutes les personnes qui lui avoient été particulièrement attachées. De ce nombre ANNÉE étoit le père Coton. Pour prévenir l'orage, il prit le 1616. parti auquel le follicitoit depuis long-temps son goût pour la retraite. S'étant déchargé de l'emploi de Confesseur du Roi, & n'emportant de la Cour que l'estime de ses Maîtres (c), il courut se renfermer au Noviciat de Lyon, pour y ranimer sa ferveur, & expier les dissipations inévitables dans le commerce du grand monde.

1617.

Le poste qu'il abandonnoit, quelque désicat & dangereux que le rendissent les circonstances, ne demeura pas long-temps vacant. On y nomma le père Jean Arnoux, autre Jésuite, créature de Charles d'Albert duc de Luynes, tout puissant alors sur l'esprit de Louis, & qui entretenoit, autant qu'il lui étoit possible, les chagrins & la désiance de ce Prince pour la Reine sa mère. Le père Arnoux étoit né à Riom en Auvergne d'une des meilleures familles de cette ville. Reçu dans la Société à l'âge de dix-sept ans, après avoir parcouru la carrière des études, & passé par dissérentes charges de son Ordre,

<sup>(</sup>c) La suite de sa vie montre effectivement qu'il conserva la même faveur auprès du Roi, quoique les Protestans aient cherché à envenimer sa retraite. Quelque temps après, il alla par ordre de Sa Majesté accomplir des vœux qu'Elle avoit faits à Notre-Dame de Lorette & à Saint-Pierre de Rome. De retour à Paris, avec la qualité de Provincial de la province de France, son zèle l'obligea encore de se produire dans les chaires de la Capitale. On couroit avec le même empressemnt qu'autresois à ses sermons. Le Roi & la Reine entendirent un des derniers, qu'il prononça à Saint-Gervais le jour de la Purisication de la Vierge. Il mourut le 19 de mars suivant.

il vint à Paris, où son mérite & son adresse lui acquirent 1617. les bonnes grâces du favori, qui le prit pour son Confesseur, & le proposa pour être celui du Monarque.

s. V, p. 55.

p. 259.

Son début à la Cour fut une déclaration de guerre aux prétendus réformés. Prêchant devant le Roi à Fontainebleau pendant l'octave du Saint-Sacrement, il Merc. franç. accusa de faux les passages cités dans leur Confession de foi. Un des assistans, Gentilhomme huguenot, vint après le sermon le sommer de justifier ce qu'il avoit avancé. Le Prédicateur, qui s'attendoit bien à ce dést, travailla aussitôt à un mémoire contenant les preuves de sa proposition; & il le remit au Gentilhomme, qui l'envoya aux quatre Ministres de Charenton, entre lesquels étoient du Moulin & Mestrezat les plus fameux de la Secte. Ces quatre Docteurs composèrent de concert une réponse, & l'adresserent au Roi. Comme ils y parloient en des termes bien éloignés Histoire de la Moi. Comme no y partone la Mise of, de ce qu'un Prince catholique peut souffrir de ses sujets, elle fut supprimée par un Arrêt du Conseil, portant désense générale de dédier aucun livre à Sa Majesté sans en avoir auparavant obtenu la permission. Le père Arnoux auroit pu mépriser un écrit audacieux, où, au lieu de raisons, on ne trouvoit que des injures. Il y repliqua néanmoins; & son zèle applaudi par le clergé de France, alors assemblé à Paris, fut encore secondé par Richelieu évêque de Luçon, qui ne dédaignant pas d'entrer en second dans ce combat, publia, de son prieuré de Coussay, la Défense des principaux points de notre créance contre la lettre des quatre Ministres de Charenson.

Durant

Durant cette controverse, le cardinal du Perron, quoique habituellement infirme, s'occupoit de son côté 1618. à défendre la Foi contre un plus illustre adversaire. Tantôt à Paris, tantôt à Bagnolet, dès que ses maux lui donnoient quelque relâche, il prenoit la plume pour achever son grand ouvrage intitulé, Replique à la réponse du sérénissime Roi de la Grande-Bretagne. Un jour, après y avoir travaillé fix à sept heures à sa maison de campagne, il se sentit Burigny, Vie tourmenté d'une rétention d'urine qui l'obligea de se faire page 365. ramener à Paris. Cette maladie dura quatorze jours, pendant lesquels il souffrit des douleurs inconcevables. 'On assure qu'il sit paroître beaucoup de patience & de religion, répétant souvent ces sentences attribuées à Saint Augustin & à Saint Bernard: Hic ure, hic seca, modò in æternum parcas. Ignosce quod meum est, agnosce quod auum. « L'humilité, dit l'auteur de l'Abrégé de sa vie, & la révérence qu'il avoit aux choses saintes, étoit telle, « que M. l'évêque d'Aire (Cospean) voulant lui administrer le Saint-Sacrement, il dit que ce n'étoit pas en « son lit, mais en un lieu consacré qu'il vouloit recevoir « son Créateur, & il commanda qu'on le portât dans sa « Chapelle. Voyant ensuite ce Prélat plaindre sa perte la « larme à l'œil, il ajouta que l'Église se soutenoit par son « propre poids, & ne mettoit pas son appui sur la suffisance « des hommes; que quant à lui, il s'étoit toujours reconnu « écolier de l'Église. Il donnoit tout à la miséricorde de « Dieu, sans présumer de ses œuvres comme le Pharissen; « se regardant comme un grand pécheur. » Ce fut dans Tome II.  $\mathbf{X} \mathbf{x}$ 

ANNÉE ces sentimens qu'il expira, le 5 de septembre 1618, âgé de soixante-un ans neuf mois & onze jours. Son cœur & ses entrailles furent inhumés à Paris dans l'église des Jésuites, dite de Saint-Louis, & son corps sut porté à la cathédrale de Sens, où son neveu Jacques du Perron, évêque d'Angoulême, & Grand-Aumônier de la reine d'Angleterre Henriette de France, lui fit élever en 1636 le superbe mausolée avec l'épitaphe qu'on y voit encore. Le Roi, qui l'avoit envoyé visiter par le père Arnoux (on Confesseur, & par un Seigneur de la Cour, lorsqu'il étoit à l'extrémité, l'honora de ses regrets; & le pape Paul V témoigna dans plusieurs Brefs la grandeur de la perte que l'Eglise romaine avoit faite par sa mort.

> Sans sortir du caractère d'Historien, ne pouvons-nous pas ajouter que l'Eglise gallicane y perdit aussi un de ses principaux ornemens. On convient que du Perron avoit des défauts que ses amis ont peut-être trop cherché à dissimuler. Il n'étoit exempt ni d'ambition, ni de vanité; & dans ses disputes, il semble qu'il se piquoit moins quelquefois de raisonner juste, que de faire parade d'une vaste érudition. Mais il faut convenir aussi qu'il avoit d'excellentes qualités, que ses ennemis se sont efforcés en vain de dégrader. Un génie cultivé par les Belles - Lettres, un fond inépuisable de doctrine, une connoissance parfaite de l'Antiquité ecclésiastique, une mémoire prodigieuse, une facilité admirable de s'énoncer, de grands talens pour la négociation; voilà ce que ne peuvent lui contester ceux qui le jugent sans partialité.

On lui a reproché de s'être comporté aux États de 1614 plutôt en Cardinal servilement dévoué aux prétentions de la Cour de Rome, qu'en Evêque sincèrement attaché aux maximes de la France: mais n'y a t-il point Louis XIII. dans ce reproche plus de prévention que de vérité (d). Nous ne parlons pas des traits insérés dans certains libelles, pour tâcher de rendre sa foi suspecte, ou pour décrier ses mœurs. Les Auteurs de ces misérables écrits ont beau cacher leur ressentiment, on sent que leurs invectives ne sont que le cri de l'hérésse terrassée. Tous ceux d'entre les Protestans à qui l'esprit d'erreur n'a pas fait abjurer la qualité d'honnête homme, lui ont rendu à cet égard plus de justice; & s'il étoit question de faire son apologie sur ces deux points, ce seroient Sully, Casaubon, Blondel, Daillé & du Plessis-Mornay lui-même qui nous fourniroient des armes pour venger sa mémoire & confondre la calomnie. Un détail sur le nombre & la qualité des ouvrages qu'il a laissés dans presque tous les genres, seroit superflu, après ce

<sup>1618.</sup> Du pin, Vie de

<sup>(</sup>d) Examinons le fameux Discours que le cardinal du Perron sit aux Etats de 1614. Il y établit d'abord les droits sacrés de la personne de nos Rois & leur souveraineté indépendante : ensuite il fait voir les inconvéniens du serment qu'exigeoit la loi proposée par le Tiers-état. Mais on n'y trouve pas le moindre vestige de ce qu'on lui fait dire avec tant d'emportement; savoir, que la puissance du Pape étoit pleine, directe au spirituel & indirecte au temporel; & qu'il excommunieroit ceux qui avanceroient que le Pape ne peut pas déposer les Rois. Il est vrai que quelque temps après on fit courir le bruit qu'il avoit ofé tenir ces propos: mais il n'est ni prouvé ni vraisemblable qu'il les ait réellement tenus.

1618.

Année qu'en ont écrit tant d'autres Auteurs. Il suffit de dire qu'il étoit en telle réputation de Littérature, qu'on recueilloit jusqu'aux bons mots, & aux réflexions critiques, morales ou historiques dont il assaisonnoit ses conversations ordinaires. Un Aumônier du Roi en formaune collection, qui a été imprimée dans la suite sous le titre de Perroniana. Cet Aumônier étoit Christophe du Puy, frère aîné de Pierre & de Jacques du Puy sa connus dans la république des Lettres, &, comme eux, homme d'un rare mérite. Dégoûté du monde il se fit Chartreux à Bourgfontaine, & devint ensuite Prieur de la chartreuse de Rome, où il termina, en 1654, une yie aussi longue qu'édissante.

> La dignité de Grand-Aumônier de France, vacante par la mort de du Perron, fut donnée au cardinal. François de la Rochefoucault, le même que nous avons vu Maître de la Chapelle-musique sous Henri III, & qui fut privé de cette charge au commencement du règne suivant, à cause de son attachement à la Ligue. Ce n'étoit, comme on l'a dit, que la crainte des dangers dont la Religion paroissoit menacée, qui l'avoit jeté dans ce malheureux parti. La réconciliation de Henri IV avec l'Eglise romaine ayant dissipé ses alarmes, il reconnut enfin le légitime Souverain de la France, & sa soumission, quoique tardive, n'en fut pas moins reçue par le Monarque. avec des démonstrations singulières d'estime & de bienveillance. La faveur dès ce moment se déclara pour lui, sans qu'il eût pensé à la rechercher. D'abord le Roi lui

donna sa nomination pour le cardinalat, auquel il sut promu en 1607 par le pape Paul V. Ensuite, desirant de l'avoir 1618. plus près de sa personne, ce Prince l'engagea de permuter son évêché de Clermont pour celui de Senlis. Cette permutation, qui ne put être consommée qu'après la mort de Henri IV, affligea beaucoup les Auvergnats, trop attachés à leur Pasteur pour n'être pas infiniment sensibles à sa perte. On peut voir leurs regrets dans l'épître dédicatoire des œuvres de Sidoine Apollinaire, que le père Sirmond dédia vers ce temps-là au Cardinal. Il est certain que ce Prélat étoit dans la plus grande réputation de vertu. On le regardoit comme le Charles Borromée de la France, & sa vie ne manque pas de traits capables de justifier à plusieurs égards un si beau parallèle. Dans le dessein où nous sommes d'en faire remarquer les principaux, à mesure que l'ordre des temps les présentera. nous ne devons pas oublier ici le zèle qu'il fit paroître, soit aux Etats Généraux de 1614, soit à l'assemblée du Clergé de 1615, pour persuader au Roi de recevoir le concile de Trente. Voyant le peu de disposition de la Cour à remplir les vœux de l'Eglise Gallicane, & ne croyant pas que les considérations de la terre dussent jamais Etre mises en balance avec celles du Ciel (e), il convoqua

<sup>(</sup>e) Henri IV, à qui le Clergé avoit déjà fait la même demande en 1605, par la bouche de Jérôme de Villars archevêque de Vienne, avoit répondu qu'il fouhaitoit fort que le concile de Trente fût reçuien France: mais que, comme le prélat l'avoit remarqué dans sa harangue, les considérations de la terre combattent souvent celles du Ciel.

ANNÉE an. 1615.

un Synode à Senlis \*, où il déclara qu'il recevoit le saint concile de Trente dans son diocèse, & qu'on étoit \* En 1620. désormais obligé en conscience de l'observer en tout; D'Avrigny, mais principalement en ce qui regarde l'ordre, la pénitence, le mariage, la résidence aux bénésices, l'entrée en religion, & quelques autres points importans pour la conservation de la Foi & des bonnes mœurs; sauf, pour ce qui regarde la police extérieure, les droits du Roi, les libertés de l'Eglise Gallicane, les priviléges des Chapitres & des Communautés.

Ce zèle, bien loin de déplaire à Louis XIII, ne fit

qu'augmenter les sentimens d'estime & de vénération qu'il avoit hérités de son père pour le cardinal de la Rochefoucault. Voici en quels termes il les exprima, ces sentimens, dans les provisions qu'il lui fit expédier, Manuscrits lorsqu'il l'éleva à la première dignité de sa Chapelle. de Brienne, « L'estat & charge de Grand-Aumônier de France, volume 261. » à-présent vacant par le décès de notre très-cher & amé » cousin Jacques cardinal du Perron, dernier paisible pos-» sesseur d'iceluy, nous estant d'importance, parce que de » la fonction & exercice d'iceluy dépend en partie le » repos de notre conscience, pour l'accomplissement des » œuvres pieuses & charitables expressément commandées » de Dieu, nous avons estimé nécessaire de le commettre » à personne de la qualité & probité requise pour s'en bien » & dignement acquitter; & jugeant que pour cet effet » nous ne sçaurions faire un meilleur choix, ni plus digne » élection que de notre très-cher & bien amé cousin François cardinal de la Rochefoucault, à iceluy notre « cousin, pour ces causes, & à plein confians de ses sens, « 1618. bonne doctrine, suffisance, prudhommie, grande piété, « probité de vie, bonnes mœurs, expérience, diligence « & fidélité, avons donné & octroyé, donnons & octroyons « par ces présentes, signées de notre main, lesdits estat & « charge de Grand-Aumônier de France, &c. »

Mais une meilleure preuve encore de la grande estime que le fils de Henri IV avoit conçue pour le cardinal de la Rochefoucault, c'est la manière dont il le força, l'année suivante, d'accepter un autre présent. Benjamin Gall. Christ. de Brichanteau évêque de Laon étant mort, Messieurs col. 774. de Nangis, qui desiroient de conserver ses bénéfices dans la famille, employèrent le crédit du nouveau Grand-Aumônier leur allié, pour les faire passer sur la tête de Philibert de Brichanteau frère du défunt. Il s'agissoit non-seulement de l'évêché de Laon, mais encore des abbayes de Barbeaux & de Sainte-Geneviève. Le cardinal se prêta sans peine à leurs desirs, parce qu'il connoissoit le mérite du sujet. Il en parla au Roi, qui répondit, qu'à sa recommandation, il accordoit à Philibert l'évêché de Laon & l'abbaye de Barbeaux. Et celle de Sainte-Geneviève! repartit le Cardinal. Je vous la donne, dit le Roi. La Rochefoucault, qui ne demandoit ni ne vouloit rien pour lui-même, fut aussi affligé que surpris de cette réponse. Mais ni sa surprise, ni sa poine ne turent capables de faire changer le Monarque. Elevant la voix pour que tous ceux qui étoient prélens pussent l'entendre, ce Prince répéta la

1619.

disposition qu'il venoit de saire. A votre recommandation, dit-il, j'ai donné à Philibert de Brichanteau l'évêché de Laon & l'abbaye de Barbeaux. Mais je veux que vous acceptiez l'abbaye de Sainte-Geneviève, pour y rétablir la régularité. Elle est stuée dans la Capitale de mon Royaume. Le bien qui s'y fera servira d'exemple. Après les mémoires que vous m'avez donnés là-dessus, je ne vois personne plus propre que vous à cette bonne œuvre; & à quelqu'autre que j'eûs donné ce bénéfice, ma conscience n'auroit jamais été si bien déchargée. Rendez-moi donc , je vous prie , ce service ; ou pluiôt rendez-le à l'Église, & délivrez-moi de la peine que je ne puis m'empêcher de ressentir, lorsque je vois tant de licence & de désordre dans des lieux qui devroient être aujourd'hui, comme ils étoient anciennement, le domicile de la science & de la fainteté. Le Cardinal remercia le Roi des dons qu'il faisoit à M. de Brichanteau, & après avoir parlé avec éloge des bonnes qualités de cet Ecclésiastique, afin de lui obtenir la grâce toute entière; Sire, ajouta-t-il, je supplie Voire Majesté de se souvenir, que m'ayant dejà offere des bénéfices plus considérables, entre autres, l'archevêché de Sens, Elle n'a pas trouvé mauvais que je les aye refusés. J'espère d'autant plus aujourd'hui la même bonté de sa part, que l'abbaye dont Elle me veut gratifier a toujours été possédée par des Abbés réguliers, & que je serois le premier qui la possèderois en commende. Non, répondit le Roi, je n'entends point changer la nature de cette abbaye, & je ne vous la donne pas pour qu'elle sorte de la règle, mais bien plutôt pour qu'elle y tentre. Ne jugeant pas devoir insister davantage,

le Cardinal supplia Sa Majesté de différer au moins ANNÉE l'expédition du Brevet pendant quelque temps, afin que dans l'intervalle Messieurs de Nangis & les amis qu'ils avoient à la Cour pussent faire encore quelques tentatives. Tout fut inutile. Au bout de huit jours le Brevet lui **f**ut envoyé, & il le reçut par obéissance: mais il le remit presque aussitot, parce que, suivant un usage qu'il avoit toujours improuvé, le Roi y déclaroit qu'il lui donnoit L'abbaye de Sainte-Geneviève en considération de ses services. Ces paroles, qui sembloient faire des biens ecclésiastiques de salaire d'une chose purement temporelle, offensoient sa délicatesse. Comme je n'ai jamais prétendu servir le Roi, disoit-il, dans l'espérance d'obsenir des bénéfices, je ne pense pas non plus qu'il veuille ne m'en donner que parce que je l'ai servi. Cependant ayant consulté tout ce qu'il connoissoit de gens pieux & éclairés, tant sur cette difficulté que sur une autre question, savoir, s'il pouvoit en sûreté de conscience recevoir un bénéfice qui n'avoit jamais été possédé que par des Réguliers; sur leur décision qui fut pour l'affirmative, il accepta enfin & demanda ses Bulles. Qu'un Prince est heureux, lorsqu'aimant & voulant le bien, il trouve pour exécuter celui qu'il ne peut faire par lui-même, des hommes aussi capables de feconder ses intentions!

Louis accorda vers le même temps diverses faveurs aux autres Officiers de sa Chapelle. Le 6 avril 1616, sur les remontrances de l'évêque de Bayonne, Bertrand Manuscrits d'Échaux, qui lui exposa, « qu'anciennement les premiers de Brienne, volume 256. Yy Tome II.

Année » Aumôniers avoient accoutumé d'avoir ordinaire de pain, . 1619. » vin & viande comme les autres Officiers domestiques & » commensaux de la Maison du Roi; mais que par succession » de temps, ayant été employés en ambassades ou autres " charges, & ne se trouvant que rarement à la Cour, cet » ordinaire leur avoit été retranché; de sorte que depuis » qu'il étoit pourvu de l'office de premier Aumônier, il » n'en avoit tiré aucune commodité, encore qu'il résidat " habituellement à la Cour, où il étoit contraint de faire » beaucoup de dépense : Sa Majesté, desirant gratisser ledit " seur de Bayonne en tout ce qui lui seroit possible, & pour » lui faire aucunement ressentir le fruit & autorité de sadite » charge de premier Aumônier, lui accorda libéralement la » somme de deux mille livres par chacun an, que Sadite Majesté » auribua à sondit office pour son plat, & au lieu de l'ordinaire » qu'anciennement ses prédécesseurs premiers Aumôniers souloient avoir en nature. » L'année suivante, le même Bertrand d'Échaux fut transféré de l'évêché de Bayonne à l'archevêché de Tours. Henri de Gondi, évêque de Paris & Maître de l'Oratoire, fut promu au cardinalat en 1618; & en 1619, ces deux Prélats, ainsi que le Maître de la Chapelle-musique, Christophe de l'Estang, furent décorés du collier de l'Ordre du Saint-Esprit.

> On peut encore compter parmi les grâces faites à la Chapelle, la distinction singulière dont le Monarque honora cette dernière année Guillaume du Peyrat, l'un de ses Aumôniers, à qui le tumulte & la dissipation de la Cour devenoient de jour en jour plus à charge. Sa

Majesté lui permit de se retirer, & néanmoins de porter toujours la qualité d'Aumosnier du Roy, & de jouir des priviléges, en considération de ce qu'il avoit servi vingt ans en cette qualité, tant elle-même, que le seu Roi son père: faveur sans exemple, mais dont du Peyrat se montra digne par l'usage qu'il en sit. Il alla se rensermer dans une solitude, où il employa son loisir à méditer les années éternelles, & à achever son livre des Antiquités de la Chapelle & Oratoire du Roi de France (f).

Cependant le cardinal de la Rochefoucault remplissoit parfaitement les grandes espérances qu'on avoit conçues de son zèle & de sa sagesse. Tout ce qui avoit échappé à l'attention de son prédécesseur, dans les dernières années sur-tout de son administration, devint l'objet de

(f) Il mourut en 1645 pendant l'impression de ce livre. Ses autres ouvrages sont, 1.º les Essais poëtiques de Guillaume du Peyrat Gentilhomme Lyonnois, &c. Tours, 1593, in-16. Ces poësses presque toutes amoureuses, & souvent obscènes, sont de la jeunesse de l'Auteur, qui changea de sentiment en changeant de profession. 2.º Traité sur les titres de Très-Chrétien, de Fils aisné de l'Église, de Catholique & de Défenseur de la Foy, donnés au roi de France. 1629, in-8.º dédié à Louis XIII. Ce Traité fut mis au jour à l'occasion de la prise de la Rochelle, & du Peyrat a mis à la fin une pièce en vers françois de sa façon sur cet évènement. 3.º Traité des dixmes, au il est vérisse qu'elles sont dûes de droit divin aux Ecclésiastiques. Paris, 1640, in-8.º 4.º On lui attribue encore l'Origine des Cardinaux du Saint-Siége, & particulièrement des François, avec deux Traités curicux des Légats & latere, & une relation exacte de leur réception & des vérifications de leurs facultés au Parlement de Paris. Cologne, 1670, in-12. Tous ces cuvrages n'ont pas réparé la perte de celui qu'il avoit promis sous ce titre: Les Propos de table du roi Henri le Grand.

Anné 1 1619. ses premiers soins. Il donna des ordres pour que la Chapelle du Roi fût pourvue d'ornemens neufs & magnifiques, & que l'Office divin y fût célébré tous les jours avec la décence & l'exactitude convenables. Il se fit une loi de ne recevoir que des personnes pieuses, favantes & irréprochables, soit pour y remplir les charges .d'Aumônier ou de Chapelain, soit pour y dire les Messes, ouïr les confessions, administrer les Sacremens, annoncer la parole de Dieu; & avant que de les admettre, il les examinoit lui-même, ne se reposant sur personne de cette importante fonction. Il bannit de la Cour les libertins & les impies, & engagea les grands Seigneurs à ne plus en souffrir à leur suite; parce que, disoit-il, il falloit que tous vécussent chrétiennement dans le Palais du Roi Très-Chrétien. Il étendit sa vigilance paternelle sur les hôpitaux & les maladeries, qui étoient sous sa juridiction. Il se fit informer de leurs besoins & de leurs revenus, & afin que rien n'y manquât, ni pour le spirituel ni pour le temporel, il y nomma non-seulement des Administrateurs zélés pour le service des pauvres, mais encore des Prêtres désintéressés & appliqués à leur ministère. Tel fut, s'il est permis de parler ainsi, l'essai que le nouveau Grand - Aumônier fit de son autorité. Considérant ensuite qu'il étoit par sa charge l'Évêque de la Cour, le Pasteur de la Famille royale, il crut que cette qualité l'obligeoit à travailler de tout son pouvoir à la réconciliation de Louis avec sa mère, dont la funeste division étoit un sujet de scandale pour toute l'Europe.

Déjà le père Arnoux avoit fait plusieurs voyages à Annés Blois vers Marie de Médicis, pour l'exhorter par divers motifs de conscience à renoncer au dessein de revenir à la Cour, où sa présence n'étoit propre qu'à causer des troubles dans l'Etat. Et sur les plaintes que faisoit cette Princesse de ce qu'on la retenoit prisonnière, sans qu'il pere Daniel, lui fût permis de satisfaire même sa piété, en visitant nouvelle édit. quelques lieux de dévotion, le Roi pour l'appaiser lui page 229. avoit envoyé de nouveau son Confesseur, avec une lettre contenant la permission d'aller par-tout où bon lui sembleroit. Mais pour s'assurer qu'elle n'abuseroit pas de la liberté qu'on lui accordoit, le Religieux avoit été chargé en même temps de tirer d'elle un écrit signé de sa main, par lequel elle promettoit au Roi devant Dieu. & ses Anges, « 1.º de n'avoir, ni pour le temps présent ni pour l'avenir, desir ni pensée qui ne tendît à la « prospérité & à l'avancement des affaires du Roi; 2.º de « lui rendre toute sa vie l'obéissance qu'elle lui devoit « comme à son souverain Seigneur, résignant toutes ses « volontés dans ses mains; 3.º de n'avoir aucune corres-« pondance au dedans ni au dehors du Royaume, qui pût « préjudicier au service du Roi; 4.° de l'avertir de toutes « les intrigues contraires à sa volonté, dont elle auroit « connoissance; 5.° enfin de ne retourner à la Cour que « lorsqu'il plairoit au Roi de le lui ordonner. » Il est probable que le père Arnoux agissoit de bonne foi dans cette négociation: néanmoins la Reine-mère, qui le regardoit plutôt comme un émissaire de son ennemi

Histoire de

1619.

M. de Luynes, que comme l'homme de confiance de Louis, étoit bien éloignée de traiter aussi sincèrement avec lui. Elle fit semblant d'entrer dans ses vues; elle promit tout ce qu'il voulut. Mais dans le temps qu'elle donnoit la déclaration qu'il avoit été chargé de lui demander, elle formoit un autre projet pour sortir de sa captivité; & bientôt elle l'exécuta en s'évadant de Blois pour se retirer à Angoulême, sans attendre ni demander le consentement du Roi, à qui elle venoit de vouer, devant Dieu & ses Anges, une obéissance sans bornes.

Ce fut alors que le cardinal de la Rochefoucault, voyant la guerre civile qui commençoit à s'allumer, employa, pour l'éteindre, tout ce que son grand zèle put lui fournir de moyens. Secondé par le Confesseur du Roi, qui eut, dit-on, assez de courage pour avancer dans un sermon prêché en présence de Sa Majesté, « qu'il ne » lui étoit pas permis de tirer l'épéc contre celle qui l'avoit » mis au monde, & qu'une couronne ne dispensoit point d'honorer une mère, » le Grand-Aumônier remua tellement le cœur de Louis, qu'il en obtint le pouvoir d'aller traiter à son tour avec Marie de Médicis. Il vola à Angoulême pour remplir sa commission; & peu de Bassompierre, temps après, il manda au Monarque que la paix étoit conclue & jurée, & que l'on en avoit déjà fait les feux de joie, & chanté le Te Deum en Angoumois.

1620.

Louis, après avoir évité une guerre où le succès auroit été trisse & assigeant même pour le vainqueur, sit un meilleur usage de ses armes, en les tournant contre des

fujets qui ne respectoient pas plus le joug de l'autorité ANNÉE royale que celui de la Religion. Dans le Béarn, depuis vingt-deux ans, on travailloit inutilement à rétablir les ecclésiastiques dans la jouissance de leurs biens, dans la possession de leurs églises, dans le droit de faire le Service divin. Indigné de voir ses loix si long-temps méprisées, & ne voulant pas laisser à d'autres mains la gloire de relever les autels du Dieu vivant, ce Prince marcha à Pau. On lui demanda comment il vouloit être reçu en cette ville. En Souverain de Béarn, répondit-il. Je descendrai d'abord pere Daniel, à l'église, s'il y en a une: mais s'il n'y a en point, je ne tome XIII, veux ni poësse, ni cérémonie d'entrée; car il ne me sieroit point page 273. de recevoir des honneurs dans un lieu où je n'ai jamais été, avant d'avoir rendu grâces à Dieu de qui je tiens tous mes États & toute ma puissance. Comme il n'y avoit point en effet d'église, il y entra sans aucune pompe. De Pau, Sa Majesté s'avança jusqu'à Navarreins. Là, Jean de Sallette, autrefois Aumônier de Henri IV, alors évêque de Lescar, ayant béni l'ancienne église qui servoit de prêche aux Huguenots, alla chercher le Saint-Sacrement à une chapelle hors de la ville, & il le porta processionnellement à cette église, sous un poële soutenu par les quatre principaux Seigneurs de la Cour, le Roi & tous les Officiers de sa Maison marchant après, chacun un cierge à la main. Le Prélat chanta ensuite une Messe solennelle, pendant laquelle le père Arnoux sit un sermon, dont le texte étoit pris de ces paroles qui servent d'introït à la Messe de la Dédicace: Qu'am dilecta tabernacula tua,

#### 360 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Anné e 1620. Domine virtutum. Ce fut un spectacle bien attendrissant pour les Fidèles du pays qu'une cérémonie si auguste. Elle se sit le 19 d'octobre 1620; & ce qu'on ne manqua pas de remarquer, c'est qu'à pareil jour, cinquante ans auparavant, Jeanne d'Albret aïeule du Roi avoit aboli en ce lieu l'exercice de la Religion catholique. Le même père Arnoux nous a laissé la relation historique de cette expédition.

Le Long. Bibl. franç n.º 8684.

1621.

Merc. franç. t. VI, p. 3 U Suivantes.

Elle fut bientôt suivie d'une autre dont les entreprises des Protestans étoient encore la cause. Contre les désenses du Roi, ils se tenoient assemblés à la Rochelle, où, après avoir formé le projet de faire de la France une république, ils publièrent une espèce de maniseste dans lequel ils attribuoient toutes les vexations dont ils se prétendoient accablés, aux Jésuites, qui, selon eux, gouvernoient entièrement le Monarque. On leur répondit qu'ils étoient mal instruits de ce qui se passoit à la Cour; & que c'étoit saire injure à Sa Majesté de penser que, dans la conduite de son État, Elle n'agît que par l'impulsion de la Société. On ajouta qu'ils seroient moins injustes envers ces Religieux, s'ils avoient oui le sermon que le Confesseur du Roi avoit prêché le jour de la Purification, où, expliquant les obligations de ce Prince, comme Fils aîné de l'Eglise, il avoit déclaré qu'il ne falloit point de contrainte; & que si les Sujets, de quelque Religion qu'ils svient, doivent à leur Souverain l'obéissance, le Souverain leur doit de son côté la protection, approchant de plus près de la Divinité, qui étend ses soins aux bons &

aux méchans. Dans la chaire de Navarreins il avoit parlé sur ANNÉE le même ton, & les Huguenots eux-mêmes y avoient été édifiés de sa modération. Mais les meilleures raisons, si elles ne sont soutenues par les armes, font peu d'effet sur des esprits audacieux & rébelles. Louis marcha contr'eux.

En passant par Saumur, il communia dans l'église de Notre-Dame-des-Ardilliers. A Chizey petite ville du Merc. franc. t. VII. Poitou, il séjourna la veille & le jour de la Pentecôte pour faire ses dévotions. Il y toucha quinze cents malades dans un pré, exposé à l'ardeur du soleil, tête nue, sans vouloir permettre qu'on le couvrît d'un parasol. Arrivé à Saint - Jean d'Angeli dont on faisoit le siège, en même temps qu'il encourageoit les foldats à donner des preuves de leur bravoure, il leur disoit qu'il falloit mériter la bénédiction du Dieu des armées, en joignant aux exercices militaires les pratiques du Christianisme. Pour leur en faciliter les moyens, il donna ordre qu'on dressat sous des tentes, en différens endroits du camp, plusieurs chapelles dans lesquelles on célèbreroit la Messe, & l'on administreroit les Sacremens. La charité du Roi le rendant également attentif à la conservation de ses troupes, il fit établir deux hôpitaux, l'un pour les malades, l'autres pour les blessés, où l'on trouvoit tous les secours spirituels & temporels. En l'absence du Grand - Aumônier, c'étoient l'archevêque de Tours premier Aumônier, & le cardinal de Gondi Maître de l'Oratoire, qui avoient la direction tant des liôpitaux que des Chapelles, & qui veilloient sur les Ecclésiastiques & les Religieux destinés à les desservir.

Tome II.

## 362 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1621.

Dans tous ces cantons, la victoire marcha sur les pas du Monarque: mais elle l'abandonna au siége de Montauban. Siége malheureux, pendant lequel la France perdit quantité de grands Capitaines, & l'Eglise plusieurs Prélats. Du nombre de ces derniers fut l'évêque de Carcassonne, Christophe de l'Estang, Maître de la Chapelle-musique. Il venoit d'être pourvu de la commission de Directeur des Finances avec seize mille livres d'appointemens. Il auroit même été fait Chancelier de France après la mort de M. du Vair, si le duc de Luynes, à la fortune duquel il avoit contribué, se fût un peu plus piqué de reconnoissance. Ayant accompagné le Roi devant Montauban, dont il se flattoit de le rendre Maître par les intelligences qu'il avoit dans la place, il y fut attaqué d'une maladie qui l'obligea de se retirer dans sa ville épiscopale, & qui, peu de jours après, le mit au tombeau, où il emporta les regrets de Sa Majesté & des plus grands hommes de son temps. On dit qu'il voulut mourir debout, s'appliquant à la lettre ces paroles de l'empereur Vespasien: oportet Imperatorem stantem mori. Sa charge de Maître de la Chapelle-musique sut donnée à Jean-François de Gondi, appelé depuis sa promotion au chapeau, le cardinal de Reiz (g).

<sup>(</sup>g) Dans le Gallia Christiana, tom. VI, col. 283, on donne pour successeur à Christophe de l'Estang dans la charge de Maitre de la Chapelle-musique, Étienne de Polverel son neveu, qui sut évêque d'Aleth & Grand-Aumônier de la reine Marie de Médicis. C'est une erreur.

On n'imagineroit pas que le mauvais succès d'un Année siége cût pu devenir l'occasion de la disgrâce d'un 1621. . Confesseur du Roi. C'est qu'on n'imagineroit pas non plus qu'un Confesseur du Roi, non content de faire le Ministre d'État, se fût encore donné des airs de cavalier Bassonpierre. & d'homme d'épée. Louis, qui croyoit sa gloire ssétrie par l'échec qu'il venoit de recevoir, en conçut un vif ressentiment contre le duc de Luynes, nouvellement pourvu de la dignité de Connétable. La familiarité dont il honoroit le père Arnoux, le portoit à s'entretenir fouvent avec ce Religieux des chagrins que lui donnoit son favori, & du regret qu'il avoit de l'avoir tant élevé. Le père Arnoux devoit beaucoup au duc de Luynes: mais flatté de la confiance que le Prince lui témoignoit, il crut devoir y répondre en exhortant Sa Majesté à prendre connoissance de ses affaires, & à ne pas se laisser conduire à l'aveugle par un sujet dont l'ambition n'avoit point de bornes. Tout Jésuite qu'étoit ce bon père, il n'étoit pas aussi habile que Bassompierre. Sire, répondit un jour celui-ci, après que le Roi lui eut fait une pareille considence, vous êtes bien malheureux de vous mettre toutes. ces fantaisses dans la tête: le Connétable l'est bien aussi de ce que vous prenez tous ces ombrages de lui; èr moi je le suis encore davantage de ce que vous me les avez découvertes. Car un de ces jours vous vous querellerez ensemble; ensuite vous vous appaiserez, & vous ferez coinme se fait entre mari & femme, qui chassent les valets auxquels ils ont consié la mauvaise volonté qu'ils avoient l'un contre l'autre, après qu'ils

ANNÉE se sont accordés. Ainsi vous lui direz que vous m'avez fait 1621. part du mécontentement que vous avez de lui, & à quelques autres qui en pâtiront. C'est précisément ce qui arriva. Luynes, qui, ayant su acquérir le Roi, savoit aussi comment il le falloit conserver, fit sa paix avec lui; & le Roi, quelque peine qu'il eût à s'y résoudre, fut contraint d'abandonner le père Arnoux à la haine de M. le Connétable.

Dès que Sa Majesté eut déclaré là-dessus ses intentions, le favori se hâta de les signifier au Jésuite; ajoutant qu'il ne lui annonçoit qu'à regret une nouvelle st désagréable. Le père Arnoux lui ayantr épondu, qu'il ne devoit pas lui en coûter beaucoup pour être le porteur d'un ordre qu'il avoit sans doute sollicité; « mon Père, repliqua P. Daniel, " le Connétable, je vous dirai franchement la cause de t. XIII, » tout ceci. J'ai connu que vous ne m'aimiez pas, & que " vous aviez contre moi quelque dessein, que vous aviez » traité avec le Roi à mon préjudice, & que vous étiez » résolu de passer plus outre. A cause de quoi j'ai prié Sa » Majesté de trouver bon que, moi n'ayant plus de con-» fiance en vous, je fisse choix de quelqu'autre Confesseur. » Le Roi m'a répondu qu'il seroit bien aise que je ne » changeasse point, jusqu'à ce que me voyant résolu à » cela, il m'a dit qu'il me laissoit en ma liberté, & que » cela étant, il ne vouloit avoir autre Confesseur que celui » que j'aurois. Ce qu'il m'a commandé de vous faire savoir, » afin que vous soyez assuré qu'il n'a nul mécontentement, » dégoût, ni mauvaise volonté de votre personne, & qu'au » contraire il en est très-satisfait. Je l'ai supplié très-humble-

Histoire de

ment de ne faire aucun changement à ma considération, « ANNÉE sans qu'il m'ait été possible de le lui persuader. »

l'entretenir. Luynes répondit qu'il en parleroit au Roi; qu'en attendant il eût à s'approcher de Grenade, petite ville à trois lieues au-dessous de Toulouse, où étoit Sa Majesté; & que le lendemain il lui feroit savoir sa réponse par le cardinal de Retz. Le Père se mit en route, & s'arrêta à une abbaye appelée la Chapelle au voisinage de Grenade, où, le lendemain le cardinal de Retz son intime ami vint en effet le trouver, pour lui représenter qu'il se flattoit en vain de l'emporter sur le Connétable, qui avoit prévenu le Roi contre lui, & que l'unique parti qu'il eût à prendre, étoit de ne plus penser à la Cour. Le Jésuite n'insista pas davantage. Il s'en retourna à Toulouse; & le Connétable étant arrivé à Nérac, écrivit au père Seguiran, autre Jésuite, que le Roi l'avoit choisi pour fon Confesseur. La lettre est datée du 27 de Novembre. Il y parle fort avantageusement de toute la Société en général, & même du père Arnotax en particulier, dont il affure qu'il estimera toujours la vertu. Il n'entre dans aucun détail sur les causes de son renvoi; il se contente de dire: chacun philosophera sur ce changement à sa fantaisse; mais je peux dire qu'il n'y a que la volonté du Roi, lequel

1621. Le père Arnoux, qui ne pouvoit pas s'imaginer que les choses fussent comme on les lui disoit, demanda s'il ne lui seroit pas permis de prendre congé du Roi son Maître. C'étoit déclarer assez nettement qu'il lui feroit changer de résolution, s'il avoit la liberté de

ANNÉE quelque peu dégoûté, l'a destré ainsi. Cela ne se doit point 1621. prendre autrement. On a prétendu que ce qui contribua Archon, le plus à aigrir le duc de Luynes contre le père Arnoux, fut le refus que fit ce dernier de l'archevêché de Sens, après la mort de Jean du Perron, à l'abbé Ruccelaï confident du favori, & singulièrement connu par son esprit d'intrigues & de cabales. L'anecdote, si elle est vraie, ne peut que faire honneur au Jésuite. Quoi qu'il en soit, ce Père sixa sa retraite à Toulouse, où il s'acquit une si grande considération, que lorsque le duc de Montmorenci y fut condamné à avoir la tête tranchée, on demanda au Roi, comme une grâce particulière, que le père Arnoux pût assister à la mort cet illustre criminel.

> Son successeur le père Gaspard Seguiran résidoit aussi depuis quelque temps dans la même ville. Il étoit natif d'Aix en Provence, d'une famille distinguée dans la Robe. Reçu parmi les Jésuites dès l'âge de quinze ans, il suivit la marche ordinaire de tous les Membres de la Société; & nous n'y voyons rien qui doive nous arrêter. Le premier évènement de sa vie un peu intéressant, sut le choix qu'on sit de lui pour remplacer le père Arnoux. Aussitôt qu'il en eut reçu la nouvelle par la lettre du Connétable, il alla joindre le Roi au siège de Monheur, place dont la prise sut suivie de la mort de ce fameux favori.

Louis étoit résolu de ne point quitter les armes, qu'il n'eût fait rentrer dans le devoir ses Sujets rébelles. \*Toute l'année suivante fut employée en nouvelles expéditions dans la Guienne & dans le Languedoc. Les Protestans de ces provinces le nommoient lou Cassaire, 1622. pour donner à entendre que n'ayant jamais fait d'autre exercice que de tuer des bêtes à la chasse, il n'étoit l'abté d'Anullement propre à assiéger des villes. Cela sut rapporté tigny, t. VI, au Roi. Ils ont raison, dit-il, de m'appeler le Chasseur; car j'ai bien résolu de ne point laisser la chasse, que j'ai commencée contre des bêtes si sauvages & si désobéissantes, que je ne les aye rendues humbles & dociles, & que je n'aye fait abbattre les hayes de leurs retraites, & combler leurs fosses & tanières. Le 20 de mars, jour des Rameaux, • il partit de Paris, après avoir assisté, dans sa Chapelle, à l'Office du matin, & reçu la palme de la main du Célébrant (h); présage de celles qu'il alloit recueillir. Il séjourna à Orléans le Samedi saint & le jour de Pâques, pour faire ses dévotions. Le jour de la Pentecôte, se trouvant dans un méchant hameau, où il n'y avoit point d'église, il sit dire la Messe & communia dans sa tente. L'après-dînée, il entendit les Vêpres, que ses Aumôniers & les autres Ecclésiastiques chantèrent, II entra dans Sainte-Foy la veille de la Fête-Dieu. Aussitôt il ordonna qu'on couvrît ce qui restoit de l'église paroissiale, à demi abattue par les Huguenots, qu'on y tendît ses tapisseries, & qu'on en décorât aussi les

<sup>(</sup>h) L'usage des Palmes est très-ancien dans la Chapelle du Roi. L'inventaire de l'argenterie & des joyaux du Roi Charles VI, rapporté par du Peyrat, sait mention d'une poignée d'argent doré à tenir la palme pesant II. X.

rues. Le lendemain, ayant entendu la Messe & communié de la main de l'archevêque de Tours, son premier Aumônier, il assista à la procession, à laquelle le même Prélat officia portant le Saint-Sacrement sous un dais foutenu par le prince de Condé, les ducs d'Uzez & de Retz, & le maréchal de Prassin. Sa Majesté venoit immédiatement après, accompagnée du cardinal de Retz Maître de l'Oratoire. Le peuple, qui étoit accouru en foule à ce religieux spectacle, voulant crier vive le Roi, Elle le défendit, ne croyant pas qu'il fût convenable aux Rois de la terre de recevoir de pareilles acclamations en présence du Roi du ciel. Ce fut par de semblables exemples que Louis fignala sa piété dans toute cette campagne. Nous ne parlons pas des preuves de bravoure qu'il y donna. On fait qu'au siège de Royan sur-tout il se comporta avec tant d'intrépidité, que ses Officiers, craignant pour sa vie, chargèrent le premier Aumônier de lui dire de leur part, comme disoient à David ses Capitaines, vous ne reviendrez plus à la guerre avec nous, c. 21, v. 17. de peur que la lumière d'Ifraël ne s'éteigne.

Un seul fait pourroit peut-être passer aux yeux de la postérité pour une tache capable de ternir tant de belles actions. C'est la cruauté avec laquelle on traita la petite ville de Negrepelisse dans le Querci. Les habitans s'étoient rendus coupables d'un crime énorme. Ils avoient en une nuit égorgé toute la garnison. Le Roi ayant demandé à son Conseil de quelle manière ils devoient être punis, le cardinal de Retz l'exhorta à la douceur.

Le prince de Condé lui représenta, au contraire, qu'il falloit user de la plus grande sévérité; & pour appuyer son avis, il prit le Breviaire du Roi, qui venoit d'entendre la Messe, & lui montra dans les leçons du jour tirées de la Bible, que Samuel avoit ordonné à Saül, de la part de Dieu, d'exterminer tous les Amalécites sans en épargner aucun, & que Saül sut puni pour avoir contrevenu à un ordre qui ne souffroit ni délai, ni exception. Malheureusement cet avis sut suivi, & l'exécution suit poussée bien au-delà des intentions du Monarque. Mais le Monarque devoit savoir que, sous la loi de grâce, l'exemple qu'on lui citoit ne pouvoit avoir aucune application, & qu'il est toujours de la bonté d'un Prince d'infliger des peines au-dessous de l'ofsense, comme il est de sa grandeur de récompenser au-dessus des services.

Durant ces hostilités, le cardinal de Retz, dont on vient de saire mention, mourut à Béziers \* âgé d'environ cinquante ans. Son corps sut transporté à Paris & inhumé dans la Cathédrale; église dont il étoit le Pasteur, mais où, depuis quelques années, il ne se montroit que rarement, étant obligé de suivre la Cour, comme Maître de l'Oratoire & Chef du Conseil. Jean-François de Gondi son frère & son coadjuteur monta sur le siége de la Capitale, érigé vers la fin de cette même année en archevêché par le pape Grégoire XV, à la recommandation du Roi (i). La charge de Maître de l'Oratoire

<sup>(</sup>i) La Bulle d'érection est du 13 des Calendes de novembre 1622.

Tome II. A 2 2

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

fut donnée à René de Rieux, évêque de Léon, qui vint prêter serment à Sa Majesté au camp devant Montpellier. C'étoit un arrière-petit-fils du fameux Sire de Rieux, maréchal de Bretagne & tuteur de la duchesse Anne. Pour la place de Chef du Conseil, le Roi convaincu de plus en plus de la probité, de la prudence, du défintéressement & des autres grandes qualités du cardinal de la Rochefoucault en disposa en sa faveur. Telle est la lettre qu'il lui écrivit à ce sujet.

Gall. Christ. « Mon cousin, j'ai toujours estimé votre vertu & votre tom. VII, col. 777. » prudhommie autant qu'il se pouvoit; & sachant ce que » vous valez & la force de votre esprit, j'ai desiré de vous » voir auprès de moi en condition & en place, où toutes » vos bonnes qualités me profitassent au public. C'est » pourquoi, après m'estre très-bien trouvé des conseils de » mon cousin le cardinal de Retz, & ayant reconnu que » le rang & la qualité que vous tenez dans l'Église pourront » servir à autoriser les délibérations que je forme, j'ai » résolu de vous appeler auprès de moi, voulant que » désormais vous preniez part aux affaires les plus impor-» tantes, & moi recevoir cette satisfaction d'écouter les » conseils & les propositions d'un homme sage comme » veus. Je vous prie donc de vous acheminer à Lyon & » de m'y attendre, me donnant ce contentement que » ce courrier, que je vous envoye exprès, m'assure à son » retour que vous acquielcez à mon intention; & lors en » recevant un plus grand pouvoir, je vous témoignerai » aussi avec plus de commodité la saissaction que je

conçois, par les espérances que je tiens infaillibles de « ANNÉE recevoir en toutes rencontres toutes sortes de bonnes « 1622. assissances de vous. Écrit au camp devant Montpellier, « ce 18 septembre 1622. Signé LOUIS. Et plus bas, « DE LOMENIE.»

Le Cardinal ne pouvoit se resuser à une si pressante invitation de la part de son Maître. Il obéit : mais il se démit sur le champ de l'évêché de Senlis, dont, dès le temps même de sa nomination à la dignité de Grand-Aumônier, il avoit voulu se décharger, n'imaginant pas que les engagemens qu'il contractoit avec la Cour fussent compatibles avec les devoirs d'un Evêque.

Ce Cardinal s'occupoit alors à un ouvrage capable d'immortaliser sa mémoire dans les fastes de la Religion. L'état monastique qui avoit fait pendant un si grand nombre D'Avrigny.

Mim. cliron. de siécles la gloire de l'Église & l'édification des Fidèles, an. 1622. étoit extrêmement déchu de son antique ferveur. Les cloîtres, autrefois les dépositaires des plus éminentes vertus, n'étoient presque plus habités que par des hommes oisifs, ignorans, amateurs des plaisirs & de la bonne chère. C'étoient peut-être encore là les plus gens de bien: il n'y en avoit que trop qui donnoient dans les plus honteux excès. On en avoit souvent porté des plaintes au Roi; & un jour que ce Prince entendoit la Messe dans l'abbaye de Marmoutiers proche de Tours, en 1619, il ne put s'empêcher d'être lui-même scandalisé de la conduite des Religieux, trop peu Chrétiens pour que le respect dû à la Majesté royale les fît penser

Aaa ij

1622.

\* Du 8

d'avril.

juillet.

à celui qu'ils devoient à la Majesté divine. Le cardinal de Retz prit cette occasion pour lui représenter qu'il ne pouvoit rien faire qui fût plus digne de sa piété, ni plus agréable à Dieu, que de rétablir la discipline dans une infinité de Maisons, d'où la fainéantise, l'ivrognerie, l'incontinence avoient banni jusqu'à l'ombre des vertus; & que si l'on mettoit cette affaire entre les mains du cardinal de la Rochefoucault, on en pourroit espérer une bonne issue. Louis goûta ce projet. Il obtint du pape Grégoire XV un Bref \* donnant pouvoir au Grand-Aumônier de réformer les Ordres religieux, & \* Du 15 il en ordonna l'exécution par des Lettres patentes \*. H nomma en même temps une Commission composée de Prélats & de Conseillers d'Etat, à la têté desquels étoit le cardinal de Retz, pour connoître des difficultés qui pourroient survenir en conséquence des Règlemens que feroit le Réformateur, pour, après leur rapport; être ordonné par Sa Majesté ce qu'Elle jugeroit convenable. Le cardinal de la Rochefoucault, muni de ses pouvoirs, se forma aussi un Conseil composé d'un Chartreux, d'un Bénédictin, d'un Feuillant, d'un Dominicain, d'un Minime, d'un Jésuite & de quelques autres personnes d'une vertu reconnue; & après les avoir entendus à diverses reprises, il dressa les Règlemens qu'on avoit estimés nécessaires pour conduire à sa perfection le grand ouvrage dont il étoit chargé.

1623.

L'abbaye de Sainte-Geneviève, dont il étoit Abbé, recueillit les premiers fruits de son zèle. Ayant sait venir

douze Religieux de l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis, ANNÉE où l'on vivoit d'une manière fort édifiante, il les y mit, & leur donna pour Supérieur le père Charles Faure, en faveur de qui il renonça lui-même bientôt \* à la dignité \* En 1626, d'Abbé, voulant qu'à l'avenir elle fût élective & triennale; moyen nécessaire pour retrancher toutes les occasions à la relaxation de la discipline régulière. Cette colonie porta avec elle un goût de piété & d'étude, qui de-là se répandit dans toutes les Maisons de la Congrégation.

Le pieux Cardinal travailloit en même temps à remettre l'ordre dans une autre Maison régulière, dont, en qualité

de Grand-Aumônier, il étoit le Supérieur. Dès 1620, il avoit réformé l'hôpital des Bonnes-Femmes, dites Haudriettes, qui s'étoient unanimement soumises à ses Antiquités de

Statuts. Deux ans après, une partie de ces femmes lui Paris, liv. V, page 604. présentèrent, au nom de toute la Communauté, une

requête par laquelle elles lui remontroient que leur hôpital étoit de trop petite étendue pour des Religieuses; que l'air y étoit mal sain, à cause de la proximité de la Seine; que tous les hivers les inondations de cette rivière

les tenoient assiégées de tous cotés; que le voisinage des bateliers troubloit leur recueillement, &c: pour toutes

ces raisons, elles lui demandoient d'être transférées dans un autre lieu où elles pussent observer avec plus de facilité & de fruit les Règlemens qu'il leur avoit donnés.

Le Cardinal, après avoir visité lui-même la Maison &

reconnu toutes les incommodités énoncées dans la Requête, rendit une Sentence portant suppression; de

## 374 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

A N N É E 1624. l'hôpital d'Étienne Haudri, & la réunion des hospitalières & de tous leurs revenus au monastère des Filles de l'Assomption. Cette Sentence sut confirmée par une Bulle du pape Grégoire XV, qui, pour réduire les Haudriettes à la forme ordinaire des autres Religions approuvées par le Saint-Siège, les agrégea à l'Ordre de Saint-Augustin, les soumettant néanmoins à la juridiction du Grand-Aumônier. En 1624, quelques unes de ces Hospitalières. qui n'avoient pas voulu se retirer avec les autres au couvent de l'Assomption, appelèrent au Grand-Conseil, tant de leur réunion à ce monassère, que de la suppression de leur hôpital, quoique autorisées l'une & l'autre par le concours des deux Puissances; & leur cause à laquelle elles firent intervenir le Prévôt des Marchands & les Échevins de Paris, fut plaidée avec tant de succès; que, par Arrêt du 13 décembre, il fut ordonné qu'elles seroient rétablies dans leur ancienne demeure, en la possession de tous leurs biens & revenus. Mais le Cardinal ayant fait évoquer l'affaire au Conseil privé, obtint, le 11 juillet de l'année suivante, un Arrêt qui, cassant celui du Grand-Conseil, ordonna l'exécution de sa

qui ne cherchent qu'à étendre leur pouvoir, lors même ANNÉE qu'ils en sont embarrassés. Gémissant sous un poids immense d'assaires, & néanmoins excessivement jaloux de leur autorité, souvent ils aiment mieux la laisser avilir par l'insuffisance où ils sont de tout faire, que de remplir avec honneur leurs devoirs en la communiquant avec discrétion. Voici un fait qui démontre que ce n'étoit pas là le caractère de l'homme dont nous parlons. En qualité de Grand-Aumônier de France, sa juridiction s'étendoit sur tous les monastères des Religieuses hospi- Traité de la Jurid. eccles. talières du Royaume. Considérant combien il étoit t. 1, p. 157. difficile de maintenir la régularité dans des couvens si éloignés de la présence de seur Supérieur, & persuadé que la discipline s'y conserveroit bien plus sûrement, si les Religieuses étoient soumises à la juridiction immédiate des Evêques diocésains, il demanda lui-même & obtint, en 1621, une Bulle du même pape Grégoire XV, par laquelle Sa Sainteté, du consentement du Roi, affranchit toutes les Religieuses hospitalières & leurs monastères de la juridiction du Grand-Aumônier de France, & les soumet à perpétuité à la pleine & entière juridiction de leurs Evêques diocésains, pour la visite, correction & réformation; à l'exception néanmoins des Religieuses hospitalières de la ville & des faubourgs de Paris, qui devoient continuer d'être soumisses au Grand-Aumônier; parce que résidant ordinairement à la Cour, il étoit à portée de les gouverner par lui-même.

Nous avons dit que lorsque le cardinal de la Roche-

foucault fut mis à la tête du Conseil d'État, place qui faisoit l'objet des desirs ambitieux de tant d'autres, son l Gall. Christ. acceptation n'eut d'autre motif que l'obéissance. En effet, à peine eut-il porté quelque temps le poids honorable des affaires, qu'il supplia le Roi de l'en décharger, desirant de se renfermer désormais dans l'exercice de ses fonctions de Grand-Aumônier, & dans la poursuite de ses pieux projets touchant la réformation des Ordres monastiques. On connoissoit trop bien l'esprit qui le faisoit agir pour s'opposer à sa demande. Mais sa retraite du Conseil ne diminua rien de l'autorité qu'il avoit à la Cour, & l'on ne l'y employa pas moins dans toutes les occasions sur - tout où les intérêts de la Religion se trouvoient joints à ceux de l'État. Ainsi, lorsqu'il fut question de dresser les articles du mariage de Madame Henriette, sœur du Roi, avec le prince de Galles, depuis Charles I. er roi d'Angleterre, il travailla avec le cardinal de Richelieu à assurer tout ce qui étoit nécessaire pour le salut de la Princesse & de ses domestiques, & pour le bien général des Catholiques Anglois.

Il fut stipulé, entre autres conditions, « que la cérémonie » des épousailles se feroit selon l'usage de l'Eglise romaine, » comme cela s'étoit pratiqué dans le mariage de Marguerite » de Valois & du roi de Navarre; que l'exercice de la » Religion catholique seroit entièrement libre pour Madame » & pour ses Officiers, de sorte que dans toutes les » Maisons royales où elle se trouveroit, il y auroit une e chapelle pour y dire la Messe & administrer les Sacremens; qu'elle

qu'elle auroit pour Grand-Aumônier un Évêque, avec « Annés un pouvoir suffisant pour connoître de toutes les causes « 1625. des Ecclésiastiques qui seroient sous sa juridiction, & « même pour procéder contre ceux qui se rendroient « coupables de quelque crime, à l'exception du crime de « lèze-majesté; que ces Ecclésiastiques pourroient être « au nombre de vingt-six, & que s'il y en avoit parmi « eux qui sussent Religieux, il leur seroit loisible de porter « l'habit de leur Ordre; que le roi & le prince d'Angleterre « jureroient de ne presser la Princesse ni directement, ni « indirectement à faire quoique ce soit de contraire à la « Religion catholique; que ses domestiques seroient des « Catholiques François choisis par le Roi Très-Chrétien, « & que venant à mourir, on leur en substitueroit d'autres « de la même Religion; que les enfans nés de ce mariage « demeureroient jusqu'à l'âge de douze ans accomplis entre « les mains de leur mère, qui pourroit les élever dans « la Religion catholique; que le roi d'Angleterre, en « considération de cette alliance, empêcheroit qu'on ne « molestât ses Sujets catholiques, & qu'on ne les contraignît « à faire des sermens contraires à leur conscience. »

Tous ces articles ayant été ratifiés à la Cour de Londres, & Charles I.er, que la mort de son père venoit d'élever sur le trône, ayant envoyé sa procuration au duc de Chevreuse pour épouser la Princesse en son nom, on fixa au Dimanche dans l'octave de l'Ascension, 11 de mai, la célébration du mariage. Les fiançailles furent faites, suivant l'usage, dans la Chambre du Roi par le Tome II.

ВЬЬ

Godefroi, Cérénn, franç.

t. 11,p. 1.04.

Grand-Aumônier. Mais on choisit l'église de Notre-Dame pour la bénédiction nuptiale; ce qui causa un grand différend entre le cardinal de la Rochefoucault & Jean-François de Gondi, qui prétendoient l'un & l'autre à l'honneur d'être les Ministres de la cérémonie, le premier comme Grand-Aumônier de France, le second comme archevêque de Paris. Enfin, après plusieurs contestations, qui durèrent plus de trois jours auparavant, fut arrêté par le Roi en son Conseil, que ce seroit ledit sieur Cardinal Grand-Aumônier qui feroit le mariage; comme de fait c'a esté lui qui l'a fait. Mais la veille dudit mariage, ledit sieur de Gondi Archevêque se retira de cette ville, & n'assista ni près ni loin audit mariage, & ne revint point que lendemain d'iceluy. Où est la sincérité du cardinal de Retz, neveu & successeur de Jean-François de Gondi, quand il avance dans ses mémoires: Vous T.1,p.85, edit.de1718, remarquerez, s'il vous plaît, que les évêques & les archevêques de Paris n'ont jamais cédé ces sortes de fonctions, dans leur église, qu'aux seuls Cardinaux de la Maison royale; & que

au dernier point.

On avoit dressé dans le parvis de Notre-Dame un théâtre paré des plus riches tapisseries de la Couronne.

mon oncle avoit été blâmé au dernier point par tout son Clergé, parce qu'il avoit souffert que M. le cardinal de la Rochefoucault mariât la reine d'Angleterre. Quoi qu'en dise ce fameux frondeur, son oncle ne soussirit que le cardinal de la Rochefoucault mariât la reine d'Angleterre, que parce qu'il ne put pas l'en empêcher; & alors le Clergé de Paris auroit eu certainement grand tort de le blâmer

Vers les cinq heures du soir, le Roi & Monsieur y ayant ANNÉE conduit la Princesse leur sœur, le Grand - Aumônier en habits pontificaux, assisté de trois Évêques & de plusieurs Ecclésiastiques de la Cour, lui donna la bénédiction nuptiale. Le duc de Chevreuse, Procureur du roi d'Angleterre, la mena enfuite du théâtre dans le chœur de l'église par une galerie qu'on avoit construite exprès; puis il se retira à l'archevêché avec les Ambassadeurs de Sa Majesté Britannique, pendant qu'on diroit la Messe. Le cardinal de la Rochesoucault ne pouvant pas la célébrer si tard, pria l'évêque de Chartres de la dire à sa place (k). Elle fut chantée par la Musique du Roi (1), & ne finit qu'à sept heures du soir. Peu de jours après, la nouvelle Reine partit pour aller prendre possession du trône qui l'attendoit. Conformément aux articles dont on étoit convenu, on lui avoit donné un Grand-Aumônier, qui étoit Daniel du Plessis évêque

<sup>(</sup>k) Le père Griffet, dans son histoire de Louis XIII, (histoire de France, tome XIII, page 445) dit que l'archevêque de Paris prétendoit dire la Messe que la Princesse devoit entendre dans la Cathédrale; mais qu'il sut décidé que cette sonction appartenoit à celui qui avoit sait la cérémonie du mariage, & que l'Archevêque sut obligé de céder au Grand-Aumônier. Ce récit n'est pas exact, puisque, 1.° l'objet de la contestation entre le Grand-Aumônier & l'archevêque de Paris, étoit la cérémonie même du mariage, non la célébration de la Messe. 2.° Ce ne sut pas le Grand-Aumônier, mais l'évêque de Chartres qui dit la Messe, quoique le premier eût fait le mariage.

<sup>(1)</sup> Que peut-on exiger de plus que ce qui se passa en cette occasion, pour regarder comme décidée la grande question dont nous avons parlé sous le règne de Henri IV.

de Mende, parent du cardinal de Richelieu, quatre Aumôniers ordinaires, deux Chapelains & deux Clercs de Chapelle. Le père de Berulle, Fondateur de la Congrégation de l'Oratoire, l'accompagna aussi en qualité de Confesseur, & il avoit avec lui douze de ses Prêtres: Clergé trop nombreux pour ne pas donner bientôt de l'ombrage aux Anglois, & conséquemment pour ne pas causer des dissensions domestiques entre les deux époux.

A la Cour de France la tranquillité paroissoit entièrement rétablie entre la mère & le fils. Marie de Médicis, dans la position la plus capable de lui faire oublier ses chagrins précédens, se souvint que durant son séjour à Blois, le père Seguiran étoit venu de la part du duc de Hist. de Fr. Luynes l'exhorter à se faire Religieuse. Cette démarche nouvelle édit. lui avoit tellement déplu, qu'elle n'avoit jamais pu la page 160. pardonner; & pour satisfaire son ressentiment, il falloit absolument que le Roi changeât de Confesseur. Louis se prêta aux desirs vindicatifs de sa mère avec d'autant moins de peine, qu'il avoit déjà pris goût pour la direction du père Suffren, depuis long-temps dépositaire de la confiance de la Princesse. Il envoya vers elle le cardinal de la Rochefoucault pour l'instruire du nouveau Coton, p. 198. choix qu'il avoit intention de faire. La Reine, ne s'imaginant pas que la mère & le fils pussent avoir le même

> Père spirituel, proposa tout ce qu'elle crut y trouver de difficultés & d'inconvéniens. Mais le cardinal de Richelieu, qui étoit de la conversation, lui représenta

que c'étoit une chose faite, & à laquelle il ne pensoit ANNÉE pas qu'elle dût montrer aucune opposition; & le Roi, étant survenu là-dessus, déclara lui-même sa volonté. Marie de Médicis avoit entre autres défauts, celui d'être opiniâtrement attachée à ses sentimens. Elle recommença toutes ses objections, & finit par dire que jamais le père Suffren n'accepteroit cette charge. Le Roi répondit qu'il avoit bien prévu que ce Religieux y feroit de la résistance; mais qu'il avoit trouvé un moyen infaillible de la surmonter, en lui en faisant faire un commandement par son Supérieur. C'est en effet le parti que l'on prit. Le père Coton Provincial de la province de France, fut chargé d'annoncer les ordres de Sa Majesté au père Seguiran, qu'on congédioit, & au père Suffren, dont on faisoit choix pour le remplacer. Le premier obéit sur le champ (m); mais le second ne témoigna pas la même docilité. Il se jeta aux genoux du Provincial, & se servant de ces paroles de l'Évangile: si vous pouvez quelque chose, aideznous, il le conjura de détourner le coup qui alloit l'accabler. Ses prières furent inutiles; on le força d'accepter, & il commença d'exercer son ministère à la sête de Noël suivante, où le Roi lui rendit publiquement ce témoignage, qu'il n'avoit jamais été plus content d'aucun Confesseur que du père Suffren.

<sup>(</sup>m) Le père Seguiran se retira à la maison professe de Paris, dont il fut nommé Supérieur, & où il mourut le 21 de novembre 1644, après avoir prêché quarante-deux Carêmes.

ANNÉE 1625.

Ce Père étoit né à Salon en Provence. Il entra chez les Jésuites à l'âge de quinze ans. Le talent qu'il montra de bonne heure pour la chaire, sit qu'on l'attacha uniquement à la prédication de la parole de Dieu, & s'il faut en croire les Historiens de la Société, il l'annonçoit avec tant de succès, qu'on voyoit souvent couler les larmes dans son auditoire. Ils ajoutent que son extérieur édistant & modeste prévenoit tellement en sa saveur, qu'avant même qu'il ouvrît la bouche, on étoit déjà persuadé de ce qu'il alloit dire. D'abord après la mort tragique de Henri le Grand, Marie de Médicis l'avoit pris pour son Prédicateur & son Confesseur; & elle continua de se servir de lui avec sa constance accoutumée, lors même que le Roi se le sut attaché pour remplir auprès de sa personne cette double sonction.

1627.

Louis, voulant signaler sa reconnoissance envers un Ordre qui lui sournissoit des guides dans la voie du salut, résolut de bâtir l'église de la Maison professe des Jésuites de Paris, dont il posa la première pierre en 1627. Après qu'on eut achevé l'édifice, il crut qu'il étoit indigne de sa magnificence royale que ce monument éternel de sa piété devînt le sanctuaire de l'indigence. Il ne put obtenir des ensans d'Ignace qu'ils reçussent des sondations de sa Bonté: en les comblant de biens d'une main, il auroit détruit de l'autre leur Institut, établi sur la pauvreté. Il se contenta donc d'exiger que les Jésuites de la Capitale ne mendieroient pas, comme ils sont dans toutes les autres Maisons prosesses; & pour

suppléer à cet unique secours, il donna des appointemens ANNÉE considérables à son Confesseur (n) & à celui de la Reine, & des pensions à ses Prédicateurs.

Sa Majesté desirant pareillement de marquer la grande considération qu'Elle avoit pour le père de Berulle, employé fouvent sous ce règne dans des négociations délicates, donna, au mois d'avril de la même année, des Lettres patentes, par lesquelles Elle déclare qu'Elle prend & retient la Congrégation de l'Oratoire pour son service particulier; voulant que les Prêtres, qui demeurent, ou demeureront à l'avenir en leur maison bâtie, & érigée près le château du Louvre, soient tenus ses Chapelains & des Rois ses successeurs. On dit que le lieu où est Lett. choisses, placé aujourd'hui le grand autel de leur église, avoit été construit pour être la Chapelle du Roi. Ce qui est vrai, c'est que le voisinage de la Cour faisoit que cette église étoit devenue comme la paroisse de la plupart des Courtisans. Pour les y attirer encore davantage, un Oratorien nommé le père Bourgoin, différent de celui qui a été le troisième Général de la Congrégation, s'avisa de mettre les pseaumes & les cantiques qu'on y chantoit sur les airs de diverses chansons qui couroient alors. On fut,

<sup>(</sup>n) Le Confesseur du Roi avoit, lorsque les Jésuites étoient revêtus de cet emploi, douze cents livres de gages sur l'état des Grands-Officiers, deux mille six cents cinquante-quatre livres sur celui des livrées, payables à la Chambre aux deniers, & trois mille livres pour l'entretien de son carrosse.

# 384 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

ANNÉE en effet, si charmé de cette nouvelle musique, qu'on 1627. donna aux Oratoriens le nom de Pères au beau chant.

Il y a apparence qu'en l'introduisant à la place du chant Grégorien, ces bons Pères croyoient aussi faire plaisir au Monarque, qui aimoit passionnément la musique, & qui l'entendoit même assez pour composer des motets, qu'il faisoit exécuter ensuite dans sa Chapelle. C'étoit une des occupations ordinaires de ce Prince, lorsque le mauvais temps ou quelqu'indisposition l'empêchoit de prendre le divertissement de la chasse (o). Jusqu'au milieu des armées il trouvoit des momens à lui donner. On raconte que pendant le siége de la Rochelle, où il n'avoit mené ni Chantres ni Musiciens, voyant approcher la sête de la Pentecôte, il montra lui-même à un de ses Eccléfiastiques la manière de noter les pseaumes qu'on y chante aux premières & aux secondes Vêpres, & qu'afin que tout fût prêt pour ce grand jour, son zèle lui fit employer à ce travail la plus grande partie d'une nuit.

1628.

Ce siége, l'un des évènemens les plus remarquables du règne de Louis XIII, avoit été entrepris pour abattre tout d'un coup la tête de l'hydre, qui menaçoit perpétuellement la Religion & l'État. Comme dans ses autres

expéditions.

<sup>(</sup>o) Il mit un jour en musique l'office de Ténèbres, qu'il fit ensuite exécuter dans sa Chapelle le mercredi saint. J'ai oui dire, ajoute Mademoiselle de Montpensier dans ses Mémoires, tome I, page 72, que durant sa dernière maladie, il avoit mis en misique le De profundis qui fut chanté dans sa chambre après sa mort, comme c'est la coutume de faire aussité que les Rois sont décédés.

expéditions militaires, le Roi s'y comporta en héros Année Chrétien. Nous supprimons encore ici les preuves qu'il donna de son courage & de sa valeur, pour ne parler que de sa piété. Il eut soin que dans tous les quartiers du camp, il y eût des chapelles & des Prêtres pour dire la Messe aux soldats, & leur administrer les Sacremens; que dans les hôpitaux destinés au soulagement des malades & des blessés, les uns & les autres trouvassent tous les secours spirituels & temporels, dont ils pouvoient avoir besoin; & ne dédaignant pas d'entrer lui-même dans ces détails, il s'en faisoit rendre un compte exact par l'archevêque de Tours son premier Aumônier, & par l'évêque de Léon Maître de l'Oratoire, à qui, en l'absence du Grand-Aumônier, appartenoit l'inspection fur ces pieux & charitables établissemens. Une conduite si digne d'attirer les bénédictions de Dieu, remplit les troupes françoises d'une ardeur incroyable. Qu'on en juge par ce trait : Sa Majesté , voulant envoyer quelqu'un à Paris pour faire part à la Reine sa mère de l'arrivée de la flotte angloise, fut obligée de dépêcher un de ses Aumôniers, aucun Officier ne s'étant soucié d'une commission, qui auroit pu lui dérober pendant quelques jours la gloire de combattre pour sa Religion & pour son Roi. Enfin, après avoir souffert tout ce que souffrit autrefois Jérusalem assiégée par Tite, la Rochelle se rendit. Louis y fit son entrée le jour de la Toussaints sur les trois heures du foir. Il ne voulut point d'autre harangue que les acclamations des pauvres habitans, qui employoient

Ccc

Tome II.

Année ce qui leur restoit de voix à crier: vive le Roi qui nous a fait miséricorde. Il alla descendre à l'église de Sainte-Marguerite, que l'archevêque de Bordeaux, Henri d'Escoubleau de Sourdis, avoit réconciliée le matin, & il fut reçu à la porte par ce Prélat. Après qu'on eut chanté le Te Deum, le père Suffren, Confesseur de Sa Majesté, prononça un sermon dont le texte étoit ces paroles de David: Persequar inimicos meos, & comprehendam illos, & non revertar donec deficiant. Ensuite on fit une procession solennelle, à laquelle le Monarque assista avec toute sa Cour. Comme après Dieu il se croyoit le plus redevable de ses succès à la protection de la Sainte-Vierge, il passa à Saumur en s'en retournant Merc. franç. à Paris, & communia dans l'église de Notre-Dame-des-Ardilliers, en exécution d'un vœu qu'il avoit fait durant le siège. Son arrivée dans la Capitale fut confacrée par une nouvelle marque de sa reconnoissance envers la Mère de Dieu. Il fonda l'église des Augustins-déchaussés, dits les Peiis-pères, & en posa lui-même la première pierre, voulant que cet auguste monument prit le nom de Notre-

1630.

Le secours que la France devoit au duc de Nevers, légitime héritier du duché de Mantoue, obligea Louis de tourner ses armes du côté de l'Italie, où il alla deux Histoire de fois en personne. Dans un de ces voyages il fut atteint Daniel, nouv. d'une maladie d'autant plus capable d'alarmer que la peste édit. t. XIV, ravageoit tout ce pays. Arrêté par la sièvre à Saint-Jean

Dame-des-Victoires, en mémoire de celle qu'il venoit de

remporter sur les ennemis de la Religion & de l'État.

de Maurienne, après quelques accès, il se sentit tellement accablé, qu'il résolut de s'en retourner promptement à Lyon. Combien de fois dans le trajet ne se vit-il pas contraint de coucher au milieu de la campagne, pour éviter les lieux infectés! Au village d'Argentine, où l'on n'avoit pas cru cette précaution nécessaire, à peine Le fut-il mis au lit, qu'on avertit un des Seigneurs de sa suite, que l'hôtesse qui logeoit sous le même toît, venoit d'être attaquée de la contagion. Tout le monde fut dans le trouble à la nouvelle d'un tel accident. Le Roi, qui s'en aperçut, voulut absolument en savoir la cause. On la lui apprit. Bien loin d'en paroître effrayé, il fit voir en cette occasion, comme en tant d'autres, un courage & une tranquillité digne du fils de Henri le Grand. Retirez-vous, dit-il à ceux qui étoient dans sa chambre, & priez Dieu que vos hôtesses ne soient pas attaquées de la peste comme la mienne. Qu'on tire les rideaux de mon lit, je tâcherai de reposer, & nous partirons demain de bon matin. Il partit en esset, & arriva assez heureusement à Lyon, où les deux Reines l'attendoient.

Mais dès qu'il fut en cette ville, la fièvre devint plus violente, & la dyssenterie qui s'y joignit, commença à faire craindre pour sa vie. On étoit alors vers la fin de septembre. Le 25 de ce mois, il dit au père Suffren, son Confesseur: quand vous verrez que je serai en danger, France du P. ne manquez pas de m'avertir de bonne heure, & ne pensez édit. t. XIV, pas que cela me rende mélancolique; car je n'appréhende p. 33. aucunement de mourir. C'est une cruauté à ceux qui attendent

Ccc ij

d'averiir de l'éternité, quand on n'en peut plus. Pour moi 1630. je desire d'avoir au moins six jours pour me préparer à bien mourir. Le 26, sur la représentation de ce Religieux, qui lui rappela que le lendemain étoit l'anniversaire de sa naissance, il sit une revue générale sur toute sa vie, & se confessa. Se trouvant plus mal le 27, il demanda le Viatique, que le Cardinal de Lyon lui porta, en l'absence du Grand & du premier Aumônier. Il le reçut après avoir récité lui-même le Confiseor avec toutes les marques d'un répentir sincère de ses fautes, & d'une foumission parfaite aux ordres de la Providence. Puis il dit à la Reine sa mère, qu'il y avoit vingt-neuf ans qu'elle l'avoit mis au monde à pareil jour, qu'il avoit toujours cherché à lui plaire, & que s'il lui étoit arrivé de faire quelque chose qui l'eût offensée, il la prioit humblement de lui pardonner. Il finit par demander l'Extrême-onction, qu'on ne jugea pas à propos de lui administrer, parce qu'on trouva que le danger étoit diminué. Mais deux jours après, il augmenta tellement, que les Médecins dirent au père Suffren qu'il étoit temps de disposer le malade à la mort. Averti de cette extrémité, le Roi desira de recevoir encore une fois le Viatique. Après qu'il se sut confessé, il entendit la Messe du même cardinal de Lyon, & communia de nouveau de sa main. Il fit ouvrir ensuite les portes de sa chambre, qui se trouva en un instant pleine d'Officiers & de Courtisans. Il leur dit d'une voix foible, qu'il étoit bien fâché de n'ayoir pas la force de leur parler plus

long-temps; qu'il avoit chargé le père Suffren de suppléer à son impuissance; qu'il leur demandoit pardon 1630. des peines qu'il leur avoit faites, & des fautes qu'il avoit commises dans le gouvernement de l'État, & qu'il les prioit d'en témoigner ses regrets à tous ses Sujets. Tout le monde fondoit en larmes; le Confesseur lui-même en versoit avec tant d'abondance, qu'il ne put proférer aucune parole. On entendit seulement quelques - uns des principaux Officiers qui étoient à genoux autour de son lit, s'écrier: ah, Sire, c'est à vous à nous pardonner; vous ne nous avez jamais offensés. Le Ciel, sensible aux vœux de la France, prolongea les jours d'un Monarque si digne de vivre, & le rendit à ses Sujets au moment que l'on s'y attendoit le moins. C'est d'une lettre du père Suffren son Con- Lettre au fesseur qu'on a appris la plus grande partie du détail dans le Mare. édifiant qu'on vient de rapporter.

p. 7.88.

Ce Père, durant ces lugubres cérémonies, ne s'étoit occupé que du salut de son pénitent. Devoit-il s'attendre à devenir en quelque sorte la victime des intrigues & des cabales, dont presque toute la Cour avoit été alors agitée! Marie de Médicis, après avoir élevé le cardinal de Richelieu au plus haut degré de puissance & d'autorité. faisoit tous ses efforts pour détruire son propre ouvrage. Profitant des dispositions que le Roi lui avoit marquées dans sa maladie, elle ne cessoit de l'importuner de ses plaintes contre le Cardinal. Louis fut d'abord incertain sur le parti qu'il avoit à prendre entre deux personnes,

elle avoit plus besoin d'un consolateur. Lorsque cette Princesse se fut évadée de Compiegne, il eut permission de la suivre; ce qui sit qu'il ne sut pas compris dans les Déclarations qui furent publiées dans la suite contre ceux qui sortirent du Royaume pour s'attacher à elle. Il l'accompagna dans les Pays-bas, en Hollande, en Angleterre; d'où étant revenu en Hollande, il fut attaqué de la pierre à Flessingue, & y mourut en 1641, laissant fon infortunée Maîtresse dans l'accablement d'une douleur aussi vive que sincère (p).

Le Roi, à son retour de Compiegne, s'étoit adressé Archon, pour se confesser au père Alexandre Jarri, Jésuite, natif de Poitiers. Ce ne fut pas lui néanmoins qu'on choisit, lorsqu'il fut question de donner un successeur au père Suffren. Sa Majesté, ou plutôt le cardinal de Richelieu, ne voulant confier désormais cet emploi qu'à des hommes absolument incapables, par leur caractère ou par leur goût, d'entrer dans les intrigues de la Cour, & de se mêler des affaires du Gouvernement, examina avec l'attention la plus scrupuleuse tout ce que la Société avoit de sujets renommés, & enfin s'arrêta au père Charles Maillan, en qui il crut trouver l'homme qu'il cherchoit. Ce Père étoit du Bugey. Il avoit rempli différentes charges dans son Ordre, entre autres, le

<sup>(</sup>p) Le corps du père Suffren fut porté à Paris pour être enterré à la Maison professe. On a de ce Père un ouvrage de spiritualité intitulé, l'Année-Sainte.

rectorat des colléges de Lyon & d'Avignon. C'est Année dans cette dernière ville que le Cardinal Ministre l'avoit connu.

1631.

Le changement de Confesseur fut le prélude d'un mouvement presque général dans les places ecclésiastiques de la Cour. Pendant les dernières expéditions de Sa Majesté, Bertrand d'Échaux premier Aumônier étoit allé à Tours, pour veiller enfin par lui-même sur un troupeau qu'il se reprochoit d'avoir long-temps perdu de vue. Cette raison, jointe aux infirmités d'un âge déjà avancé, le détermina à demander au Roi, à son retour, la permission de se démettre de sa charge en faveur de Dominique Seguier, alors Doyen de l'Eglise de Paris. L'ayant obtenue, il se retira dans son diocèse, où il mourut, avec la réputation d'un bon Pasteur, le 21 de mai 1641, âgé de quatre-vingt-cinq ans. On affure que Louis XIII lui avoit accordé sa nomination au cardinalat; mais que le cardinal de Richelieu, qui ne l'aimoit pas, obligea le Prince de lui retirer cette grâce, pour la faire passer à Denys de Marquemont, archevêque de Lyon, Prélat d'un aussi grand mérite, que sa naissance étoit peu distinguée.

On connoissoit déjà avantageusement à la Cour le sujet que d'Échaux désigna pour y'occuper sa place. La famille des Seguiers, originaire du Bourbonnois & établie depuis environ deux siècles dans la Capitale, y avoit fourni des Présidens à Mortier, des Avocats généraux, des Lieutenans civils, des Prévôts des Marchands &

Tome II.

Ddd

U Suiv.

ANNÉE plusieurs autres Magistrats recommandables par leur piété, l'amour de la justice, la charité envers les pauvres, & sur-tout par une fidélité & un attachement inviolables pour le Souverain dans les temps les plus difficiles. Dominique, Le Buf, héritier de ces vertus, étoit né à Saint-Denys en France, Mém. pour le 1 août 1593, de Jean Seguier & de Marie Tudert, On lui donna, au Baptême, le nom de Dominique à cause d'un vœu que ses parens avoient fait avant sa naissance au Saint Patriarche des Frères Prêcheurs, dont en conséquence ils lui firent porter l'habit les six premières années de sa vie. A l'âge de onze ans, il fut envoyé à Dijon avec Pierre son frère aîné, depuis Chancelier de France, pour commencer ses études. De-là il vint les continuer à Paris, où il fréquenta jusqu'en 1616 les écoles de Théologie & de Droit. Alors il fur reçu Conseiller-Clerc au Parlement. Il eut ensuite le doyenné du Chapitre du Mans, qu'il quitta peu de temps après pour prendre celui de l'Église de Paris. Dans ceue place qui l'obligeoit de représenter en certaines occasions. l'archevêque Jean-François de Gondi, Louis XIIII admira plusieurs fois la grâce & la dignité avec laquelle le Doyen officioit, & peut-être témoigna-t-il dès-lors; quelque desir de le voir un jour dans sa Chapelle. Quoi qu'il en soit, en le nommant premier Aumônier, Sa Majesté obtint pour lui du pape Urbain VIII le titre. d'archeyêque de Corinthe, afin qu'il pût exercer sa charge d'une manière plus convenable. Mais il ne fa point d'ulage des Bulles qu'il reçut pour ce titre; parce que l'évêché d'Auxerre ayant vaqué sur ces entresaires, il en fut pourvu. Dans la fuite \* on le transféra sur le 1631. siège de Meaux plus à portée de la Cour que celui \* En 1637. d'Auxerre.

1632.

Le cardinal de la Rochefoucault, Grand-Aumônier de France, ne tarda pas à imiter l'exemple de Bertrand d'Echaux. Durant tout le temps que Louis avoit fait la guerre à l'hérésie, il s'étoit occupé à pousser avec vigueur celle qu'il avoit déclarée lui-même au relâchement, Déjà par ses soins l'Ordre de Saint-Norbert étoit, comme la plupart des autres Chanoines réguliers, rentré Méin. chron. dans les routes de son Institut. Mais il restoit à y rappeler l'Ordre de Saint-Benoît, le plus ancien de tous, 🏂 par cette raison - la même le plus éloigné de la discipline primitive. Cette terre, autrésois si féconde en fruits de sainteté, & où l'on avoit vu revivre les vertus sant admirées dans les solitaires de Scethé, de Nitrie & de la Thébaïde, ne portoit guère au temps dont nous parlons que des ronces & des épines. Toutes les branches de ce grand arbrer se sentolent de la corruption de la racine. Citeaux & Clairvaux étoient gâtés jusque dans le cœur; d'autant plus malades qu'ils étoient moins touchés du desir de leur guérison. Le pieux Cardinal prévit tout ce qu'il lui faudroit de temps, de travail, de courage, de patience pour appliquer des reiffèdes proportionnés à la grandeur du mal; & convaincu qu'un tel ouvrage demandoit un homme tout entier, il supplia le Roi d'agréer qu'il fît la démission de sa charge de Grand-Aumônier

Dddij

ANNÉE Sa Majesté le lui permit, lui laissant néanmoins la supériorité & l'administration du collége de Navarre, qui 1632. Launoi , apparemment n'avoient pas été réunies à la grande Gymn. hist. Aumônerie d'une manière inséparable (q).

t. VII, op. p.469.

La proximité de l'abbaye de Sainte-Geneviève, où le Cardinal demeuroit, fut sans doute ce qui lui fit desirer de conserver l'inspection & l'autorité qu'il avoit eues auparavant sur ce Collége. Il étoit d'ailleurs jaloux de conduire à leur perfection certains établissemens qu'on y avoit commencés de son temps, & peut-être par ses conseils. Telle étoit, en particulier, une fondation faite le 28 de janvier 1625, par François Joulet Prêtre, Con-Id. ibid. seiller & Aumônier du Roi. Cet Ecclésiastique, considérant à part lui les maux & la perte de plusieurs ames que causene les hérésies, & les grands troubles que depuis soixante années & plus elles ont apportés en ce Royaume; ensemble l'utilité & la nécessité que tous les Chrétiens ont de vivre en concorde & union de doctrine & de conduite, sous le Chef de l'Église universelle notre Saint-Père le Pape & ses successeurs, de destrant de tout son pouvoir contribuer au

> (q) Le successeur du cardinal de la Rochesoucault dans la charge de Grand-Aumônier, trouva fort mauvais qu'on en eût détaché cette supériorité. Cependant à la mort du Cardinal, elle sut donnée au cardinal Mazarin, & après celui-ci à Henri de la Mothe-Houdancourt archevêque d'Auch.

> déracinement de tous ces malheurs; & en empêcher ci-après la naissance, cet Ecclésiastique, dis-je, avoit fondé à perpétuité au collège de Navarre une chaire de controverse

contre les hérésies & les schismes, donnant pour l'appointement & entretènement du Lecteur, la somme de six cents cinquante livres de rente annuelle & perpétuelle, assignée sur les gabelles & greniers à sel du Royaume.

N'étant plus détourné par aucun autre objet, le cardinal de la Rochefoucault se livra tout entier au grand ouvrage auquel il s'étoit dévoué. Il y trouva toutes les difficultés qu'il avoit prévues, & beaucoup plus encore: D'Avrigny, ubi suprà. car on n'imagine point ce qu'il en coûte pour ramener à une piété même commune des Moines relâchés, que l'inobservation de leurs règles a insensiblement conduits à l'oubli de Dieu. Ceux qui s'opposoient au rétablissement de la discipline n'étoient pas les moins accrédités. Ils se firent des protecteurs à la Cour de France, & même à celle de Rome; de sorte que le pieux Réformateur eut la douleur de voir casser par le Saint-Siége une sentence qu'il avoit portée pour le bien de Citeaux, en vertu d'un Bref du pape Urbain VIII. Cependant il ne laissa pas de gagner beaucoup. Si toutes les Maisons ne reprirent pas toutes également l'esprit de Saint-Benoît & de Saint-Bernard, du moins le libertinage en fut banni. Si les bois consacrés par la pénitence de ces fameux Patriarches ne devinrent pas encore l'objet de la vénération publique, du moins ils cessèrent d'être la retraite de ces satyres dont l'impudicité alarmoit tous les pays d'alentour. En un mot, on peut dire en général qu'on y a mené depuis une vie, sinon parfaite, du moins chrétienne. Ainsi sous la protection de Louis XIII l'État monastique, horriblement

défiguré dans la plus grande partie de ses membres, reprit une nouvelle forme par les soins infatigables du cardinal de la Rochefoucault. Il mourut en son abbaye de Sainte-Geneviève le 14 de février 1645, âgé de quatre-vingt-huit ans, comblé de mérites, regretté de tous les Ordres de l'Etat, & révéré de tous les gens de bien. Son corps fut inhumé dans l'église de cette abbaye, & son cœur dans celle du collège des Jésuites, sans pompe ni cérémonie, qu'il avoit expressément désendues, ne voulant être traité après sa mort que comme un simple Abbé régulier. L'Eglise gallicane lui est redevable d'une portion considérable de sa gloire. Paris lui doit \* En 1634. en particulier un hôpital fondé de ses libéralités \* pour les personnes affligées de maladies incurables. Un trait par lequel nous finissons, & qui n'est pas à oublier dans son éloge, c'est que le savant & pieux cardinal Bellarmin le proposa en plein Consistoire, pour remplir la chaire de Saint-Pierre après la mort du pape Paul V.

> Le Roi après avoir reçu la démission de sa charge, lui donna pour successeur le cardinal de Lyon. C'est ainsi qu'on appeloit Alphonse-Louis Duplessis de Richelieu, archevêque de Lyon, pour le distinguer de son frère le Cardinal de Richelieu, principal Ministre de Louis XIII. On a déjà vu ce Prélat faire les fonctions de grand Aumônier, durant la maladie qui retint Sa Majesté en cette ville. Il étoit né l'an 1582, de François Duplessis de Richeljeu, grand Prévôt de France, Chevalier des Ordres du Roi, & Capitaine de ses Gardes, & de

Susanne de la Porte. Destiné à l'état ecclésiastique, il eut Année d'abord le doyenné de Saint Martin de Tours, & fut ensuite nommé par Henri IV à l'évêché de Luçon. Mais avant que d'être sacré, touché du néant des grandeurs humaines, il céda l'épiscopat à Armand Jean, son frère cadet, & choisit pour lui-même l'état religieux, qu'il embrassa à la grande Chartreuse, sous le nom de Dom Alphonse. Il y avoit plus de vingt ans qu'il vivoit dans cet Ordre austère, pratiquant avec édification la règle de Saint Bruno, & ne pensant plus au monde que pour se féliciter de l'avoir quitté, lorsque son frère, devenu tout puissant à la Cour, l'arracha de son cloître, & le fit rentrer dans le siècle. Aussitôt les honneurs, qu'il avoit voulu fuir, vinrent le chercher en foule. Il fut nommé archevêque d'Aixsur la fin de 1625 & archevêque de Lyon en 1628. L'année suivante le pape Urbain VIII lui donna le chapeau de Cardinal, dérogeant en sa faveur au decret de Jules III, qui défendoit d'admettre deux frères dans le sacré Collége (r). Nous ne comptons pas

<sup>(</sup>r) On prétend qu'une des conditions que le pape Urbain VIII mit à cette grâce extraordinaire, fut que le Cardinal Ministre obligeroit le docteur Richer à la rétractation de son livre De ecclesiassica & politica Potestate. Ce qui peut autoriser cette prétention, c'est que Richelieu écrivant à M. de Brassac, Ambassadeur à Rome, pour le remercier des soins qu'il avoit apportés à la promotion de son frère, & le prier de faire connoître au Pape sa reconnoissance, ajoute tout de suite, que Sa Sainteté scaura par ce courrier une nouvelle qui lui sera bien agréable, puisqu'elle apprendra que Richer est revenu à son devoir, soumettant son livre à l'Église & au Saint-Siège, & le condamnant lui-même.

400

France.

les Abbayes qu'on accumula en même-temps sur sa tête; & dont la liste est fort nombreuse. Enfin en 1632, le Roi couronna tous ces dons par celui de la dignité de grand Aumônier, & Sa Majesté ayant reçu à Saint-\* Le 24 Germain-en-Laye \* le serment que le Prélat lui devoit pour cette charge, elle le revêtit du collier de l'Ordre du Saint-Esprit qui y est attaché.

On rapporte aussi au temps dont nous parlons, la démission que l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondi, fit de la charge de Maître de la Chapelle-musique en faveur de Cyrus de Villers de la Faye, appelé communément l'Abbé de Jassin. C'étoit un des Directeurs de la Congrégation établie à Paris, pour la conversion des dévoyés. Il n'étoit pas encore dans les Ordres. On apprend Gazette de du moins des nouvelles publiques de 1645, que le 6 janvier de cette année il dit sa première messe dans l'Église du noviciat des Jésuites, que la Reine Anne d'Autriche y assista & communia de sa main, & que toute la Musique de la Cour s'y trouva. Le Roi l'honora d'un brevet de Conseiller d'État. Dans la suite il sut fait évêque \* En 1653. de Périgueux \*.

> Mais le changement qui fit le plus de bruit fut celui du Maître de l'Oratoire. René de Rieux, évêque de Léon, possesseur de cette charge, étoit fort attaché à la

> On avoit essayé plusieurs fois de le réduire à ce point, & Dieu a permis que nous ne l'ayons pas tenté inutilement; &c. Cela ne veut pas dire néanmoins qu'on ait extorqué cette rétractation le poignard à la gorge comme on le lit dans les Lettres de Morisot.

> > Reine-mère.

Reine-mère, dont il avoit été autrefois Aumônier. On l'accusa d'avoir favorisé l'évasion de cette Princesse, d'avoir sollicité le jeune marquis de Vardes à lui livrer la Capelle, de l'avoir suivie lui-même hors du Royaume, sans la permission du Roi. La notoriété de ces trois griefs n'étoit que trop constante. Sur la demande de Louis, le souverain Pontife Urbain VIII délégua quatre Évêques pour juger René de Rieux, & quelques autres Prélats du Languedoc qui, dans les brouilleries de la Famille royale, avoient pris le parti de Gaston de France (/). C'étoit une plaie faite à la dignité de l'Ordre épiscopal, & une violation maniseste des loix & de la discipline de l'Église gallicane, où les Évêques ne peuvent être jugés que par leur métropolitain & leurs conprovinciaux, fauf l'appel au Saint-Siége. Aussi le Procureur général du Parlement de Paris, s'opposa-t-il à l'exécution du Bref du Pape, comme à une nouveauté dangereuse. Mais le Cardinal de Richelieu étoit l'ame de cette procédure ; y avoit-il quelque obstacle qu'il ne fût capable de surmonter! A l'ombre de son crédit les Commissaires ayant ouvert leur Tribunal, René de Rieux, en particulier, en

<sup>(</sup>f) Les Évêques délégués par le Pape étoient l'archevêque d'Arles, le coadjuteur de Tours & les évêques de Saint-Flour & de Saint-Malo. Les accusés étoient Alphonse d'Elbène évêque d'Albi, Jean de la Pause évêque de Lodève, Étienne Polverel évêque d'Aleth, Pierre de Fleyre évêque de Saint-Pons, & René de Rieux évêque de Léon. Il n'y eut que ce dernier & l'évêque d'Albi qui furent privés de leurs siéges.

éprouva la plus grande sévérité. Par sentence du 31 ma 1634, il fut déposé; son siège, ses charges, ses dignités, tout fut déclaré vacant. Le Roi nomma à l'évêché de Léon Charles Talon, Curé de Saint Gervais de Paris, & il donna la charge de Maître de l'Oratoire à Philippe de la Fontaine, parent & protégé de M. de Saint-Simon favori de Sa Majesté, du reste, espèce d'amphibie sur l'état duquel il est difficile de prononcer (1).

Archon, t. 11, p. 772.

Le nouveau Grand-Aumônier commença son ministère à Saint - Germain - en - Laye par une cérémonie remarquable pour sa juridiction, en qualité d'évêque de la Cour. Il désigna les stations du jubilé, c'est-à-dire, les églises ou chapelles que le Roi & les Courtisans devoient visiter pour gagner cette indulgence; & il en fit lui-même l'ouverture par une procession solennelle, à laquelle le Monarque assista avec toute sa Maison.

1633.

Il eut bientôt une autre occasion de faire valoir les droits annexés à sa charge. Depuis quelques années l'Université de Paris avoit renouvelé ses anciennes tentatives pour étendre son autorité sur le Collége royal. sur le Colllège Le Parlement même, devant qui les Parties s'étoient P.73 & 76. pourvues, avoit favorisé le dessein du Corps académique par un Arrêt du 8 août 1626. Mais les Professeurs royaux s'étant opposés à l'exécution de ce Jugement,

<sup>(</sup>t) Philippe de la Fontaine fut d'abord Moine de Saint-Benoît; il fit ensuite profession dans l'Ordre des Chanoines réguliers de Saint-Augustin / Gall. Christ. tom. IX, col. 468); & il finit par se travestir en prêtre séculier.

après un mûr examen des raisons des uns & des autres, Annés il intervint le 18 de mars 1633 un Arrêt du Conseil, qui ordonna que les Lecteurs & Professeurs royaux seront senus de reconnoître le Grand-Aumônier pour leur Supérieur unique, avec défense au Recteur & à l'Université d'y apporter aucun trouble ni opposition. Cette loi, qui a terminé toutes les querelles, étoit l'ouvrage du cardinal de Lyon. Les Suppôts du Collége royal ne se contentèrent pas de lui en marquer leur joie & leur reconnoissance en particulier, ils chargèrent Jean Grangier, Professeur en éloquence, de la lui témoigner publiquement par une harangue où l'Orateur n'épargna pas les éloges.

Au mois de novembre suivant, le Roi donna des Lettres patentes qui prouvent qu'on étoit bien plus porté hist. de Paris, en ce temps-là à augmenter qu'à diminuer les prérogatives t. 11,p.1379. du Chef de la Chapelle royale. Sa Majesté, attentive aux besoins de ses soldats, particulièrement de ceux que l'âge ou leurs blessures mettoient hors de combat, résolut d'établir, pour seur servir de retraite, une maison sous le titre de Commanderie de Saint-Louis, à laquelle Elle attribua, entre autres revenus, ce que chaque bénéfice consistorial devoit payer pour l'oblat. Elle chargea le cardinal de Richelieu de l'exécution de cet établissement; mais Elle voulut que la direction & la furintendance générale en fût ensuite consiée au cardinal de Lyon Grand-Aumônier de France, & à ses successeurs dans la même dignité. Louis XIII n'eut que le mérite du projet. Il étoit réservé à son successeur de l'exécuter

Eee ij

ANNÉE avec une magnificence qui fera à jamais l'admiration de l'Europe.

Le cardinal de Lyon fut envoyé à Rome pour des affaires importantes, dont le détail n'est pas de notre sujet. Durant son absence, le père Maillan, Confesseur du \* Le 4 Roi mourut à Bourbon-Lancy \*, où il étoit allé chercher un remède à de violentes coliques. Personne ne sut plus sensible à cette mort que le Cardinal Ministre. Il n'avoit eu qu'à se louer de la conduite de ce Jésuite, & il craignoit de ne pas lui trouver un successeur qui lui ressemblât. Pour le remplacer, il fit choix du père Jacques Gordon, Écossois de naissance, Religieux du même Ordre, vénérable par son savoir, par ses mœurs, & sur-tout par son âge de quatre-vingt-trois ans. C'étoit l'appeler à la Cour dans une saison que les gens sages n'attendent guère pour s'en éloigner. A peine le vieillard eut-il rempli son emploi l'espace de dix-huit mois, qu'une attaque d'apoplexie le rendit incapable d'en continuer les fonctions (u).

1637.

Alors les embarras de Richelieu recommencèrent plus que jamais. Et ce n'étoit pas sans raison; car dans le grand nombre d'intrigues qu'on faisoit pour le détruire, rien ne lui importoit tant que de mettre auprès du Roi un Confesseur qui prît vivement ses intérêts, & qui

<sup>(</sup>u) Il se retira le 11 de mars à la Maison professe, où il mourut le 17 de Novembre 1641, âgé de quatre-vingt-huit ans. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la Chronologie, sur la Bible & sur les affaires d'Angleterre.

s'appliquât à effacer les fâcheuses impressions qu'on donnoit à Sa Majesté contre lui. Une des choses qui choquoient le plus dans la conduite du premier Ministre, c'étoit son faste. On ne pouvoit s'accoutumer à voir que nouvelle édit. le Sujet fût mieux servi, qu'il parût plus riche & plus page 793. opulent que le Maître. Louis ne lui cachoit pas ce qu'il en pensoit, sur-tout lorsqu'il avoit reçu quelque nouvelle qui le mettoit de mauvaise humeur; & quand il n'osoit lui en parler directement, il s'en plaignoit à ceux qui l'approchoient, & qui avoient plus de part à sa confiance. Pour faire cesser ces plaintes & ces reproches, le Cardinal crut devoir rendre au Monarque une partie des biens qu'il en avoit reçus. Il lui fit le don de son hôtel & de plusseurs effets précieux, entre lesquels nous remarquons sa chapelle de diamans, qui fut mise par le commandement du Roi entre les mains du Grand-Aumônier de France, nouvellement arrivé d'Italie. Elle consistoit en une grande croix d'or émaillée, deux burettes d'or aussi émaillées, un ciboire d'or, une statue d'or de Saint Louis, le tout enrichi de diamans & de rubis. Il n'est point parlé dans l'acte de donation de chandeliers ni de calices. Cette générosité put bien diminuer l'envie qu'attiroient à Richelieu ses grandes richesses; mais elle ne lui ôta pas toutes ses inquiétudes.

Parmi les filles d'honneur de la Reine, il y avoit une jeune demoiselle nommée la Fayette, en qui la beauté, l'esprit & les charmes du caractère secondoient la vertu & en relevoient l'éclat. Louis avoit de p. 6 & fuir.

Anné s 1637.

fréquens entretiens avec elle. Il ne se plaisoit qu'en sa compagnie; il lui découvroit ses plus secrettes pensées; il paroissoit disposé à favoriser en toute occasion ceux qu'elle lui recommandoit. Le Ministre avoit regardé pendant quelque temps cet innocent commerce avec assez d'indifférence. Mais quand il s'aperçut que le crédit de cette fille augmentoit de jour en jour, qu'elle commençoit à demander & à obtenir des grâces sans sa participation, il en fut alarmé. Inutilement entreprit-il de la mettre dans ses intérêts. Elle étoit trop attachée à la Reine, qui l'avoit prévenue contre le Cardinal au point que son nom seul l'épouvantoit. D'ailleurs dès ses plus tendres années elle avoit eu dessein de se faire Religieuse; & comme elle persistoit encore dans cette résolution, malgré la fayeur & l'opposition même du Roi, elle en étoit plus hardie à mépriser les promesses de Richelieu, & à découvrir à Sa Majesté les défauts de ce Ministre. Celui-ci, se doutant bien que dans les longues conversations qu'elle avoit avec le Prince, elle ne parloit pas à son avantage, s'occupoit des moyens de rompre une liaison si préjudiciable à ses intérêts, lorsque l'attaque du père Gordon rendit la place de Confesseur du Roi vacante. Il se proposa aussitôt de n'y mettre qu'un homme dont il fût bien assuré, & sur le zèle duquel il pût compter. Pour ne se pas méprendre dans le choix qu'il alloit faire, il consulta le fieur des Claux chanoine de Bordeaux, fon Consesseur, qui lui indiqua le père Louis de la Salle Supérieur de la Maison professe, le père Etienne Binet & le père

Nicolas Caussin, trois Jésuites d'une vertu reconnue. C'est au dernier qu'on s'arrêta.

1637.

Nicolas Caussin étoit né à Troyes en Champagne, l'an 1583, d'un père aussi recommandable par sa probité que par son expérience dans la Médecine. Etant entré dans la Société à l'âge de seize ans, la vivacité de son esprit, jointe à la douceur de son caractère, lui acquit d'abord l'estime & l'amitié de tous ceux dont il fut connu. On assure que le roi Henri le Grand ayant eu dès-lors occasion de le voir, prédit que ce jeune Jésuite feroit un jour honneur à sa Compagnie & à la France. Il enseigna les Humanités & la Réthorique à Rouen, à la Flèche, à Paris; & on ajoute qu'il se faisoit tellement aimer de ses écoliers, que lorsqu'il avoit prononcé ou donné au Public quelque harangue, ils le portoient en triomphe sur leurs épaules avec des acclamations à sa louange. Il s'adonna ensuite à la prédication & à la composition de quelques ouvrages, dont un, intitulé La Cour Sainte, qu'on ne lit guère aujourd'hui, eut alors la plus grande vogue. C'étoit d'ailleurs un homme simple & modeste, qui vivoit dans une austère retraite, sans avoir jamais paru prendre part aux affaires du monde. Sur cette réputation, le Cardinal lui donna la préférence, ne doutant pas qu'il ne se montrât entièrement dévoué à toutes ses volontés. Il lui annonça par un billet écrit de sa main, que le Roi avoit dessein de se confesser à lui le jour de l'Annonciation de la Vierge, & qu'il eût à se rendre la veille 24 de mars à Ruel, où il lui parleroit.

Année 1637. Ce billet lui fut apporté à la Maison professe des Jésuites, lieu de sa demeure, par le jeune Cinq-Mars, déjà en faveur auprès du premier Ministre. Les Supérieurs du père Caussin, se désiant de sa capacité pour un poste si difficile, tâchèrent de le détourner de l'accepter: mais lui, se croyant légitimement appelé, ne voulut pas même leur promettre de prendre leur conseil.

Étant allé à Ruel au jour marqué, il eut une audience de Richelieu, qui, après lui avoir déclaré que le Roi desiroit de se confesser à lui avant que de communier, ajouta que ce Prince étoit sans vice; que sa vertu faisoit la bénédiction de son État; qu'il étoit important de le maintenir dans cette pureté de mœurs; qu'à la vérité depuis quelque temps il paroissoit fort attaché à une demoiselle de la Reine; qu'il n'y soupçonnoit aucun mal; mais qu'une si grande affection entre des personnes de différent sexe étoit toujours dangereuse. Il répéta plusieurs fois qu'il croyoit leur liaison innocente: mais l'air & le ton avec lesquels il le disoit, étoient plus que capables de la rendre suspecte. Il conclut néanmoins qu'il ne falloit pas la rompre tout-à-coup, mais qu'il étoit à propos de la découdre. Le Jésuite écouta attentivement cette instruction, & se rendit le lendemain à Saint-Germain-en-Laye. Il confessa le Roi, qui parut très-content de lui: ensuite il revint à Ruel, où le Cardinal lui apprit que Sa Majesté le retenoit pour son Confesseur ordinaire.

Quelques jours après, ce Père étant retourné à Saint-Germain.

au commencement de la nuit M. des Noyers, Secrétaire d'État de la guerre, qui lui dit qu'il venoit l'avertir de la part du Cardinal, que la demoiselle de la Reine, dont Son Eminence lui avoit parlé, étoit dans le dessein de quitter la Cour pour se faire Religieuse; qu'il eût soin d'examiner si sa vocation étoit bonne; & que s'il la jugeoit telle, il devoit l'exhorter à la suivre, & à entrer au couvent le plus tôt qu'il seroit possible. Il lui recommanda en même temps de garder un profond secret sur la visite nocturne qu'il lui rendoit, & sur-tout de ne point dire au Roi qu'il étoit venu lui parler de cette affaire. Le Confesseur comprit alors clairement à quel point Richelieu étoit impatient de la voir finir; & il lui fut aisé de deviner que la Religion n'étoit pas le plus pressant motif de son impatience. Tandis qu'il délibéroit sur la manière dont il devoit se conduire dans une commission si délicate, Mademoiselle de la Fayette le mit elle-même à portée de l'exécuter. Elle l'aborda un jour, comme il entroit dans la Chapelle du château, & lui dit qu'elle souhaitoit de lui parler en particulier. Il

la remit à l'après-dînée, afin d'avoir le temps d'en prévenir le Roi, qu'il alla en effet trouver aussitôt pour savoir ses intentions. Il ne lui eut pas plutôt dit qu'une demoiselle de la Reine étoit venue lui demander un entretien particulier, que ce Prince répondit: c'est la Fayette; oui, je le veux bien. Elle veut vous parler du dessein qu'elle a de se faire Religieuse. Le Père eut une

Fff

Tome II.

Saint-Germain, vit avec surprise arriver dans sa chambre Année au commencement de la nuit M. des Noyers, Secrétaire 1637.

Année 1637. longue conversation avec elle en présence de la Sousgouvernante des filles de la Reine. Après qu'elle lui eut déclaré la résolution où elle étoit de se consacrer à Dieu dans l'état religieux, il lui représenta d'abord les peines & les dégoûts qu'elle éprouveroit dans ce nouveau genre de vie, & lui demanda si elle auroit la force de les supporter. Il s'informa ensuite si sa vocation venoit de Dieu, & si ce n'étoit pas plutôt l'effet du chagrin, ou de la séduction de quelques personnes intéressées. Elle répondit qu'elle avoit eu ce dessein dès sa jeunesse; qu'elle desiroit d'entrer dans l'Ordre de la Visitation, qui n'étoit point trop austère; qu'elle n'avoit aucun sujet de chagrin; que personne ne lui avoit conseillé de quitter le monde que son propre cœur, qui n'y voyoit rien digne de son attachement; & que le seul regret qu'elle auroit en s'en éloignant, étoit de satisfaire par-là l'ambition & la malignité de ceux qu'elle croyoit avoir raison de ne pas aimer : paroles par lesquelles elle défignoit le premier Ministre. Enfin elle conjura le Jésuite d'engager le Roi à ne point mettre d'opposition à sa retraite. Le père Caussin étant allé rendre compte au Monarque des dispositions de sa favorite, ce Prince lui dit les larmes aux yeux : encore que je sois bien fâché qu'elle se retire, néanmoins je ne veux pas empêcher sa vocation; mais seulement qu'elle attende que je parte pour l'armée. Consultez là-dessus Madame de Senecey.

Tous les ennemis de Richelieu regardoient Mademoiselle de la Fayette comme un moyen dont ils espéroient

\_\_\_

de se servir tôt ou tard pour renverser sa fortune, ou Année du moins pour mettre des bornes a sa puissance. Madame de Senecey, qui étoit de ce nombre, fut au désespoir d'apprendre que le Roi eût permis à cette fille de se renfermer dans un cloître, & qu'il se bornât à vouloir seulement différer son sacrifice de quelques mois. Le père Caussin lui ayant dit que Sa Majesté s'en rapportoit à elle pour la conduite de cette affaire, la haine qu'elle portoit au Cardinal lui fit trouver tout-à-coup une raison plausible pour différer le départ de son amie. Elle dit au Confesseur, que Mademoiselle de la Fayette ayant un père & une mère, un aïeul & une aïeule, qui vivoient encore, il étoit juste de les avertir du dessein de leur fille, & d'attendre leur consentement, avant que de lui permettre de se retirer. Le Roi, instruit de cet avis, l'approuva, & voulut qu'on le suivît. Mais le Cardinal, dès qu'il en fut informé, en témoigna le plus grand mécontentement. Il s'emporta contre le père Caussin, & lui dit qu'il auroit mieux fait de s'en tenir à ce qu'il lui avoit mandé par M. des Noyers; que les délais & les retardemens ne pouvoient avoir d'autre effet que d'affoiblir la vocation de cette jeune personne, & peut-être de la lui faire perdre; qu'il étoit inutile d'attendre le consentement de ses parens, puisque l'on avoit celui du Roi, qui lui tenoit lieu de père & de mère; & qu'enfin il ne falloit pas laisser languir une affaire qui ne pouvoit être terminée trop promptement. Le Jésuite ayant répondu qu'il craignoit de se rendre suspect en faisant paroître

Fff ij

tant de vivacité, Richelieu convint qu'il avoit raison & ne voulut plus l'employer. Il fit agir à sa place d'autres négociateurs; mais inutilement, parce qu'on se défia d'eux.

Cependant Mademoiselle de la Fayette, après avoir attendu quelque temps la réponse de ses parens, prit fon parti d'elle-même. Elle pria le père Caussin de lui obtenir du Roi la permission d'entrer au monastère de la Visitation de la rue Saint-Antoine, où elle vouloit se consacrer à Dieu pour toujours. Le Père en fit la proposition au Prince qui répondit en soupirant, qu'il auroit souhaité qu'elle eût attendu jusqu'à son départ pour l'armée; mais qu'il se feroit scrupule de s'opposer à sa vocation, ce qu'il répéta plusieurs fois. Le même jour, la demoiselle étant venue prendre congé de lui dans la chambre de la Reine: Allez, lui dit-il, où Dieu vous appelle; il n'appartient pas à un homme de s'opposer à sa volonté. Je pourrois de mon autorité royale vous retenir à ma. Cour, & défendre à tous les monassères de mon royaume de vous recevoir. Mais je connois cette sorte de vie si excellente, que je ne veux pas avoir à me reprocher un jour de vous avoir détourné d'un si grand bien.

Louis fit en ce moment un effort sur lui-même pour vaincre sa douleur: mais à peine cette généreuse fille fut-elle partie, qu'il tomba dans une mélancolie profonde. Il lui prit un dégoût & une tristesse qui sit craindre pour sa santé. On lui dit pour le consoler, qu'il ne tenoit qu'à lui de l'aller voir quand il lui plairoit : il suivit ce conseil, & la première conversation qu'il eux

avec elle, dura plus de trois heures. Il en sortit si touché Anne B de tout ce qu'elle lui avoit dit sur le bonheur de la vie religieuse, qu'il assura le père Caussin qu'il embrasseroit volontiers cet état, s'il lui étoit permis d'abandonner le gouvernement du royaume. Durant quatre mois il continua de la voir très-fréquemment, & l'on sait de quel heureux évènement la France fut redevable à une de ces visites (x).

Le Cardinal de Richelieu qui avoit compté que Mademoiselle de la Fayette, une fois renfermée dans son Couvent, seroit bientôt oubliée, vit avec autant de chagrin que de surprise, que Louis lui conservoit le même attachement. Il s'en plaignit au père Caussin, & le pressa de représenter à Sa Majesté, combien il convenoit peu à un grand Prince d'occuper son esprit de cette petite fille.

<sup>(</sup>x) Au commencement de décembre, le Roi, étant parti de Verfailles pour aller coucher à Saint-Maur, passa par Paris, & s'arrêta au couvent des Filles de Sainte-Marie, pour rendre visite à Mademoiselle de la Fayette. Pendant qu'ils s'entretenoient, il survint un orage si affreux & si long, qu'il ne sut possible à ce Prince ni de retourner à Versailles, ni d'aller à Saint-Maur, où sa chambre, son lit & les Officiers de sa bouche étoient arrivés. Il parut embarrassé ne sachant où se retirer. On lui proposa d'aller au Louvre, ou, au défaut de son appartement qui n'étoit pas tendu, il trouveroit dans celui de la Reine, qui y demeuroit, un souper & un logement tout préparé. Après quelques difficultés, la proposition sut acceptée. Louis soupa, passa la nuit avec la Reine; & neuf mois après Anne d'Autriche mit au monde Louis XIV. Qui sait si les discours de Mademoitelle de la Fayette, infiniment attachée à la Reine, ne contribuèrent pas autant que l'orage à une réunion si desirée!

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

1637.

Que ne fit-il pas pour gagner le Jésuite & le mettre entièrement dans ses intérêts! Il lui proposa un jour de se lier étroitement avec lui, sans que le Roi s'en aperçût; il lui dit que tous les autres Confesseurs en avoient usé ainsi, & qu'il ne savoit pas pourquoi il refusoit de lui témoigner la même confiance; il lui offrit en même temps toutes les grâces qu'il pourroit desirer pour lui, pour son Ordre, pour ses parens. Non content de lui offrir des grâces, il le pressoit quelquesois de lui en demander; & lorsqu'il en sollicitoit quelqu'une, ce qui arrivoit très-rarement, Richelieu paroissoit plus satisfait de pouvoir la lui accorder, que l'autre ne l'étoit de l'avoir obtenue: enfin il l'accabloit de caresses toutes les fois qu'il le voyoit. Le père Caussin recevoit ces avances avec beaucoup de respect & de civilité, mais sans se lier jamais par une parole positive; il évitoit, autant qu'il lui étoit possible, d'avoir obligation à un homme dont il n'approuvoit pas la conduite, & contre lequel il avoit résolu de faire de vives remontrances à Sa Majesté.

Histoire de Daniel, nouv. p. 106.

Dès le temps qu'il avoit été nommé Confesseur du France du P. Roi, son prédécesseur, devenu paralitique, lui avoit édit. t. XV, remis une lettre anonyme qu'il avoit reçue, dans laquelle on le menaçoit des jugemens de Dieu, s'il n'avertissoit pas son pénitent de l'obligation où il étoit de remédier à la misère du peuple, à l'oppression de tous les Ordres de l'État, à l'exil de la Reine sa mère, & aux divisions de la Maison royale. Le père Gordon, en donnant cette lettre au nouveau Confesseur, lui dit, que ses infirmités ne lui permettant plus de profiter des avis qu'elle contenoit, c'étoit à lui à en faire usage pour éclairer la conscience du Monarque, & le mettre dans la voie du salut. Le père Caussin l'assura qu'il ne négligeroit rien pour remplir les devoirs de son ministère, dût-il lui en coûter la vie. Il reçut quelque temps après, sur le même sujet, d'autres avis plus dignes de son attention qu'une lettre anonyme. La Reine donna le voile à Mademoiselle de la Fayette, le jour de sa prise d'habit, & le père Caussin y précha; après cette cérémonie, cette Princesse le fit appeler pour lui parler en particulier. Elle lui dit qu'il étoit obligé en conscience de représenter au Roi, que son peuple étoit surchargé de tailles & d'impôts, pour subvenir aux frais d'une guerre excitée & entretenue par la seule ambition du Cardinal; que ce Ministre n'avoit en vue que d'embarrasser tellement l'esprit de Sa Majesté, qu'Elle ne pût absolument se passer de lui; qu'il étoit sans cesse occupé à lui inspirer de l'éloignement & de la défiance de ses plus proches parens & des Grands du royaume, dont plusieurs le serviroient avec plus de zèle & de fidélité que lui. Le Confesseur évita d'entrer dans aucune discussion sur ce qui regardoit Richelieu: il se contenta de répondre en général, qu'il ne vouloit point se mêler de ce qui n'avoit aucun rapport à son ministère; mais qu'il s'acquitteroit de ses obligations, & qu'il ne craindroit jamais d'éclairer le Roi sur tout ce qui pourroit intéresser sa conscience.

ANNÉ 1637.

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Pour ne point faire de démarche téméraire & infruc-1637. tueuse, il falloit commencer par disposer le Monarque à écouter & à suivre les avis qu'on vouloit lui donner, en le remplissant d'une haute estime pour la personne qui les donnoit : c'est à quoi Mademoiselle de la Fayette, que le père Caussin dirigeoit, se chargea de travailler. Toutes les fois que Louis lui faisoit l'honneur de la visiter, aux discours les plus désavantageux pour le Cardinal, elle en mêloit adroitement de favorables au Jésuite, leur commun Directeur, dont elle ne cessoit de vanter la piété, le désintéressement, la droiture, la probité. Cela réussit: le Roi prit insensiblement une telle confiance en ce Religieux, qu'il s'enfermoit souvent avec lui, & que leurs entretiens duroient des heures entières. Il trouvoit dans sa conversation un air de candeur & de sincérité qui lui plaisoit infiniment. Sans cesse environné de gens qui rapportoient toutes ses paroles au Cardinal, il goûtoit une satisfaction qui lui étoit presque inconnue, à découvrir ses pensées à un homme qui ne cherchoit point à plaire à son Ministre, & qui évitoit d'avoir aucune liaison avec lui. Quoiqu'il ne trouvât pas bon qu'on blâmât ouvertement la conduite de Richelieu, dont il ne croyoit pas pouvoir se passer; dans ces conversations secretes, quand il en étoit mécontent, il étoit le premier à parler contre lui. C'est un étrange fait, dit-il un jour, que M. le Cardinal ne se contente pas de tyranniser mon peuple, il veut aussi tyranniser ma personne; la misère & la pauvreté est par-tout, & dans sa maison l'or & l'argent

y est à pellerées. Il a quantité de Bénésices, & ne dit point ANNEE son breviaire; il dit qu'il en est dispensé en récitant les heures de la Croix, & encore je crois qu'il ne les dit pas. Il veut m'assujettir à demeurer toujours à Saint-Germain-en-Laie, à cause de son Ruel; je n'aime plus la chasse, je voudrois bien lui donner un logement en mon château pour tenir Conseil tous les jours, & je n'en puis venir à bout. On imagine bien que le Confesseur n'avoit garde de contredire des discours si utiles à ses fins.

Ces entretiens particuliers furent bientôt, pour le pre- Hist. de Fr. mier Ministre, le sujet de la plus mortelle inquiétude. Ne du P. Daniel, nouvelle édit. pouvant les empêcher, il résolut de profiter de la liberté page 103. qu'il avoit d'entrer quand il lui plaisoit chez le Roi, pour venir au moins les interrompre. Dès qu'il savoit que le Prince étoit enfermé avec son Confesseur, it arrivoit brusquement, sous prétexte de quelque nouvelle, ou de quelqu'affaire importante dont il falloit rendre compte à Sa Majesté, pour rompre la conversation, & juger par la manière dont il seroit reçu, si c'étoit luimême qui en étoit le sujet. Lui faire sermer la porte, c'eût été augmenter ses soupçons: Louis prit un autre moyen de s'en délivrer. Comme il savoit assez de latin pour entendre celui de l'Ecriture sainte, il en tiroit divers passages, dont il composoit de petits Offices pour son usage particulier, sur les principales Fêtes de l'année, sur les Saints les plus renommés du royaume de France, sur le précieux Sang de Jésus-Christ, sur les différentes grâces qu'il vouloit obtenir de Dieu, comme la paix

Tome II.

Ggg

de cœur, la vraie pénitence, la pureté de l'ame & les dispositions nécessaires pour mourir chrétiennement (y). Lorsqu'il avoit composé quelqu'Office nouveau, il le montroit au père Caussin; ce qui ne les empêchoit pas de suspendre l'examen qu'ils en faisoient ensemble, par des discours sur le gouvernement de l'État: mais sitôt que le Ministre ouvroit la porte du cabinet, ils reprenoient la lecture de l'Office, comme si c'eût été leur unique occupation. Richelieu les voyant appliqués à chercher des passages dans la Bible, ou à corriger quelqu'endroit de l'ouvrage qu'ils examinoient, se retiroit fort content de savoir, qu'au lieu de critiquer sa conduite, ils employoient leur temps à un pareil travail; & quand il étoit sorti, le Roi disoit au Jésuite: Voilà de petits Offices qui nous rendent un grand office. Ils recommençoient ensuite à parler du Cardinal.

Le père Caussin, séduit par cette samiliarité que son Maître lui témoignoit, ne douta plus qu'avec le temps il ne vînt à bout de lui faire changer tout le système du gouvernement établi par le premier Ministre. Le bon Religieux ne connoissoit guère la supériorité du génie de

<sup>(</sup>y) Ils ont été imprimés en un volume in-16, en 1642; & en deux volumes in-4. en 1643, à l'Imprimerie royale, sous ce titre, Parva Christiana pietatis Officia per Christianissimum Regem Ludovicum XIII ordinata. On en trouve une ample description dans le Mercure de France du mois de Décembre 1753, où l'on examine si Louis XIII effectivement rédigé lui-même cet Ouvrage, comme le titre l'annonce, & comme les approbateurs, au nombre de cinq, le certifient. Ce que nous en avons dit, décide la question.

Richelieu. Celui-ci ayant remarqué que le Roi prenoit Année en le voyant un air sombre qui ne lui étoit pas ordinaire, 1637. se douta que le Confesseur travailloit sourdement à luis faire perdre la confiance de Sa Majesté; il chargea le Cardinal de Lyon son frère, d'entretenir ce Jésuite en particulier, pour tâcher de découvrir par ses discours, jusqu'où s'étendoit l'empire qu'il paroissoit avoir acquis sur l'esprit de son Pénitent. Le Grand-Aumônier se rendit à Saint-Germain, où il eut une conversation avec de père Caussin, dans laquelle il commença par se plaindre de ce que lui, & quelques autres à son exemple, avoient pris la liberté de prêcher devant le Roi, sans sa permission; & pour lui faire sentir qu'il étoit son supérieur par rapport à cette fonction, il lui déclara qu'il ne vouloit plus que ni lui, ni aucun autre prêchassent dans la Chapelle royale, lans son consentement. Il le pressa ensuite de lui dire sur quoi pouvoit rouler les longs entretiens du Roi avec Mademoiselle de la Fayette. Le Père évita de s'expliquer le plus honnêtement qu'il lui fut possible; mais le Cardinal de Lyon ne laissa pas d'entrevoir qu'il étoit d'intelligence avec la nouvelle Religieuse, & qu'il se croyoit sûr de la protection du Monarque, indépendamment de celle du premier Ministre. Il eut soin d'en avertir son frère, en lui disant que ses affaires n'étoient pas en bon état à Saint-Germain, & qu'il lui conseilloit d'y prendre garde.

Vers le même temps le Confesseur obtint du Roi une grâce, qui, toute juste qu'elle étoit, contribua encore à l'eblouir. Souvent il avoit dit à ce Prince, qu'il étoit

ANNÉE obligé en conscience de nommer de dignes sujets aux Bénéfices vacans, & qu'il répondroit à Dieu des choix que l'on auroit fait en son nom & par son autorité. Il lui avoit représenté de plus, que le Cardinal nommoit aux évêchés des Ecclésiastiques pleins de l'esprit du monde, qui ne songeoient qu'à leur fortune, & qui, oubliant qu'ils étoient Ministres d'un Dieu de paix, alloient sans scrupule à la guerre, où ils faisoient les fonctions de Commandans, de Munitionnaires & d'Intendans d'armée; tandis que Sa Majesté avoit parmi ses Aumôniers & dans sa propre Maison, des sujets plus dignes de l'épiscopat, qui le servoient depuis long temps, & à qui on n'accordoit jamais aucune récompense. Charles de Beaumanoir, évêque du Mans, étant mort le 21 de novembre, le Jésuite proposa au Roi de mettre sur ce siège l'abbé de la Ferté, l'un de ses Aumôniers. Louis l'y nomma. Le Cardinal qui en fut promptement averti, partit aussitôt de Ruel, pour venir travailler avec Sa Majesté sur les Bénéfices; & au lieu de se plaindre de ce qu'Elle avoit donné contre son usage l'évêché du Mans, sans le consulter, il sit semblant d'ignorer ce qui s'étoit passé, & proposa comme de lui-même l'abbé de la Ferté, en disant qu'il étoit juste de récompenser les Ecclésiastiques de la chapelle, & que cet Abbé lui paroissoit très-propre pour remplir le siège vacant. Le Roi n'osant avouer qu'il en avoit déjà ditposé en sa faveur, feignit à fon tour d'applaudir au bon choix du Ministre, qui en eut tout l'honneur aux yeux du public,

mais qui n'en conserva pas moins un vif ressentiment ANNÉE contre celui qui l'avoit prévenu.

1637.

La facilité avec laquelle le père Caussin avoit réussi dans cette occasion, acheva de lui persuader qu'il pourroit faire prendre au Monarque des résolutions contraires à celles de son Ministre, dans des affaires beaucoup plus importantes: il ne crut pas devoir différer davantage les remontrances qu'il avoit préparées, & qu'il regardoit comme l'unique remède aux maux de l'Etat. Le matin du 8 décembre, fête de la Conception, le Roi l'ayant fait appeler pour se confesser, il supplia Sa Majesté de lui donner auparavant une audience particulière dans son cabinet. Là il lui dit qu'il favoit que la France étoit sur le point de conclure un traité d'alliance avec le Turc, ce qui lui paroissoit tellement contraire à tous les principes de la Religion, qu'il ne pouvoit pas s'imaginer qu'un Roi Très-Chrétien pût jamais se résoudre à y donner son consentement. Louis lui répondit qu'on ne lui avoit rien dit que de vrai, & il lui apporta quelques raisons pour justifier ce projet; mais il y a apparence qu'il lui fit entendre en même temps, qu'il n'auroit point lieu, puisque le Père n'insista pas sur cet article : il s'étendit principalement sur l'union de nos armes avec celles de la Hollande & de la Suède, qui duroit depuis si long-temps, & qui avoit été si suneste à la Religion catholique. Il représenta que de telles alliances ne pouvoient être permises, que sous la condition de ne causer aucun dommage à l'Eglile; mais que celle-ci avoit

ANNÉE produit la ruine entière de la Religion, & les plus horribles scandales; qu'il y avoit en Allemagne plus de six mille églises détruites ou abandonnées, qu'on y voyoit plus de trois cents lieues de pays, où la clôture des Vierges consacrées à Dieu avoit été violée, où le Saint Sacrifice de la Messe étoit aboli, les vases sacrés employés à des usages profanes, les reliques des Saints foulées aux pieds, leurs châsses brisées, leurs tombeaux ouverts; que tous ceux qui conservoient encore quelques sentimens de piété, ne voyoient qu'avec horreur les ennemis de l'Église enrichis de ses dépouilles; qu'à la vérité on avoit eu soin d'insérer dans les Traités quelques clauses favorables à la Religion, mais qu'on ne les observoit pas; qu'il se croyoit obligé de dire à Sa Majesté, qu'Elle ne pouvoit en conscience tolérer de pareils abus, & qu'il valoit mieux rompre toute union avec les Protestans, que de participer à de si grands excès.

> Le Roi lui répondit qu'il ne falloit plus toucher à ce point-là; qu'avant de faire ces alliances, on avoit examiné avec soin si elles étoient permises, & que les plus habiles Docteurs les avoient déclarées légitimes; que les Pères même de son Ordre avoient été de cet avis, & qu'ils avoient donné leurs consultations par écrit. Ali Sire, repliqua le Confesseur, ne croyez pas nos Pères. Ils ont une église à bâtir, voilà pourquoi le père Seguiran & quelques autres font la cour à M. le Cardinal; mais je suis persuadé que ni eux, ni aucuns Théologiens ne peuvent rien alléguer de solide contre tout ce que j'ai cru devoir

peuple, il dit qu'il étoit surchargé de tailles, d'impositions & de logemens de gens de guerre; qu'un Roi étoit obligé de traiter ses sujets en père, & de les regarder comme ses enfans. A ces mots, Louis s'écria en jetant un prosond soupir: Ah mon pauvre peuple! Puis ayant résléchi un moment, il ajouta: je ne peux encore lui donner de soulagement, étant engagé dans une guerre. Le Jésuite lui dit qu'il avoit grande raison d'avoir compassion de son peuple, qu'il en étoit aimé, & qu'il n'y avoit que le Cardinal qui sût l'objet de sa haine. Ensin, voyant que le Prince l'écoutoit avec beaucoup d'attention, il le conjura d'avoir pitié de la Reine sa mère, & de ne la pas laisser languir plus longtemps dans l'exil & dans la misère. Il lui déclara qu'il

<sup>(7)</sup> C'est le Vassor qui met cette replique dans la bouche du père Caussin; & tout le monde sait que le Vassor, en bon Protestant, est toujours disposé à invectiver contre les Jésuites. Cependant on a cru pouvoir adopter sa narration, parce qu'elle est confirmée par un autre trait, qu'il dit avoir pris dans un entretien sur l'histoire des Iconoclastes. du P. Maimbourg, composé par un Docteur de Sorbonne, où l'on cite des extraits de trois lettres que le P. Caussin écrivit après sa disgrâce, & dans lesquelles il s'exprime ainsi: On me reproche de n'avoir pas consulté les Supérieurs, sur ce que je devois dire au Roi. Vous eussiez voulu prendre part à cette direction que Dieu m'avoit mise entre les mains; étois-je-là pour être votre Vicaire! L'obligation de garder le secret à mon Prince, ne me permettoit pas de balotter les affaires de sa conscience par vos consultations, ni par celles des autres que vous aviez pour complices dans ce dessein. Pouvois-je ignorer qu'il y avoit quelques Pères dans notre Ordre, qui pour l'intérêt de la Maison professe, ou de leur propre personne, faisoient tout au gré du Cardinal?

1637.

ANNÉE étoit obligé par la loi de Dieu de pourvoir à sa subsistance, en lui faisant au moins payer son douaire, qu'elle ne lui demandoit pas d'autre grâce. Pour l'en convaincre, il lui présenta une lettre écrite de la propre main de Marie de Médicis, qui le supplioit de lui accorder la jouissance de ses biens, & un asile dans son royaume, en lui promettant qu'elle ne se mêleroit jamais des affaires de l'Etat. Louis ayant lû cette lettre, en parut touché: je voudrois bien, dit-il, lui donner contentement, mais je n'oserois en parler à M. le Cardinal; si vous pouviez obtenir cela de lui, j'en serois bien aise: c'est-à-dire, que d'un côté il eût bien voulu rappeler sa mère, & rendre son peuple heureux, mais d'un autre côté il craignoit de mécontenter son Ministre. Tel étoit l'embarras où le mettoient les discours du père Caussin; & comme ce Père continuoit toujours de lui parler avec autant de force que de liberté, il se lassa de l'entendre. Ne sachant plus que lui répondre, il avoua qu'il étoit fâché de l'avoir fait appeler, & qu'il eût mieux fait de renvoyer cette conversation à un autre jour. Il se repentit cependant un moment après de son impatience, & lui en fit excuse. Je vous demande pardon, lui dit-il, je vous ai répondu trop durement, je reconnois que tout ce que vous m'avez dit est pour mon bien.

> Richelieu qui étoit alors à Ruel, ne tarda pas à être informé de la longue conférence que le Roi venoit d'avoir avec son Confesseur. Il sut que ce Prince en étoit sorti avec un air sombre & reveur, qui marquoit le trouble de son ame, & que tous les Courtisans s'attendoient

s'attendoient à quelqu'évènement extraordinaire. Suffi- ANNÉE famment instruit du sujet par ses propres conjectures, 1637. il écrivit sur le champ au Roi, un billet conçu en ces termes.

« Sire, fachant il y a près de deux ans ce que le père Caussin a témoigné à diverses personnes, que votre « Majesté tenoit mes services à importunités, j'attendois « avec grande impatience l'établissement d'une bonne paix, « tant parce que ç'a toujours été l'unique fin qu'Elle s'est « proposée en la guerre, que parce qu'aussi c'étoit le vrai « temp9 justement auquel, offrant à Votre Majesté de me « rendre misérable pour la rendre contente, je pouvois lui « donner la dernière & la plus assurée preuve qu'un sujet « puisse rendre à son Prince, de l'excès de sa passion. « Depuis que Votre Majesté m'a fait l'honneur de me « donner, de son propre mouvement, part en l'adminis-« tration de ses affaires, j'ai toujours fait état de mourir « à ses pieds, & jamais je n'ai fait dessein de m'éloigner « de sa personne. Si ce bon Père a aussi peu connu l'esprit « de Votre Majesté, qu'il a mal suivi celui de sa règle « dans la Cour, je demeure en ces mêmes termes; mais « s'il a mieux pénétré vos intentions que moi, j'estimerois « être coupable, si je ne cherchois de rendre mon absence « agréable, lorsque ma présence ne pourroit vous être « utile, &c. ».

Le Roi ayant lû ce billet, conçut le dessein le plus chimérique qui sût jamais, c'étoit d'accorder les maximes de son Confesseur ayec celles de son Ministre, & de Tome II. Hhh

1637.

Année conserver l'un sans être obligé de se défaire de l'autre. Il dit au père Caussin le lendemain de la Conception, 9 de décembre: j'ai pense à ce que vous m'avez dit, je vois le désordre que vous m'avez représenté, je reconnois l'obligation que j'ai d'y remédier, & je vous promets d'y travailler sérieusement : il est bien vrai que j'ai de la peine à le dire à M. le Cardinal, si vous voulez lui proposer la chose en ma présence, j'appuyerai tout ce que vous direz, & j'espère que cela profitera. J'irai cette après-diné à Ruel, allez-y avant moi, sans dire que je vous y ai envoyé, je surviendrai ensuite, & vous ferez venir à propos tout ce que vous a avez dit. Le Confesseur aperçut d'abord tous les inconvéniens & les dangers d'une pareille entrevue: je me représentois, disoit-il long-temps après à un de ses amis, le Cardinal furieux comme un Dragon, qui me sauteroit au visage, dès que je commencerois à découvrir les fautes qu'il avoit fait commettre au Roi par ses pernicieux conseils, mais je n'en étois pas effrayé. Il répondit à la proposition du Monarque, qu'il savoit bien qu'en répétant devant le Ministre ce qu'il avoit eu l'honneur de représenter à Sa Majesté, il alloit s'exposer à la haine & au ressentiment d'un homme impérieux, qui vouloit que tout pliât sous ses volontés, & qui ne pouvoit soussirir la moindre contradiction; mais que quelque chose qui en pût arriver, il ne manqueroit point à ce qu'il devoit à Dieu, au Roi & à sa conscience. Il partit ensuite pour arriver à Ruel avant le l'rince; il se présenta devant le Cardinal, qui le reçut assez froidement, & ne lui parla que de la vanité du monde & du

bonheur de ceux qui s'attachent uniquement au service ANNÉE de Dieu. Puis, pour lui faire entendre qu'il étoit informé de ses liaisons avec la Reine-mère & Mademoiselle de la Fayette, il ajouta qu'un homme vertueux devoit être en garde contre les artifices des femmes & des filles; qu'il y avoit parmi elles des esprits très-dangereux, qui débitoient souvent des maximes contraires au bien de l'Etat. Leur entretien fut interrompu par l'arrivée du Monarque; Richelieu entendant le bruit du carrosse, dit au père Caussin: voilà le Roi qui vient, il ne faut pas qu'il nous trouve ensemble, vous savez qu'il est fort ombrageux, il est à propos que vous vous retiriez promptement par ce petit escalier. Le Père, pour ne pas contrevenir à la défense que le Roi lui avoit faite de dire qu'il venoit de sa part, sortit aussitôt, & se retira en une chambre voisine, dans l'espérance qu'on le feroit rappeler. On dit que le Roi, surpris de ne le point voir demanda où il étoit, mais que le Cardinal répondit qu'il étoit parti.

La conférence que Louis eut avec son Ministre sut fort longue. Il lui sit part de tous les scrupules & des inquiétudes que son Confesseur lui avoit mis dans l'esprit, sur chacun des chess qui formoient l'objet des remontrances de ce Jésuite. Richelieu employa pour les dissiper, cette éloquence qui lui étoit naturelle, & qui, lorsqu'il s'agissoit de désendre ses intérêts, devenoit si vive & si séconde en raisonnemens. Il prouva par l'autorité des Théologiens & des Canonistes, que la guerre avoit été justement entreprise, & que les alliances avec les Puissances

Hhhij

Année 1637. protestantes, n'étoient pas contraires à la loi de Dieu, sur-tout après les précautions que l'on avoit prises pour maintenir par-tout l'exercice public & tranquille de la Religion catholique. Il soutint que le rappel de la Reinemère rempliroit le royaume de troubles & de factions; que si on lui envoyoit l'argent qu'elle demandoit, elle ne l'emploieroit qu'à lever des troupes pour faire la guerre au Roi, ou à suborner des assassins pour venir massacrer ses Ministres. Il lui demanda ensuite s'il prétendoit gouverner son royaume par les conseils d'une jeune novice de la Visitation, & d'un Religieux simple & crédule, qui n'avoit jamais eu aucune connoissance des affaires du monde. Les intelligences du père Caussin avec le père Monod, autre Jésuite attaché à la Cour de Savoie, & grand ennemi de Richelieu, ne furent pas oubliées. Il dit que le premier n'étoit évidemment que l'organe & l'instrument du second; que celui-ci agissoit par malice en faveur des ennemis de l'Etat, & celui-la par simplicité; que si on les écoutoit, l'Espagne seroit bientôt maîtresse de la Savoie, & la France réduite par une paix honteule & précipitée, à subir le joug de la Maison d'Autriche; qu'enfin le père Caussin lui-même avoit si bien senti la foiblesse de sa cause, qu'il n'avoit osé demeurer pour la défendre.

Louis fut comme accablé par le poids & la multitude de ces raisons; il n'entreprit pas d'y répondre, il tacha seulement d'excuser son Consesseur sur la droiture de ses intentions. Mais le Cardinal le prit sur un ton si haut,

qu'il menaça Sa Majesté d'abandonner entièrement le soin Annés de ses affaires, à moins qu'Elle ne mît sa conscience entre les mains d'un homme plus capable de la diriger. Louis qui ne croyoit pas qu'il fût aussi aisé de remplacer son Ministre que son Confesseur, se détermina à sacrifier le père Caussin: il consentit que l'on le renvoyât, pourvu qu'on ne lui fît aucun mal. Pendant ce temps-là ce Père attendoit toujours dans la chambre où il s'étoit retiré, que le Roi le fît appeler. Ceux qui ont écrit que se lassant d'attendre, il s'étoit introduit de lui-même, sur Bayle, au se sont trompés, pour avoir mal pris le sens d'un endroit de la lettre qu'il écrivit à son Général Mutio Vittelleschi. Il est certain qu'il ne parut plus devant le Cardinal depuis l'arrivée de Sa Majesté, il se tint toujours à l'écart; & la nuit étant venue, il reprit la route de Saint-Germain, sans savoir que sa perte étoit résolue.

Le lendemain 10 de décembre, il alla dès le matin chez le Roi, où il eut assez de peine à pénétrer dans son cabinet pour lui parler en particulier. On ne vous a point vu à Ruel, lui dit le Prince. J'y ai été, Sire, répondit-il, mais M. le Cardinal me fit retirer à votre arrivée. Ils ont bien su, ajouta le Monarque, que j'avois du chagrin, & ils voudroient bien que vous approuvassiez leur conduite & leurs sentimens. Je ne le pourrois, Sire, reprit le Père, sais charger votre conscience & la mienne, Dicu m'a conduit à vous pour vous dire la vérité, je n'envisage & ne destre ici bas que votre salut : la Cour ne m'a jamais ébloui, je la quitterai sans peine; mais je ne cesserai de prier Dieu jusqu'au

1637.

Année dernier soupir de ma vie, pour le salut de Votre Majesté. A ces mots Louis se mit à pleurer; & quelques Ministres étant entrés pour lui parler d'affaires, le Confesseur se retira, & revint à Paris attendre la décision de son sort.

> Il n'attendit pas long-temps. Dès le soir même M. des Noyers vint trouver le père Binet, provincial des Jésuites, & lui remit une Lettre de cachet, par laquelle il étoit ordonné au père Caussin de se retirer à Rennes en Bretagne, avec défense de rendre ni recevoir aucune visite, d'écrire à personne, & d'aller dans aucun couvent de Religieuses, ni à Paris, ni sur la route. Cette Lettre lui fut signifiée le lendemain 11 décembre, & il partit le même jour, accompagné d'un Exempt des Gardes. On faisit tous ses papiers: M. des Noyers ayant pris la peine de les examiner lui-même, y trouva quelques dissertations sur les alliances avec les Puissances hérétiques.

La Société, toujours attentive à ce que faisoient ses Membres, & ordinairement peu indulgente envers ceux qui ne se gouvernoient pas par ses principes, désavoua ouvertement le procédé du père Caussin; aussi Richelieu ne crut-il pas devoir imputer au Corps la faute d'un particulier. Le provincial des Jésuites lui écrivit sur ce sujet, une lettre très-respectueuse. Il y répondit en ces termes: « Je n'ai pas été moins touché de la mauvaise » conduite du père Caussin, que vous me représentez » l'être vous-même. Tous ceux de votre Compagnie, qui » ont pris la peine de me voir depuis que le Roi l'a éloigné » de Sa Personne, sont aussi fidèles témoins de cette vérité, que du peu de sujet que ledit père Caussin avoit de se « ANNÉE comporter comme il a fait. La faute dans laquelle son « 1637. imprudence l'a fait tomber, ne regardant point le général « de votre Compagnie, mais seulement son particulier, je « vous puis assurer qu'elle n'a point diminué la bonne « volonté que le Roi a toujours eu pour elle, & qu'elle « n'est pas moindre qu'elle étoit par le passé. Pour mon « regard, ayant tous les sujets du monde de m'en louer, « j'aurai à contentement singulier de rencontrer les occasions « de la servir & de procurer ses avantages, comme aussi « de vous faire connoître que personne ne vous estime, « ni n'est plus véritablement que moi, &c. »

Le Cardinal porta encore son attention jusqu'à vouloir que l'on fit l'éloge des Jésuites, dans l'article de la gazette de France, qui annonçoit la disgrâce du père Caussin. Voici comme il étoit conçu: on croit y reconnoître la main du premier Ministre.

« De Paris, le 26 décembre. Le père Caussin a été dispensé de Sa Majesté de la plus confesser à l'avenir, « parce qu'il ne se gouvernoit pas avec la retenue qu'il « devoit, & que sa conduite étoit si mauvaise, qu'un chacun « & son Ordre même a bien plus d'étonnement de ce qu'il « a tant demeuré en cette charge, que de ce qu'il en a été « privé. Le dépiaisir que ceux de sondit Ordre ont de sa « faute, est proportionné à la grande passion qu'ils ont au « bien de cet État & au service du Roi. Pour tenir sa « place, le Roi a fait élection dans le même Ordre des « pères Jésuites, du père Sirmond, qui est en réputation «

### 432 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année » il y a plus de cinquante ans, d'être un des plus favans 1637. » hommes de l'Europe, auquel Sa Majesté se confessa avant-hier à Saint-Germain. »

Autant on voit ici de ménagement pour la Société en général, autant le père Caussin s'y trouva-t-il maltraité: sa philosophie qui jusque-là lui avoit imposé silence, ne fut pas à l'épreuve de ce dernier trait. Croyant qu'il étoit de son honneur de se justifier, il écrivit au sieur des Noyers une lettre, contenant une longue apologie de sa conduite. Il y protestoit qu'il n'étoit jamais entré dans aucune espèce de cabale ni de faction, & qu'il n'avoit rien fait que par principe de conscience, & après avoir prié Dieu & répandu beaucoup de larmes en sa présence; qu'il ne pouvoit cacher au Roi l'obligation où il étoit de faire la paix & de soulager son peuple, sans se rendre coupable d'un péché grief; que sa disgrâce seroit toujours une tache dans la vie de Richelieu; qu'on l'avoit traité avec une rigueur inouïe, & qu'il y auroit de l'inhumanité à tenir plus long-temps en exil un homme qui n'avoit fait que remplir les devoirs de son ministère, en donnant au Roi des avis absolument nécessaires pour son salut. Des Noyers ne manqua pas de montrer cette lettre au Cardinal, qui en fut très-irrité. Il envoya chercher les Supérieurs des Jésuites, & après la leur avoir fait lire, il leur dit qu'il falloit envoyer le père Caussin si loin, qu'on n'entendît plus parler de lui: il leur proposa de le reléguer à Quebec. On représenta à Son Éminence. que la Société n'envoyoit dans les missions du Canada que

des gens de la plus grande vertu, & qu'il ne convenoit pas que ce qui étoit accordé à ces gens-là comme une grâce, 1637. devînt une punition; qu'il suffisoit d'exiler le père Caussin à Quimper-corentin, dans le fond de la basse Bretagne, & que l'on y veilleroit avec soin sur ses lettres & sur ses actions. Le Ministre ayant approuvé cet avis, l'infortuné Jésuite reçut ordre de se rendre, tout malade qu'il étoit, en cette ville, où l'humanité des habitans lui fit trouver Préface du une patrie, un lieu que d'autres prenoient pour un exil. Il tome I de la Cour-fainte. y demeura jusqu'à la mort du Roi. La Reine Anne d'Autriche se souvenant alors des persécutions qu'il avoit essuyées, pour avoir tâché de rétablir l'union dans la famille royale, le fit revenir à Paris, où il mourut le 2 juillet 1651, d'une dyssenterie qui lui fit souffrir durant quatorze jours des douleurs incroyables, mais qu'il appeloit un bain & des délices, en comparaison de ce qu'il avoit souffert à la Cour. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont le principal & le plus connu, est celui qu'il intitula La Cour sainte. C'est par allusion à ce Livre, qu'on a dit du père Caussin, qu'il faisoit mieux ses affaires à la Cour sainte qu'à celle de France.

On a vu que la même gazette qui annonça la nouvelle de sa disgrâce, apprit aussi que le père Sirmond avoit été choisi pour le remplacer. Jacques Sirmond né à Riom en Auvergne, l'an 1559, d'une famille qui possédoit les premières charges de judicature du lieu, entra dans la Société à l'âge de dix-sept ans. Après le cours des épreuves ordinaires, ses Supérieurs instruits

Tome II.

1637.

Année de ses talens, l'envoyèrent à Paris: il y enseigna avec succès les Humanités & la Réthorique, & il eut le bonheur d'y voir Saint François-de-Sales au nombre de ses écoliers. Son Général Aquaviva l'ayant ensuite appelé à Rome, se l'attacha en qualité de Secrétaire. Tout ce qu'il y avoit de gens de Lettres dans cette capitale du Monde chrétien, recherchèrent avec empressement son commerce: il sut l'ami particulier des cardinaux Bellarmin, Tolet & Baronius; & les éloges que ce dernier a faits si souvent de lui, dans ses Annales ecclésiastiques, ne sont pas moins l'expression de son amitié que ceile de sa reconnoissance, pour les secours qu'il en avoit reçus dans la composition de ce grand ouvrage. La réputation qu'il s'acquit en Italie, étoit telle, que long-temps après qu'il eut quitté ce pays, le pape Urbain VIII fit tout ce qu'il put pour l'y attirer de nouveau, jusqu'à lui promettre de l'honorer de la pourpre. Mais outre que l'ambition ne pouvoit rien sur le cœur du père Sirmond, Louis XIII le retint, jaloux de conserver dans ses Etats un citoyen de ce mérite, qui paroissoit né pour débrouiller & éclaireir les antiquités de l'Église gallicane. En effet, depuis son retour en France, jusqu'à la fin de sa vie, qui fut très-longue, ce savant homme ne laissa passer presque aucune année sans donner au Public quelqu'ouvrage, soit de sa composition, ou des anciens Auteurs qu'il faisoit revivre & enrichissoit de ses notes. Lorsqu'à l'âge de près de quatrevingts ans il fut nommé Confesseur du Roi, ses collègues de Littérature, bien loin d'applaudir, comme le reste

Sirmundi.

du monde, au choix qu'on avoit fait de lui pour cette Annés importante fonction, jugèrent qu'elle lui convenoit beaucoup moins qu'à un autre, à cause du temps qu'elle alloit lui dérober. Ce jugement étoit sensé: mais après ce qui venoit de se passer, il n'y avoit qu'un Jésuite, tel que le père Sirmond, qui pût tranquilliser Richelieu. On assure, qu'avare de tous les momens que la vigueur de son esprit lui permettoit encore de donner au travail, il fit vœu de ne paroître à la Cour que quand il y seroit mandé.

1638.

Louis, long-temps indifférent pour son épouse Anne d'Autriche, étoit alors changé à son égard. Les uns ont attribué ce changement au fonds de religion & de piété du Prince; d'autres, aux exhortations pathétiques de Mademoiselle de la Fayette; d'autres enfin, aux sages avis du nouveau Confesseur. Quoi qu'il en soit, l'on ne tarda pas à en apercevoir l'heureux effet. Dès qu'il n'y eut plus lieu de douter de la grossesse de la Reine, toute la France fut en prières; on fit de tous côtés des neuvaines; on apporta à Saint-Germain quantité de reliques, entr'autres, la ceinture de la Vierge, que l'on conserve à Notre-Dame du Puy en Vélay, & un ossement du corps de Saint Léonard, révéré dans la ville de Noblac en Limosin. Le Roi publia en même temps \* \*Le 10 de février. cette fameuse Déclaration, par laquelle il mit Sa Personne & ses États sous la protection de la Sainte Vierge: & Merc. franç. asin, y dit ce pieux Monarque, que la postérité ne puisse tome XXII, manquer à suivre nos volontes, pour monument d'marque

inviolable de la consécration présente, nous ferons construire de nouveau le grand Autel de l'église cathédrale de Paris, avec un tableau de la Vierge, qui tiendra entre ses bras son précieux Fils descendu de la croix: Nous serons représentés aux pieds du Fils & de la Mère, leur offrant notre couronne & notre sceptre (a). Nous admonestons M. l'Archevêque de Paris, & néanmoins lui enjoignons, que tous les ans, le jour & fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration, à la fin de la grande Messe, de notre présente Déclaration; & qu'après les Vêpres dudit jour, il soit fait une procession en ladite églife, à laquelle affisteront toutes les Compagnies souveraines & Corps-de ville, avec pareille cérémonie qui s'observe ès processions générales les plus solemnelles: ce qui sera fait aussi dans toutes les églises paroissiales & monastères de Paris. Exhorions tous les Archevêques & Evêques de noire royaume, & néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solemnité dans les églises de leurs diocèses; & que dans celles qui ne sont pas dédiées à la Vierge, il y aura une principale chapelle qui lui sera consacrée. La même Hilarion de année, le 15 d'août, fête de l'Assomption, Sa Majesté, Coste, éloges pour donner l'exemple de la religieuse pratique qu'Elle des Dauphins, pour donner l'exemple de la religieuse pratique qu'Elle venoit de prescrire, fit le matin ses dévotions dans l'église des Minimes d'Abbeville, dédiée sous l'invocation de la Mère de Dieu; & le soir, après avoir entendu dans la même église les vêpres, & le sermon prêché par l'évêque de Nîmes, Elle assista à une procession solennelle, où

p. 199.

<sup>(</sup>a) La nécessité des temps l'obligea de laisser à son successeur le soin de remplir cette promesse.

son premier Aumônier, Dominique Seguier, alors évêque de Meaux, officia pontificalement. Jamais on ne vit le Clergé & le Peuple françois entrer avec un concert plus unanime dans les vues du Souverain: par-tout on s'empressa de seconder sa reconnoissance & sa piété, par les vœux les plus ardens. Ils furent exaucés.

La nuit du 4 au 5 de septembre, la Cour étant à Saint-Germain-en-Laie, Anne d'Autriche sentit quelques douleurs. Par son ordre, l'évêque de Lisseux, Philippe Cospean lui dit la Messe dans sa chambre à quatre heures du matin. Seguier évêque de Meaux se disposoit ensuite à lui en dire une seconde; mais les douleurs ayant augmenté, ce Prélat vint la célébrer dans la Chapelle du château. Le Roi l'entendit, & quoique malade d'une fièvre tierce, il passa presque toute la matinée en prières dans la Chapelle, ou dans son Oratoire. Vers les onze heures on lui annonça que la Reine avoit mis au monde un Dauphin. Il courut à l'appartement de la Princesse, & après s'être mis à genoux pour remercier Dieu de la grande faveur qu'il venoit de recevoir, il fit aussitôt ondoyer l'enfant par l'évêque de Meaux, premier Aumônier. L'après-midi Sa Majesté se rendit en grand cortège à la Chapelle, où l'on chanta le Te Deum. Le même Prélat y officia pontificalement, assisté de quelques Evêques en rochet & camail, & de tous les Ecclésiastiques de la Cour.

Il n'est pas possible d'exprimer quelle sut la joie & l'allégresse publique à la nouvelle d'un si heureux

4 NNÉ1 1638. Année 1638.

édit. t. XV,

évènement. Le cardinal de Richelieu l'ayant apprise à S. Quentin, où il étoit alors, se hâta d'en faire compliment Histoire de au Roi, par une Lettre qui commençoit par ces mots: Daniel, nouv. « Sire, la naissance de M. le Dauphin me ravit; j'espère » que comme il est Théodose, quant au don que Dieu vous » en a fait, il le sera à raison des grandes qualités qu'ont eu les Empereurs qui ont porté ce nom, &c. » Théodose signisse Dieu-donné; c'est ainsi qu'on appela le Dauphin, dont la naissance inespérée, après vingt-deux années de mariage, étoit regardée comme une espèce de miracle. Louis & son auguste épouse en marquèrent leur reconnoissance par de magnifiques présens qu'ils firent à diverses églises. Celui qu'ils envoyèrent à Notre-Dame de Lorette, consistoit en un grouppe d'argent, représentant le Prince nouveau-né qu'un Ange offroit à la Vierge. Ils ne se contentèrent pas d'une offrande en figure; le 26 du même mois de septembre, la Reine vint à la Cathédrale de Paris des Dauphins, pour la cérémonie de ses relevailles, Elle y entendit la Messe, célébrée au grand Autel par l'évêque de Lizieux. A l'offertoire, s'étant levée de son prie-Dieu, elle s'avança jusqu'au pied de l'Autel & s'y prosterna, tenant son fils entre ses bras, pour l'offrir & le consacrer avec sa propre personne, au Maître souverain des peuples & des Rois. A la fin de la Messe, elle prit son fils une seconde sois dans ses bras, & le tint pendant que le Prélat récitoit fur lui l'évangile de Saint Jean. Que de pareils spectacles font d'honneur à la Religion! Il sembloit que les pieux sentimens dont cette auguste mère étoit pénétrée, eussent

Hilarion de Coste, éloges p. 218.

passé dans l'ame des assistans; tous s'en retournèrent édifiés & attendris jusqu'aux larmes.

ANNÉI 1639.

Pour ne jamais perdre le souvenir d'une faveur tant desirée, le Roi voulut en perpétuer ses actions de grâces dans le lieu même où il l'avoit reçue. Il y avoit dès le temps des premiers Rois de la troisième race, une Chapelle au château de Saint-Germain. Charles V la rebâtit en 1367, sous l'invocation de Saint-Jean-Baptiste. En 1384, Charles VI y transporta les fondations & les revenus que les Chanoines réguliers du prieuré d'Hennemont avoient autrefois dans la Chapelle du château royal de Poissy; & depuis, ces Religieux venoient y faire de service. Cela ne suffisoit pas au dessein de Louis XIII: Etant obligés, dit ce Prince, dans ses Lettres du mois de juin 1639, par le signalé bénéfice que nous avons reçu du Ciel en la naissance de nostre très-cher & très-amé fils le Dauphin, d'en louer incessamment la Toute-puissance & Bonté divine, & de laisser à la postérité quelque marque de la reconnoissance que nous avons d'un bien & d'une grâce si extraordinaire, après avoir passé vingt-deux ans depuis nostre mariage, sans avoir eu lignée; & cette heureuse naissance étant arrivée dans le lieu de Saint-Germain-en-Laie, nous avons considéré que n'y ayant en nostre vieil chasteau dudit lieu, auquel nous faisons nostre sejour plus ordinaire, qu'une simple Chapelle, en laquelle le saint & sacré Corps de nostre Sauveur Jésus-Christ ne repose point, à cause que jusqu'à présent il n'y a eu aucun Chapellain ni Clercs établis pour y faire residence, il estoit convenable de faire en ladite Chapelle une sondation

Année de service & prières ordinaires, selon que le lieu le peut per-1639. meure, pour y rendre à l'avenir le culte divin perpétuel; faisant connoître que nous y avons esté spécialement portez comme à une action de grâces à Dieu, de cette nouvelle faveur qu'il nous a faire, en suite de tant d'autres dont il lui a plu de benir nostre regne; scavoir faisons que Nous, pour ces causes & autres bonnes considerations à ce nous mouvans, voulons & ordonnons premièrement, qu'il soit fait & dresse un tabernacle sur le principal autel de ladite Chapelle de nostre vieil chasteau de Saint-Germain-en-Laye, pour reposer à l'avenir & à perpétuité le Très-Saint Sacrement de l'Autel; qu'ensuite de ce, pour marque perpétuelle de la reverence qui lui est deue, il soit suspendu devant ledit autel, une grande lampe d'argent de vermeil doré, de la valeur de trois mille livres, laquelle luira nuit & jour; & que pour faire en ladite Chapelle le service & les prieres cy-après declarées, il soit fondé & establi, comme par ces presentes signées de nostre main, nous fondons & establissons, un Chapellain & deux Clercs . . . . desquels Chapellain & Clercs nous nous sommes reservez & reservons & à nos successeurs Roys, la nomination, collation & provision, de plein droit, sans qu'ils puissent



& l'oraison: Quæsumus Domine, ut famulus tuus Rex ANNÉE noster, &c. & d'offrir à Dieu le Saint Sacrifice de la Messe pour la conservation de notre Personne, pour celle de la Reyne nostre tres-chere espouse & compagne, & de nostre tres-cher. & tres-amé fils le Dauphin; pour la paix entre les Princes Chrétiens & la tranquillité de l'Eglise... Obligeant en outre lesdits Chapelain & Clercs, à dire tous les jours, à cinq heures du soir en hyver, & à six en esté, les Litanies de Nostre-Dame, comme elles se disent en la Chapelle de Lorette, & le Salve Regina, &c. à haute voix, sans néanmoins aucun chant, ni plain ni en musique; & ce aux mêmes intentions que dessus, &c. Nous passons sous silence les ornemens & les décorations dont le Monarque enrichit en même temps cette Chapelle. Il suffit, pour en donner une idée, de nommer les célèbres Artistes qui y travaillèrent; ce furent le Poussin, le Sueur, Vouet, Sarrazin, &c. En 1681, Louis XIV voulant entretenir & même augmenter la fondation faite par son père, substitua aux deux Clercs deux Prêtres, dont l'un célébrèroit tous les jours, après la Messe du Chapelain, une autre Messe à l'intention de Sa Majesté. Ces trois Ecclésiastiques sont sous l'entière dépendance du Grand-Aumônier de France, prêtent serment de fidélité entre ses mains, & jouissent de tous les priviléges attribués aux Chapelains & Clercs qui servent près de la personne du Roi.

Le Grand-Aumônier ne put prendre part que de loin aux fêtes qu'occasionna à la Cour la naissance du Dauphin. Il étoit durant ce temps-là à Lyon, occupé à Tome II. Kkk

### 442 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1639.

assister son troupeau ravagé par la peste; conjoncture périlleuse, où il montra un zèle & une charité dignes d'un Évêque des premiers siècles de l'Église.

1641.

De retour à Paris, ce Prélat donna le 11 de février 1641, dans la Chapelle du Louvre, (b) la bénédiction nuptiale à Louis de Bourbon duc d'Enghien, si connu depuis sous le nom de Grand-Condé, & à Claire-Clémence de Maillé-Brezé. A cette cérémonie il s'introduisit dans la Chapelle royale un usage, dont il est important de remarquer l'origine. Henri de Bourbon, prince de Condé, père de Louis, & Louis lui-même, n'avoient montré d'abord que de la répugnance pour une alliance qu'ils ne trouvoient pas assez honorable; mais ils y avoient enfin consenti l'un & l'autre, tant à cause des grands avantages que le cardinal de Richelieu faisoit à sa nièce, que par la crainte d'éprouver le ressentiment d'un Ministre tout-puissant & extrêmement vindicatif. Richelieu, informé que le mariage n'étoit pas également volontaire des deux côtés, & craignant qu'après sa mort on ne cherchât

Dumont, quelque prétexte pour le faire casser, voulut que le Curé Cérémonial.

diplom. t. I, de Saint Germain-l'Auxerrois sût présent à la célébration

p. 305.

avec son étale & qu'il apportant ses registres safin que

des Rois, des Princes & Princesses; aux baptêmes & 1641.

aux autres facremens qui s'administrent dans la Chapelle royale, quoique les Grands-Aumôniers aient tenté plus d'une fois de les en empêcher. Il y a apparence que le cardinal de Lyon, en se prêtant à cette nouveauté, n'avoit pas prévu qu'elle tireroit ainsi à conséquence; ou il faut dire qu'il eut la foiblesse de sacrisser les droits de sa charge, aux desirs ambitieux de son frère & à leurs communs intérêts.

1643.

Le Roi, dont la santé étoit fort délicate, commençoit à se ressentir des fatigues & des embarras que lui causoit le gouvernement d'un État agité au dedans & au dehors par des factions & des guerres continuelles. Ayant fait en 1642 un voyage en Roussillon, pour y commander lui-même son armée, il fut attaqué au siége de Perpignan, d'une maladie qui l'affoiblit encore davantage, & le laissa dans un état de langueur dont il ne pouvoit pas guérir. Sa plus grande inquiétude, à son retour, fut de savoir à qui il devoit confier la régence du royaume pendant la minorité de son sils. Il ne voyoit que deux personnes qui fussent en état d'y prétendre, Anne d'Autriche sa femme & Gaston de France son frère, & il avoit aussi mauvaise opinion de l'un que de l'autre. Richelieu ne vivoit plus: chacun des Courtisans travailloit à faire passer l'autorité du côté où il fondoit le plus d'espérance. On avoit remarqué que Louis consultoit ordinairement le père Sirmond dans certaines affaires importantes, & qu'il

Kkkij

avoit assez de confiance en lui pour désérer quelquesois à ses avis. Après qu'on eut découvert la conspiration \* En 1642. de M. de Cinqmars \*, Sa Majesté ne se détermina à le faire arrêter que sur la représentation de ce Père, qui lui déclara que si les accusations intentées contre son favori paroissoient avoir quelque fondement, Elle ne pouvoit se dispenser de les faire examiner dans les règles. C'étoit M. de Chavigni, Secrétaire d'État, qui avoit employé alors le crédit du Confesseur: on crut pouvoir se servir de lui avec le même succès dans l'occasion présente. M. des Noyers, autre Secrétaire d'État, l'engagea à proposer au Monarque, les uns disent, de donner la régence à la Reine; d'autres, de la partager entre cette Princesse & Monsieur. Quoi qu'il en soit de la variété qu'on trouve à cet égard dans les Mémoires du temps, il est certain que Louis reçut si mal sa proposition, qu'après l'avoir aigrement rebutée, il ne voulus plus entendre parler son Confesseur, & il le six renvoyer, fous un autre prétexte. On publia que le père Sirmond avoit demandé à se retirer à cause de son grand âge & de ses infirmités; raison très-plausible, car il avoit quatrevingt-cinq ans, & il commençoit à devenir sourd (c).

de la Châtre, p. 277.

Sup. p. 599.

Son successeur fut le père Jacques Dinet. Il étoit né à Moulins en Bourbonnois, d'une famille noble, dans laquelle le talent de la chaire paroissoit comme naturel.

<sup>(</sup>t) Rajeuni en quelque sorte par le retour de sa liberté, se père Sirmond vécut encore près de neuf ans, n'étant mort que le 7 d'octobre 1651.

On a parlé de Gaspard Dinet son oncle, Prédicateur de Henri le Grand, & promu par ce Prince à l'évêché de Mâcon; Louis Dinet son frère, qui remplit ensuite le même siège, étoit aussi un des plus habiles Prédicateurs de son temps. C'est à ce ministère que Jacques s'appliqua, & qu'il dut sa principale réputation. Nous passons son entrée, ses progrès, ses emplois dans la Société, pour le confidérer sur le grand théâtre de la Cour, disposant le Monarque à mourir chrétiennement.

Louis l'ayant fait venir à Saint-Germain-en-Laie, vers le milieu du mois de mars 1643, lui sit une confession générale de toute sa vie, après avoir consulté, en sa présence, le cardinal Mazarin & le sieur des Noyers, sur Daniel, ubi quelques cas de conscience qui avoient rapport au gouvernement de l'État. Il communia le jour de l'Annonciation avec sa piété ordinaire, & ensuite il se fit transporter du château vieux au château neuf. Il étoit si foible que lorsqu'il se promenoit dans sa galerie, il falloit qu'il eût toujours deux hommes à ses côtés pour le soutenir; & quand il avoit fait vingt pas, il étoit obligé de s'asseoir pour se reposer. Il ne laissoit pas d'assister tous les jours au Conseil & de travailler avec ses Ministres: il employoit le reste du temps à réciter les offices & les prières qu'il avoit composés lui-même, ou à se faire lire des Livres de piété. Dans les fréquens entretiens qu'il avoit avec son nouveau Confesseur, il ne manquoit jamais de lui demander s'il étoit content de lui. Un jour, comme il témoignoit un grand desir de ne rien laisser sur sa conscience qui

ANNÉE pût lui causer la moindre peine, le père Dinet profita de cette ouverture pour lui représenter qu'il agiroit en Roi Très-Chrétien, si pour l'édification publique il déclaroit à tout le monde, de vive voix ou par écrit, qu'il étoit pénétré de regret d'avoir traité si rigoureusement la Reine sa mère, morte à Cologne sur la fin de l'année précédente. Il le fit souvenir de l'affreuse indigence dans laquelle on avoit laissé cette Princesse, en refusant de lui payer son douaire & ses pensions, lors même qu'elle ne prenoit aucune part aux troubles de l'Etat. Il ajouta que les Officiers & les Domestiques de sa Maison, qui n'avoient commis d'autre crime que de ne l'avoir pas abandonnée dans sa disgrâce, demandoient avec justice les gages qui leur étoient dûs, ainsi que les legs qu'elle leur avoit faits par son testament. Vous avez raison, répondit le Roi; j'ai toujours eu du scrupule de la conduite que j'ai tenue à l'égard de la Reine ma mère; j'en demande pardon à Dieu & à elle-même. Jordonnerai à Chavigni, que j'ai chargé de mettre par écrit mes dernières volontés, d'exprimer dans mon testament la douleur que j'en ressens, dans des termes qu'il aura soin de concerter avec vous; & je veux que toute la France & toute l'Europe en soit informée. A l'égard des Officiers qui ont servi ma mère dans le temps de ses malheurs, ils seront payés de ce qui leur est dû, et tous les legs qu'elle leur a faits, serone acquinés. Le Confesseur continua de lui représenter qu'il devoit rendre justice à plusieurs de ses sujets, dont les uns étoient en prison, les autres relégués dans les

pays étrangers ou dans dans différentes provinces du Royaume, sans avoir pu ni faire entendre leurs plaintes, 1643. ni obtenir des Juges pour examiner leur conduite. Il finit en l'exhortant à faire la paix, asin de se mettre en état de soulager son peuple. Ah mon pauvre peuple, s'écria Louis, je lui ai bien fait du mal, à raison des grandes & importantes affaires que je me suis rues sur les bras; mais si Dieu veut que je vive encore, ce que je n'ai pas grand sujet de croire & beaucoup moins de souhaiter, la vie n'ayant rien qui me semble aimable, j'espère qu'en deux années je le pourrai mettre à son aise.

Sa Majesté desira qu'on administrat de son vivant, les cérémonies du Baptême au Dauphin, & Elle choisit Elle-même le cardinal Mazarin, qui commençoit à remplacer Richelieu, & la princesse de Condé, pour en être le parrain & la marraine. Cette fête ne fut suivie d'aucune réjouissance; mais on y mit tout l'appareil que les circonstances pouvoient permettre. Elle se fit le 21 d'ayril, dans la Chapelle du château de Saint-Germain, vers les cinq heures du soir. Après un motet chanté par la Cérém. franç, Musique du Roi, l'évêque de Meaux, premier Aumônier, 1.11, p. 245. en habits pontificaux, accompagné de quatre Aumôniers du Roi en rochet, & de plusieurs Evêques & Abbés, s'approcha du jeune Prince, qui fut aussitôt élevé par Madame de Lansac sa gouvernante, sur l'accoudoir du prie-Dieu de la Reine. Alors le cardinal Mazarin ayant passé à la droite & la princesse de Condé à la gauche, le Prélat officiant leur demanda quel nom ils vouloient

N É E

1643.

donner au Dauphin: la marraine, après avoir fait une politesse au Cardinal & une profonde révérence à la Reine, le nomma Louis. L'évêque de Meaux continua l'Office selon le Riuel Romain. On remarque que lorsqu'il fit cette demande, Abrenuncias Satanæ, le jeune Prince répondit seul avec une assurance qui charma tout le monde, abrenuncio: il en fit de même à toutes les interrogations du Credo. La cérémonie fut terminée par la bénédiction pontificale que donna le Célébrant; après quoi la Musique chanta encore l'Antienne Regina cœli. Quand elle fut finie, le Dauphin vint jusqu'à la Sacristie faire son remercîment au premier Aumônier. On le mena ensuite chez le Roi, qui lui demanda, comment vous appelez-vous à présent! Je m'appelle Louis quatorze, mon papa, répondit le Dauphin. Pas encore, mon fils, reprit le Roi, pas encore; mais ce sera peut-être bientôt, si c'est la volonté de Dieu. Puis, levant les yeux au Ciel, il ajouta: Seigneur, faites-lui la grâce de régner en paix après moi, & en véritable Chrétien; qu'il ait toujours devant les yeux le maintien de votre sainte Religion & le soulagement de ses peuples.

Louis envisageoit sa fin prochaine avec une tranquillité surprenante. Il saisoit ouvrir quelquesois les senêtres de sa chambre, & montrant les clochers de l'Abbaye de Saint-Denys: Voilà, disoit-il, un lieu où je serai bientôt, de où je demeurerai long-temps; mon corps sera bien baloté, car les chemins sont mauvais. Il dicta son testament en présence du père Dinet; il y déclara qu'il vouloit être inhumé avec les Rois ses prédécesseurs, sans aucune

obsèques, pour ménager les revenus de l'État, qu'il ne dépensoit qu'à regret. Mais en interdisant une pompe toujours superflue pour celui qui en est le sujet, il eut grand soin d'ordonner ce qui peut seul lui être de quelques secours, des prières. Il fit divers legs pieux, & fonda des Services & des Messes pour le repos de son ame, à Saint-Denys, à Saint-Germain, à Chantilly & à Versailles; il légua des récompenses à ses domestiques, & ordonna des aumônes qui devoient être distribuées dans les campagnes par les Pères de Saint-Lazare. Il voulut défendre l'ouverture de son corps après sa mort; mais son Confesseur lui ayant représenté que l'on seroit obligé de le garder pendant plusieurs jours, & qu'il falloit par conséquent qu'il fût embaumé, il répondit, j'y consens, puisque cela est nécessaire. Vous aurez aussi quelque part à mon testament, ajouta-t-il, c'est mon cœur que je vous donne, vous le voulez bien! Dans le commencement de sa maladie il avoit dit à ce Religieux : Si Dieu me rend la santé, j'arrêterai le cours du libertinage, j'abolirai les duels, je réprimerai l'injustice, je communierai tous les huit jours; & strôt que je verrai mon Dauphin en état de monter à cheval, & en âge de majorité, je le mettrai en ma place, & je me reirerai à Versailles avec quatre de vos Pères, pour m'entretenir avec eux des choses divines, & pour ne plus penser

du tout qu'aux affaires de mon ame èt de mon salut. Telle étoit l'affection singulière dont il honoroit la Société. Il en donnoit cette raison: les premières instructions que j'ai

de ces cérémonies qu'on a accoutumé de faire à leurs Annér obsèques, pour ménager les revenus de l'État, qu'il ne 1643.

Tome II.

LII

#### HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

reçues en la foi & bonnes mœurs, ont été des pères Jésuites; ils ont eu jusqu'à présent la direction de ma conscience, dont je demeure très-satisfait, & desneux de faire ressentir à tout leur Ordre les effets de ma bienveillance. C'est ce qu'on lit Lettre du 14 dans la Lettre qu'il écrivit au Pape Grégoire XV, pour solliciter la canonisation de Saint Ignace de Loyola.

A mesure qu'il approchoit de sa fin, sa piété sembloit prendre de nouveaux accroissemens. Le 22 d'avril, son Confesseur étant venu lui proposer de recevoir le Viatique, très-volontiers, dit-il, mon père, confessez-moi, je suis ravi d'aller à Dieu: & pour marquer la joie de son ame, il récita le pseaume Lærarus sum. Dans l'action sainte qui suivit sa confession, il ne montra pas moins de présence d'esprit que de ferveur. Il est d'usage, quand le Roi communie, que les deux bouts de la nappe de communion du côté de Sa Majesté, soient tenus par les deux seigneurs les plus qualifiés d'entre les assistans, & les deux autres du côté de l'autel par deux Aumôniers: Louis apercevant dans sa chambre plusieurs Seigneurs qui pouvoient également prétendre à cet honneur; & craignant que cela ne fît entr'eux un sujet de contestation, avertit l'évêque de Meaux de ne point faire mettre de nappe, mais d'étendre seulement sur le lit un voile qu'il tiendroit lui-même. Au moment qu'on exécutoit cet ordre, Gaston duc d'Orléans & le prince de Condé arrivèrent; leur présence ne permettant plus d'appréhender de différend, le Roi, lorsque le Prélat vint selon la coutume lui donner l'eau bénite, ayant de commencer la Messe, lui dit de faire mettre une nappe sur le lit. Après la ANNÉE cérémonie, la Reine lui amena ses deux enfans qui se 1643. mirent à genoux, ainsi que la mère, pour recevoir sa bénédiction. On lui administral'Extrême-onction le lendemain.

Cependant malgré son extrême foiblesse il se soutenoit encore; il y avoit même des jours où il paroissoit reprendre un peu de force. Le 24 d'avril il se trouva si bien l'après-dîné, qu'il commanda au sieur Nielle, premier Valet de Garde-robe, d'en rendre grâces à Dieu; ce que celui-ci fit, en chantant, sur l'air que Sa Majesté: lui avoit donné, une paraphrase de M. Godeau, qui commence par ces mots: Seigneur, à qui seul je veux plaire; & les sieurs Campefort & Saint-Martin s'étant mis de la partie, ils formèrent tous trois une espèce de concert spirituel dans la ruelle du lit, le malade mêlant, autant qu'il le pouvoit, sa voix à la leur. Mais les espérances que donnoient ces bons intervalles, s'évanouirent bientôt. Au commencement du mois de mai, le Roi retomba dans un accablement qui lui permettoit à peine de prendre quelque nourriture: il se confessa & communia le 12, & il ne pensa plus qu'à se disposer à la mort. Les évêques de Meaux, de Lisseux & de Beauvais, l'abbé de Ventadour, chanoine de Notre-Dame de Paris, son Confesseur & ses Aumôniers ne sortoient presque plus de sa chambre; le père Vincent de Paul, Fondateur de la Congrégation de la Mission, y fut aussi admis, à la sollicitation de la Reine, qui le regardoit avec raison comme un saint à canoniser.

### 452 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année .1643.

Ranimé par les exhortations pathétiques de ces vertueux personnages, le zèle du Monarque sit un dernier essort en faveur de l'Église. Les Maréchaux de la Force & de Châtillon, tous deux Huguenots, étant venus le visiter: je vous connois, dit-il, en adressant la parole au premier, pour un des plus sages & des plus vaillans Gentilshommes de mon royaume; mais étant prêt, comme je suis, d'aller rendre compte à Dieu de toutes les actions de ma vie, je suis obligé de vous dire, que je crois qu'il ne vous a laissé parvenir à un si grand âge, que pour vous donner le temps de penser à votre conversion, & vous faire ensin reconnoître qu'il n'y a qu'une Religion en laquelle on puisse être sauvé, qui est la Catholique, Apostolique & Romaine. Il tint à peu près le même discours au Maréchal de Châtillon; & l'ayant encore aperçu parmi les Courtisans le 14 de mai, fête de l'Ascension, il dit tout bas à l'évêque de Meaux, qu'il ne verroit pas volontiers ce Seigneur dans le moment qu'il rendroit son ame à Dieu; non qu'il eût aucune aversion pour sa personne, mais parce qu'il n'aimoit pas sa créance; & il chargea le Prélat de dire à M. de Souvré, premier Gentilhomme de la Chambre, qu'il ne vouloit ma la Maráchal Ca préfentat douant lui

mort, comme durant leur vie, sont presque toujours mal averties du dernier moment. Le médecin, après avoir examiné son pouls, lui répondit froidement, Sire, Voire Majesté peut encore vivre deux ou trois heures tout au plus. Hé bien, mon Dieu, reprit le Roi, j'y consens, votre volonté soit faite. Il fit la même question au sieur Bouvart, en lui présentant son bras. Sire, lui dit celui-ci, si ma conjecture ne me trompe, l'ame de Votre Majesté sera bientôt délivrée des liens du corps, car je ne lui trouve plus de pouls. Mon Dieu, s'écria le Prince, en levant les yeux au Ciel, je vous prie de me recevoir à miséricorde; ensuite adressant la parole à l'évêque de Meaux & aux autres Ecclésiastiques qui étoient autour de son lit, il ajouta: prions Dieu, voilà un de mes Livres où les prières de l'agonie sont marquées, commençons-les de bonne heure. L'Évêque s'étant mis à genoux, fit la recommandation de l'ame, à laquelle le Roi répondit d'une voix foible & mourante. A une heure

Dès que le premier Aumônier lui eût fermé les yeux, il régla avec le sieur de Sainctot, Maître des cérémonies, qui avoit eu ordre de prendre ses avis, tout ce qui dans diplom. t. I. la disposition des funérailles pouvoit avoir trait au spirituel. On dressa dans la chambre du trépas trois autels, où toute la matinée on célébroit continuellement des Messes. A neuf heures on en disoit une basse avec motets; ensuite

après-midi il perdit entièrement l'usage de la parole, & sur les deux heures un quart il expira, âgé seulement de quarante - deux ans, mais doué d'assez de vertus pour avoir mérité, de son vivant, le glorieux surnom de Juste.

A N N É E 1643.

t. 11,p.788.

la Musique en chantoit une haute, en laquelle on portoit au Roi l'eau bénite & le corporal à baiser, & à la fin on chantoit au chevet du lit le Libera & le De profundis. en musique. Aux deux côtés du lit, en-dedans de la balustrade, il y avoit trois bancs couverts de toile d'or, au-devant desquels étoient trois chaises à dossier; la première à la main droite, étoit occupée par l'évêque de Meaux, premier Aumônier, les deux autres par deux. Archevêques ou Evêques en rochet & camail. Derrière, eux sur le premier banc, étoient deux Aumôniers du Roi en rochet, qui se relevoient de deux heures en deux heures. Sur le second banc se plaçoient des perfonnes de marque, & sur le troissème vingt-quatre Religieux toujours psalmodiant, lesquels se relevoient de quatre en quatre heures. Il y eut une contestation entre, l'évêque de Meaux & les autres Prélats: ceux-ci prétendirent que le premier Aumônier devoit se placer parmi eux suivant son rang d'épiscopat, s'il n'aimoit mieux se mettre à la tête des Aumôniers, sur le banc qui étoit, derrière les chaises des Évêques. Seguier répondoit que, dans cette triste cérémonie il falloit en user comme si le Roi étoit vivant; qu'alors lui & les Aumôniers auroient incontestablement la droite & les Prélats la gauche; que d'ailleurs il représentoit ici le Grand-Aumônier de France, évêque & pasteur de la Cour, & qu'il en faisoit les fonctions. La Reine, informée de la querelle, la décida en sa faveur, sans virer à conséquence, ni préjudicier aux rangs.

On suivit ponctuellement, les dernières dispositions du

Monarque par rapport à la pompe de ses obsèques: son ANNÉE cœur & ses entrailles furent portés à Paris, l'un à la Maison professe des Jésuites par l'abbé de Liverdi, les autres à l'église de Notre-Dame par l'abbé de Bernage. Le convoi se fit de Saint-Germain à Saint-Denys le 19 de mai. Après les Vêpres chantées par la Musique de la Chapelle, l'évêque de Meaux, assisté des évêques de Saint-Brieuc & de Dardanie, vêtus pontificalement. leva le corps; & la Musique ayant encore chanté le De profundis & le Libera, on se mit en marche. Les quatre plus anciens Aumôniers, en rochet & grand manteau, portoient les quatre coins du poële. Cet honneur leur fut alors déféré pour la première fois, sur ce que le sieur de Sainctot représenta que cette action se faisant sans aucune cérémonie, suivant l'expresse volonté du seu Roi, il étoit plus à propos que des Ecclésiastiques, officiers de la Chapelle de Sa Majesté, portassent le poële, que les Ducs & Pairs, parmi lesquels il est rare qu'il ne s'élève quelque contestation pour la préséance. Le lendemain on célébra à Saint-Denys un Service solennel, où le Sousprieur de l'Abbaye officia avec sa Communauté. Il s'y trouva vingt tant Archevêques qu'Evêques; le premier Aumônier voulut une chaise à dos près du corps, & un banc pour les Aumôniers à droite : quoique cela fût contre l'usage, on le lui accorda; mais les Aumôniers demeurèrent à genoux pendant tout le Service.

Le jour des obsèques ayant été fixé au 22 de juin, le cardinal de Lyon, Grand-Aumônier de France,

ANNÉE s'arracha enfin à son diocèse, pour venirrendre les derniers 1643. devoirs à son ancien Maître. Il célébra la Messe, assisté des évêques de Marseille, de Bazas, du Mans & de

Saint-Brieuc, en chappes noires avec la mitre blanche. Les Religieux de l'Abbaye revêtus d'aubes se tenoient près de l'autel avec le Clergé de la Chapelle-oratoire du Roi. Après l'évangile le Grand-Aumônier s'assit dans un fauteuil pour recevoir l'offrande. Il arriva alors ce qui ne devroit jamais arriver, sur-tout en pareil lieu. Un Moine avide arracha avec violence le premier cierge des mains du Clerc de Chapelle du Roi; & il en auroit usé de même à l'égard du second, si le Maître des cérémonies n'eût fait avancer un Officier des Gardes pour arrêter ce scandale: on peut dire aussi, cette injustice; car il fut décidé ensuite que l'offrande appartenoit à la Chapelle, puisque c'étoit elle qui faisoit l'Office en la personne du Grand - Aumônier. L'oraison funèbre sut prononcée par Jean de Lingendes, évêque de Sarlat, un des Prédicateurs de Sa Majesté. Toutes les prières étant achevées, on fit l'inhumation en la manière accoutumée. Il y eut ensuite une aumône de six mille livres, qui furent distribuées aux pauvres en présence des Aumôniers du Roi. L'abbé de Bernage leur Doyen dîna à la table du Grandmaître, où il bénit la viande & dit les grâces, après lesquelles la Musique chanta le pseaume Laudate Dominum omnes gentes.





# HISTOIRE

# **ECCLÉSIASTIQUE**

DE LA

### COUR DE FRANCE.

### LIVRE HUITIÈME.

SI jamais s'est vérissé cet oracle, prononcé dès les Louis XIV, commencemens de la Monarchie par un saint & savant LE GRAND. Pape, que la Couronne de France est autant au-dessus des autres Couronnes du monde, que la dignité royale surpasse magn. l. VI, les conditions particulières, c'est sur-tout sous le règne epist. 6. dont nous allons parler: règne le plus long qu'on voie dans l'Histoire, le plus fécond en grands hommes dans tous les genres, & le plus rempli de ces évènemens qui rendent un règne glorieux & mémorable.

Louis XIV monta sur le trône le 14 de mai 1643, n'étant que dans sa cinquième année. Il avoit porté en naissant un fonds de piété & de crainte de Dieu, qui lui inspira dès-lors le desir d'être aussi juste & aussi vertueux que son père. Les précieux ayantages qu'il avoit reçus Mmm

Tome II.

ANNÉE de la Nature, annonçoient qu'il surpasseroit un jour de beaucoup Louis XIII du côté des qualités qui font les grands Rois: cependant, le regardant comme le modèle sur lequel il devoit se former dans l'art de régner, il voulut avoir l'abrégé de sa vie. A peine âgé de sept ans, il écrivit de sa propre main une Lettre au célèbre Pierre Corneille pour le charger de cette composition; & lorsque l'ouvrage eut paru en françois, il le fit traduire en latin par le père Nicolai, Dominicain, à qui il écrivit aussi de sa propre main une autre Lettre, conçue en ces termes:

Lettre du 3

« Mon révérend Père, l'émulation que j'ai toujours mai 1648, ap. Echard, » eue pour les glorieuses actions du feu Roi, mon trèsfeript. prad. » honoré seigneur & père, m'a fait desirer l'abrégé de sa » vie; pour voir plus facilement dans une réduction que » dans son histoire générale, des vertus que je dois imiter » pour succéder à sa réputation aussi-bien qu'à sa Cou-» ronne. Et comme ceux que j'ai choifis pour travailler à » cet ouvrage, l'ont heureusement achevé, & que je crois » qu'il ne donnera pas moins de curiosité aux Etrangers que » les merveilles qu'il contient leur ont donné d'admiration, » j'estime que pour la gloire de cet Etat, une si belle vie » devroit être exposée en autant de Langues qu'il y a de » nations. Je sai que vous avez une parfaite intelligence des » principales: mais parce que la latine est universelle, & » qu'elle suffit pour porter par tout le monde la renommée » de tout ce qui s'est passé d'illustre sous un règne, je me » persuade que pour l'honneur de la France, & pour mon contentement particulier, vous prendrez plaisir de seconder « l'intention de ces Auteurs, & d'exprimer en latin ce qu'ils « ont exprimé en françois, &c. » (a)

Le Gouvernement, pendant la minorité de Louis. fut confié à sa mère Anne d'Autriche; Princesse dont les exemples & les leçons étoient très-propres à fortifier les heureuses inclinations du jeune Monarque. On l'a comparée souvent à Blanche de Castille, pour les grands rapports qui se trouvent dans l'administration de ces deux Régentes. Un autre trait non moins frappant de sa ressemblance avec la mère de Saint Louis, c'est l'attention avec laquelle elle veilla constamment sur les mœurs naissantes de son fils, s'appliquant par-dessus tout à former en sa personne un Roi Très-Chrétien. Il est vrai que l'extrême tendresse qu'elle avoit pour lui, nuisit beaucoup Choisi, p.'52, à son éducation du côté des Lettres. Louis XIV n'aimoit pas plus l'étude que les autres enfans n'ont accourumé de l'aimer; & bien loin de le contraindre, comme on contraint ceux-ci, ses Instituteurs avoient ordre de ne le pas gêner; de sorte qu'en sortant de leurs mains, il ne savoit, à proprement parler, que ce que la Nature lui avoit appris. Mais du côté de la Religion il fut élevé différemment: c'étoit l'article sur lequel on l'observoit davantage, le seul sur lequel on ne lui passoit rien. Un jour la Reine l'entendit jurer; car quelques seigneurs de

Mmm ij

<sup>(</sup>a) Gette traduction, qui valut au père Nicolai une pension de fix cents livres, parut à Paris en 1649 in-folio, sous ce titre: Ludovici XIII Justi nuncupati, Gallia & Navarra regis triumphalia monumenta.

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

A N N É E son âge lui avoient persuadé que c'étoit-là le bon air. En punition de cette faute, elle le renferma dans sa chambre, & I'y retint pendant deux jours sans voir personne. Elle lui inspira en même temps une telle horreur d'un crime qui va insulter Dieu jusque dans le Ciel, qu'il n'y retomba plus de sa vie, & le bannit entièrement de sa Cour (b).

1649.

\* M. de Perefixe.

Dès qu'il fut entré dans sa douzième année, elle pensa à lui donner un Confesseur. Par son ordre l'évêque de Rhodez \*, précepteur du Roi, alla le 24 d'octobre 1649 à la Maison professe des Jésuites, & leur déclara

<sup>(</sup>b) Louis XIV, dès l'entrée de sa majorité, fit expédier le 7 de septembre 1651, une Déclaration, portant défenses, sous de sévères peines, de jurer & détester la Divine Majesté, & de proférer aucune parole contre l'honneur de la Très-Sainte Vierge & des Saints. Ces défenses n'ayant pu réprimer la fureur des blasphèmes, il publia le 30 juillet 1666, une nouvelle Déclaration, qui ordonne que tous ceux qui se trouveront convaincus d'avoir juré & blasphémé le Saint Nom de Dieu, & de sa Très-Sainte Mère & des Saints, seront condamnés pour la première fois à une amende pécuniaire, selon leurs biens & la qualité du blasphème; que s'ils retombent, les amendes seront successivement, doubles, triples & quadruples; que la cinquième fois ils seront mis au carcan les Dimanches & les Fêtes, depuis huit heures du matin jusqu'à une heure après-midi, sans préjudice de l'amende; que la sixième fois ils seront conduits au pilory, où on seur coupera la lèvre de dessus avec un fer chaud; que la septième on seur coupera la lèvre de dessous; & qu'en cas de récidive on leur coupera la langue, pour les mettre dans l'impossibilité de retomber dans un crime si détestable. Il est ordonné par la même Déclaration à tous ceux qui auront oui proférer les dits blasphèmes, d'aller dénoncer les coupables aux Juges des lieux, dans vingt-quatre heures, à peine d'amende. Voy. d'Ayrigni, Mém. chronolog. sous l'an 1666.

que Sa Majesté avoit fait choix du père Charles Paulin, ANNÉE Supérieur de cette Maison. L'essai du ministère de ce Religieux demandoit des soins particuliers: il s'agissoit de disposer le jeune Prince à la réception des sacremens de Confirmation & de l'Eucharistie. Le premier lui fut administré le 8 de décembre, fête de la Conception de la Sainte Vierge, dans la chapelle du Palais-royal, par M. Seguier évêque de Meaux, son premier Aumônier; & le jour de Noël suivant, il reçut le second de la main du même Prélat. C'étoit alors une coutume généralement observée, de ne faire l'ouverture des communions qu'à Pâques: mais on crut devoir céder à l'impatience qu'avoit Louis de participer à la grâce de ce Sacrement; de même que Clovis mérita par l'ardeur de son zèle le privilége spécial d'être baptisé à Noël, quoique l'usage du temps fût de ne conférer le baptême qu'à Pâques & à la Pentecôte. Cette première Communion fut précédée de l'exposition du Saint Sacrement & des prières de Quarante heures dans toutes les églises de Paris, afin d'obtenir de Dieu une plénitude de grâces sur la personne du Roi. On avoit proposé de le faire communier dans la chapelle du Palais royal, à la Messe de minuit: mais la Régente jugeant avec raison qu'une action de cette conséquence seroit de plus grande édification, étant faite de jour & dans un lieu plus public, il fut décidé que Sa Majesé iroit le jour de Noël à Saint Eustache. L'évêque de Meaux célébra la Messe. Après qu'il eut pris le précieux Sang, les Clercs de Chapelle dressèrent sur une table préparée

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

devant le Maître-autel la nappe de Communion, dont 1649. les quatre coins furent tenus d'un côté par Monsseur frère du Roi, & par le Maréchal de Villeroy son gouverneur, de l'autre par les abbés du Four & du Cando, Aumôniers de quartier. Le Prélat ayant communié le Roi, reçut des mains du sieur de Riquety, l'ancien des Maîtres-d'hôtel de quartier, la coupe dans laquelle les Officiers du gobelet avoient versé du vin, & il la présenta à Sa Majesté pour l'ablution.

1651.

Le Clergé de la Cour, durant les huit premières années de ce règne, étoit le même que sous le règne précédent, à un petit changement près, occasionné par le rétablissement de René de Rieux dans la charge de Maître de l'Oratoire. On a vu qu'après la sentence rendue contre ce Prélat en 1634, cette charge avoit été donnée à Philippe de la Fontaine, parent & protégé du duc de Saint-Simon. Celui-ci ayant été pareillement disgracié en 1636, elle avoit passé à Nicolas Mazure, docteur de Sorbonne, & curé de Saint-Paul de Paris. Soit que René de Rieux désespérât de faire entendre ses plaintes, ou que le crédit du cardinal de Richelieu lui eût fermé la bouche, il avoit gardé le silence pendant le reste de la vie de Louis XIII. Mais après sa mort, persuadé que la Régente ne seroit pas disposée à soutenir les démarches d'un Ministre de qui elle avoit reçu elle-même tant de sujets de mécontentement, il songea à se pourvoir contre un jugement où l'on avoit procédé d'une manière si peu juridique. D'abord il en appela au Pape Innocent X: il fit ensuite

intervenir en sa faveur le Clergé de France, assemblé Annéz en 1645. Sur les vives représentations de tout le Corps épiscopal, Sa Sainteté nomma de nouveaux Commissaires, qui par sentence du 6 septembre 1646, réintégrèrent René de Rieux dans son Siége (c); & Anne d'Autriche lui rendit en même temps la charge de Maître de l'Oratoire. Il falloit un dédommagement à Nicolas Mazure en possession de cette place depuis dix ans. On créa pour lui une autre charge, sous le titre de Maître ordinaire de la chapelle du Roi. Pour pouvoir exposer au juste quelles étoient les prérogatives & les fonctions de ce nouvel office, il faudroit avoir lû une brochure que le Docteur publia lui-même alors sur ce sujet, & qu'on ne trouve pas aisément aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y dit que nos Rois devroient toujours, à l'imitation des Empereurs de Constantinople, avoir quelqu'un des premiers Curés de Paris pour officier dans leur Cour. Cet établissement au reste ne sur pas de plus longue durée que la vie de René de Rieux. A la mort de ce Prélat, arrivée le 8 de mars 1651, il fut supprimé; & Nicolas Mazure fut pourvu une seconde fois de la charge de Maître de l'Oracoire.

<sup>(</sup>c) René de Rieux ne rentra néanmoins dans l'évêché de Léon qu'en 1648, lorsque Robert Cupif, qui en étoit en possession, sut transféré à l'évêché de Dol. Celui-ci ne voulut jamais céder la place plus tôt, soutenant & prouvant par divers exemples, qu'un Évêque rétabli dans son Siége, par quelque autorité que ce soit, ne pouvoit y rentrer qu'après la mort de celui qu'on y avoit placé en conséquence de sa déposition.

## 464 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

ANNÉE (1653.

Alphonse-Louis de Richelieu, cardinal de Lyon; possédoit toujours celle de Grand-Aumônier de France. Une hydropisie dont il fut affligé dans sa ville archiépiscopale, l'avertit de l'approche de sa fin. Il s'y prépara, en ne s'occupant plus que de son salut, & du soin de son troupeau, pour qui il montra, tant qu'il vécut, toute la vigilance d'un pasteur & toute la tendresse d'un père. Ses dernières dispositions répondirent à ses sentimens: elles portoient que l'on satisfit ses créanciers, que l'on récompensat ses domestiques, & que l'on employat le reste de ses biens en œuvres pieuses. Son Clergé, les Officiers du Présidial & du Corps-de-ville de Lyon s'étant rendus dans sa chambre pour lui demander sa bénédiction paternelle, il la leur donna, les exhortant particulièrement à continuer de servir Dieu, le Roi & le Public, comme des Chrétiens & des Citoyens doivent faire. Il expira le 23 de mars 1653, dans la soixanteonzième année de son âge, & fut enterré dans l'église de la Charité, au milieu des pauvres, ainsi qu'il l'avoit ordonné, & que l'exprime cette épitaphe qu'il s'étoit composée lui-même: pauper morior, & inter pauperes sepeliri volo. On dit que durant sa maladie, il avoit avoué plusieurs fois à l'abbé de Pontchateau son parent, qu'il eût beaucoup mieux aimé mourir Dom Alphonse que cardinal de Lyon; & c'est ce qu'on croira sans peine d'un Prélat si plein de piété & de crainte de Dieu, si ennemi du faste & de la dissipation, si retiré du monde, lors même que la gloire dont son frère y jouissoit, auroit pu en partie rejaillir

rejaillir sur lui. Un peu moins de déférence, en certaines ANNÉE occasions, aux volontés ambitieuses de ce frère, auroit donné peut-être plus de relief à tant de vertus. Beaucoup de personnes lui pardonnent difficilement, par exemple, la dureté avec laquelle il refusa à la duchesse de Montmorenci, lorsqu'elle passa par la ville de Lyon pour se rendre à Moulins, la confolation de voir la Mère de Chantal, dans l'entretien de qui cette illustre infortunée espéroit de trouver quelque adoucissement à la douleur qui l'accabloit.

Si l'on en croit le cardinal de Retz, dès l'an 1650, Mém. t. II, la Cour, pour l'engager dans ses intérêts, lui avoit offert, 1718. entr'autres avantages, de le faire Grand-Aumônier de France. Mais il s'en falloit beaucoup que l'on ne fût dans les mêmes dispositions à son égard, lorsque le cardinal de Lyon mourut. La Reine ayant laissé alors la riche dépouille de ce Prélat au pouvoir du cardinal Mazarin, asin, disoit-elle, que personne ne lui en vînt rompre la tête, Larrey, hist. de Louis XIV, la plupart des Bénéfices vacans devinrent le partage de t. II, p. 404. l'avide Ministre, & la charge de Grand-Aumônier fut donnée au cardinal Barberin, appelé ordinairement le cardinal Antoine, pour le distinguer de son frère François Barberin, aussi Cardinal & Vice-chancelier de l'Église Romaine, mort Doyen du sacré Collége en 1679.

La maison de Barberin, une des plus nobles & des plus anciennes de l'Italie, a donné quantité d'hommes illustres à l'Église. Antoine, qu'il convient de faire particulièrement connoître, étoit le troisième fils de

Tome II.

Nnn

ANNÉE 1653.

Charles Barberin, duc de Monte rotundo & d'Areti. Destiné d'abord à l'Ordre de Malte, il en fut fait Prieur & Grand-Croix. Mais ayant su se concilier l'affection de fon oncle, le pape Urbain VIII, il se vit à l'âge de dix-neuf ans revêtu de la poupre romaine, & employé dès-lors aux plus grandes affaires de la Cour pontificale. Louis XIII lui confia la protection de celles de France en 1633. Louis XIV la lui continua jusqu'en 1644, qu'il chargea son Ambassadeur à Rome de lui demander le Brevet dont il l'avoit honoré, & de lui signifier qu'il eût à faire ôter les armes de France de dessus la porte de son palais. Cette disgrâce venoit de ce que dans le précédent Conclave, le Cardinal avoit contrevenu directement aux ordres du Roi, en appuyant l'élection de certains sujets à qui Sa Majesté avoit donné l'exclusion. Le cardinal Pamphile, créé Pape sous le nom d'Innocent X, étoit de ce nombre: mais quoique redevable de son élévation aux Barberins, il ne les vit pas plutôt brouillés avec la France, qu'il commença de les vexer, sous prétexte de leur faire rendre compte de l'argent qui avoit passé par leurs mains sous le dernier pontificat; & il crut les réduire avec d'autant plus de facilité, qu'ils n'avoient plus ni appui, ni secours. Il se trompa. Persécutés sans ménagement en Italie, les Barberins demandèrent un 'assle en France. Mazarin, 'créature d'Urbain VIII, devoit aux neveux un peu de reconnoissance pour les bienfaits qu'il avoit reçus de l'oncle. D'ailleurs mécontent lui-même du nouveau Pape, en

les protégeant il satisfaisoit son ressentiment particulier. Il Année fut donc arrêté qu'on les recevroit honorablement dans un Royaume qui avoit toujours été le réfuge des opprimés. Le cardinal Antoine y arriva en 1645. Il y fut suivi peu de temps après par ses deux frères, François dont nous avons parlé, & Thadée prince de Palestrine.

1653.

Cependant Innocent X, irrité de leur désertion, donna une Bulle par laquelle il étoit défendu aux Car- D'Avrigny. Mém. chron. dinaux de sortir de l'État ecclésiastique, sans la permission t. 11, p. 186. du souverain Pontise, à peine de confiscation de biens contre ceux qui ne reviendroient pas dans six mois, & de privation de voix active & passive dans le Conclave, de siége vacant, même de privation du chapeau s'ils persistoient dans leur désobéissance. On n'avoit garde de recevoir en France une pareille constitution; vu, sur-tout, que le Pape vouloit qu'elle eût lieu, même à l'égard des Membres du facré Collége employés par les Princes séculiers: le cardinal Mazarin étoit-il homme à abandonner le ministère pour aller vivre en simple particulier à Rome en vertu d'une Bulle! Dès qu'on en eut connoissance, le Parlement de Paris, sur l'appel qui en fut interjeté par le Procureur général, rendit un Arrêt qui la déclaroit contraire aux Canons, à nos libertés & à la dignité du Roi, violée dans la personne des Barberins qu'il avoit pris sous sa protection. Cette procédure, & plus encore la manière dont elle fut soutenue, radoucit l'humeur du Saint-Père. Il suspendit pour trois mois l'exécution de son décret, & dans cet intervalle il se

Nnnij

1653.

ANNÉE raccommoda avec les Barberins, & les rétablit dans tou leurs biens & leurs dignités, en la considération du Ro Très-Chrétien qui avoit bien voulu leur donner une retraite dans ses Etats.

> Sa Majesté ne se contenta pas de leur donner une retraite, Elle les honora encore d'une bienveillance, dont le cardinal Antoine en particulier éprouva les effets les plus signalés. D'abord on le fit Grand-Aumônier de la

- \* En 1651. Reine-mère, Anne d'Autriche \*. On le nomma ensuite
- \* En 1652. à l'évêché de Poitiers \*, d'où on le fit passer depuis
- \* En 1657. à l'Archevêché de Reims \*. Enfin, pour mettre le comble à ces faveurs, on le pourvut de la charge de Grand - Aumônier de France, pour laquelle il prêta entre les mains du Roi le serment accoutumé le 28 d'avril 1653, après s'être démis de celle de Grand-Aumônier de la Reine.

Dominique Seguier, évêque de Meatrx, qui s'étoit flatté peut-être que la première dignité de la Chapelle royale deviendroit le prix des longs services qu'il avoit rendus dans la seconde, ne la vit pas plutôt sur la tête du cardinal Barberin, qu'il demanda à se désaire de sa charge de premier Aumônier. Le Roi le lui permit, agréant qu'il se donnât pour successeur son petit-neveu, Pierre du Cambout de Coissin, jeune Ecclésiastique qui n'avoit guère plus de seize ans, mais en qui l'on peut dire que la fortune n'attendit pas le nombre des années. Il étoit né à Paris au mois de novembre 1636 de Pierre-César du Cambout marquis de Coissin,

Colonel général des Suisses & Grisons, & de Magdeleine Seguier, fille aînée du Chancelier de France. Dévoué à l'Église presque au sortir du berceau, il eut à l'âge de Gall. Christ. sept ans le prieuré d'Argenteuil, & un canonicat de col. 1495. Notre-Dame de Paris n'étant que dans sa onzième année. A peine eut-il atteint la dix-septième, qu'il se vit possesseur, avec la charge de premier Aumônier, des abbayes de Saint-Jean d'Amiens, de Saint-Gildas des Bois & de Saint-Victor de Paris, outre plusieurs prieurés considérables. Tels furent ses premiers pas dans la carrière des honneurs & des dignités: quel chemin ne devoit-il pas espérer d'y faire avec le temps!

Son grand oncle, l'évêque de Meaux, mourut à Paris le 16 de mai 1659 dans sa soixante-sixième année. Durant l'espace de vingt-deux ans qu'il avoit été attaché à la Chapelle du Roi, il s'y étoit rendu recommandable par une grande affiduité à remplir toutes les fonctions de sa charge, & par la fidélité la plus inviolable pour . son Souverain: fidélité qui, dans les troubles de Paris \*, \* En 1648. l'exposa, ainsi que le Chancelier son frère, à perdre la Mém. de Motteville, vie au milieu de la Capitale. Mais ce qui est un vrai tome 11. sujet d'éloge pour un évêque, c'est que son assiduité à la Cour, & sa fidélité pour son Maître ne diminuèrent jamais rien de l'attention qu'il devoit à son diocèse. Il prit des soins infinis pour le peupler d'excellens ouvriers. D. Toussaint, Il y introduisit le premier l'usage des conférences ecclé- Meaux, l. v. siastiques, & ce bon usage encore inconnu dans les autres diocèles, ne tarda pas à y être adopté. Il y fit, en un

1653.

ANNÉE mot tous les biens spirituels & temporels qu'on peut attendre d'un zèle actif & généreux. Parmi les pieuses libéralités dont il enrichit différentes églises, on remarque la fondation qu'il fit en faveur de sa Cathédrale, lieu de sa sépulture. Il lui laissa par son testament la somme de six mille livres, à condition que toutes les fois que l'Evêque y officiera pontificalement, l'Archidiacre de France qui doit lui servir de Diacre, l'avertira de prier Dieu pour le repos de son ame, par cette formule: Ora pro animâ Dominici Seguier quondam hujus ecclesiæ Episcopi; avertissement qui vaut à chaque fois vingt sous à l'Archidiacre.

> Depuis la mort du cardinal de Lyon jusqu'à la retraite de Dominique Seguier, il y eut dans le Clergé de la Cour quelques évènemens intermédiaires qu'il est à propos de rapporter ici. Le père Paulin Confesseur du Roi mourut à la Maison professe de Paris, le 12 d'avril 1653, d'une fièvre suivie d'hydropisse. Ses bonnes qualités le firent regretter de tous les honnêtes gens, particulièrement du jeune Monarque, qui l'envoya souvent visiter durant sa maladie par son premier Médecin. Le 31 de mai suivant, Sa Majesté retint pour le remplacer le père Jacques

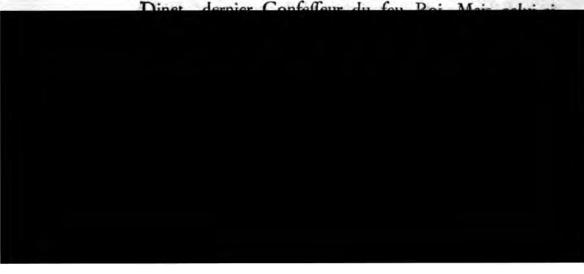

un successeur. Les matières du jansénisme, qui com- Année mençoient à faire du bruit en France, & dans lesquelles les Jésuites se montroient dès-lors tels qu'on les a toujours vus depuis, furent peut-être ce qui obligea le Roi de suspendre son choix. Il eût été mieux, sans contredit, d'exclure désormais ces Religieux d'un poste qu'ils ne pouvoient occuper, sans donner de l'ombrage à bien des esprits. La Société, si on est suivi cette idée, s'en trouveroit - elle plus mal aujourd'hui! Et combien de troubles n'auroit-on pas épargnés à l'Eglise gallicane! Mais c'est ce qu'on ne fit point. On crut, au contraire, devoir continuer aux enfans de Saint Ignace la préférence sur les autres Ecclésiastiques, soit séculiers, soit réguliers; & le Monarque, après s'être confessé quelque temps au père Bagot, se détermina enfin en faveur du père Annat, qu'il nomma dépositaire de sa constance au mois d'avril 1654.

François Annat étoit né à Rhodez le 5 de février 1590. Il entra en 1607 chez les Jésuites, où, dès qu'il eut fini ses premiers exercices, on le chargea d'enseigner la Philosophie & la Théologie. Le succès avec lequel il s'en acquitta le fit appeler à Rome pour y remplir la double fonction de Théologien auprès du Général de la Compagnie, & de Censeur des livres publiés par ceux de son Ordre. Etant revenu en France, il fut successivement Recteur des colléges de Montpellier & de Toulouse, jusqu'en 1645 qu'il retourna à Rome pour assister, comme Député de sa Province, à la

## 472 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

ANNÉE 1654. huitième Congrégation générale de la Société. Là, il donna tant de preuves d'un vrai mérite, que son Général, Vincent Carassa, le retint pour remplir la place d'Assistant de France. Il sut conservé en la même qualité par le successeur de Carassa, François Piccolomini, après la mort duquel on le nomma Provincial de la province de France. C'est dans le temps qu'il exerçoit cette charge que Sa Majesté l'honora du choix que nous avons dit choix, après tout, que l'âge, les talens & les vertus du père Annat sembloient justifier.

\* Le 7 de septembre 1651.

Louis, déclaré majeur depuis près de trois ans \*, ne voulut pas différer davantage l'auguste cérémonie de son Sacre. Il arriva à Reims le mercredi 3 de juin, & allat descendre à l'Église métropolitaine, d'où, après qu'on eut chanté le Te Deum, il sut conduit au palais archiépiscopal. Le lendemain, jour de la Fête-Dieu, il assista avec toute sa Cour à la procession du Saint-Sacrement, édissant les peuples par sa piété autant qu'il les charmoit par les grâces de sa personne. Le samedi 6, veille du Sacre, il vint sur les trois heures du soir à Notre-Dame pour entendre les premières Vêpres & la prédication, saite par M. Cohon ancien évêque de Nismes. Il se rendit

Prêtre, l'évêque de Soissons, Simon le Gras, ancien Année Aumônier des rois Henri IV & Louis XIII, le remplaça dans la fonction de Consécrateur. C'étoit la troissème fois qu'on voyoit les évêques de Soissons Ministres de cette grande cérémonie, qu'ils prétendent leur être dévolue au défaut des Archevêques de Reims, comme premiers suffragans de la Province. L'examen des raisons sur lesquelles ils fondent leur prétention n'est point de notre ressort. Nous observerons seulement que dès le 13 de mai, le Roi avoit écrit à Simon le Gras une lettre par laquelle Sa Majesté lui marquoit qu'Elle l'avoit destiné pour officier à la solemnité de son Sacre; & que le 5 de Juin, deux jours avant la cérémonie, le même Simon le Gras reconnut par un acte public « que le siége de Reims étant vacant, il ne pouvoit faire aucune fonction « dans l'église de Notre-Dame de Reims, au Sacre & « Couronnement des Rois, que sous l'autorité & permission « de Messieurs du Chapitre de ladite église » (d). En même

<sup>(</sup>d) Nonobstant ces préjugés qui ne paroissent rien moins que favorables aux évêques de Soissons, la question s'est élevée de nouveau en 1775, & a été vivement agitée. La santé de M. le cardinal de la Roche-Aymon faisant craindre qu'il ne pût pas officier au Sacre de Louis XVI, il s'agissoit de savoir qui suppléeroit à son désaut, ou de M. le Coadjuteur de Reims, ou de M. l'évêque de Soissons. Il y a eu des mémoires & des consultations de part & d'autre, & l'affaire a été même portée au Conseil: mais il n'y a point eu d'autre décisson qu'une lettre du Roi à M. le Coadjuteur, par laquelle Sa Majesté lui marque: J'ai résolu de me rendre en ma ville de Reims le 11 de ce mois (de juin) pour la cérémonie de mon Sacre. Je desire qu'elle soit

A NNÉE 1654.

temps que le Prélat commença la Grand-Messe, un des Chapelains du Roi en dit, suivant l'usage, une basse au jubé proche du trône. L'abbé de Coissin premier Aumônier, qui, en l'absence du cardinal Barberin, se tenoit à côté du Monarque, lui présenta les hosties destinées tant pour l'Évêque célébrant que pour Sa Majesté, & les porta ensuite sur l'autel. Mais toutes les fonctions de la charge de Grand-Aumônier furent remplies par le cardinal de Grimaldi, nommé pour représenter Barberin. Il seroit inutile d'entrer dans un plus ample détail sur une cérémonie où il n'y a d'ordinaire rien de nouveau que l'appareil du spectacle, & dont on peut voir la description dans une infinité d'Écrits de ce temps-là. Le lendemain du Sacre, après les Vêpres solennellement chantées dans la même église, le Roi reçut des mains du même évêque de Soissons le collier de l'Ordre du Saint-Esprit. Il entendit la Messe le jour suivant & communia de nouveau à l'abbaye de Saint-Remi, où l'on avoit transféré la châsse de Saint Marcou à cause de la guerre. Ensuite il toucha près de trois mille malades des écrouelles, le cardinal de Grimaldi faisant encore ici la fonction de Crand Aumania

& de Nicolas Mazure. Le premier étoit alors à Rome, ANNÉE occupé au rétablissement de les affaires; mais le second étoit depuis plus d'un mois relégué par ordre du Roi à sa maison de campagne, pour avoir troublé le sermon du Lettre 84, père de Lingendes qui prêchoit dans Saint-Paul. Gui-Patin, t. 1, p. 205. en rapportant ce fait, ne dit pas ce qui avoit provoqué le zèle indiscret du Docteur; il ajoute seulement: Il y a ici grosse guerre entre les Jésuites & le curé de Saint-Pol, page 210. contre lequel ils ont fait un libelle diffamatoire, où ce pauvre Curé est rudement accommodé. Sa vie est bien épluchée, & lui fort maltraité. Il fait le petit Prélat; il a carrosse, maison aux champs, où il traite les Dames à quatre services; il a alcove, tapisserie de haute-lisse, &c. On n'est pas obligé de recevoir comme autant de vérités toutes les nouvelles que le satyrique Gui-Patin mandoit à ses amis: mais on ne peut douter de la disgrâce de Mazure; disgrâce qui lui fit perdre non-seulement l'espérance de parvenir à l'épiscopat, auquel il aspiroit, dit-on, mais encore la charge de Maître de l'Oratoire, de laquelle il fallut qu'il payât le retour de son exil. Elle sut donnée à Jacques Danés évêque de Toulon.

Ce Prélat de la même famille que le célèbre Pierre Danés évêque de Lavaur, avoit été d'abord engagé dans le monde, où pendant quelques années il exerça les fonctions de Président en la Chambre des Comptes & d'Intendant du Languedoc. Mais après la mort de sa femme, Magdeleine de Thou, ayant embrassé le parti de l'Eglise, les dignités séculières dont il étoit pourvu,

Qoo ij

François Faure évêque d'Amiens. Né dans un village de Année l'Angoumois le 8 de novembre 1612 de parens nobles, mais pauvres, il fut destiné au cloître, & entra dès l'âge de onze ans dans l'Ordre de Saint-François, où il fit profession lorsqu'il eut atteint sa dix-septième année. A peine étoit-il sorti de la poussière des écoles monastiques, qu'on le vit s'élever au-dessus de ses confrères, & se faire un nom par son talent pour la chaire. Il se garda bien de l'enfouir, ce talent. La reine Anne d'Autriche, devant qui il eut occasion de l'exercer, en fut si contente qu'elle retint le jeune Cordelier pour son Prédicateur \*; \* En 1640. & quelques années après, elle lui fit encore donner un Brevet de Prédicateur ordinaire du Roi \*, à l'éducation \* En 1649. de qui elle l'avoit même déjà attaché en qualité de sous-Précepteur. Le cardinal Mazarin, dont il sut se concilier la bienveillance, acheva sa fortune en lui procurant d'abord l'évêché de Glandève \*, puis celui d'Amiens \*, enfin la \* En 1651. charge de Maître de l'Oratoire; grâce dont le père Faure remercia Sa Majesté le 5 de mars 1657.

On étoit en ce temps-là dans l'attente de deux grands évènemens, qui étoient la paix avec l'Espagne & le mariage du Roi. Pour obtenir du Ciel le premier, Louis stit bénir, le 18 de sévrier 1659, par l'évêque de Rhodez Félibien, hist. de Paris, son Précepteur, la chapelle neuve du Louvre, sous le 1.11,p.1468. titre de Notre-Dame de la paix & de Saint-Louis son Patron, & il assista avec la Reine sa mère à la première Messe que le Prélat y célébra. Il y eut ensuite par son ordre des prières de quarante heures dans toutes les

1659.

églises de Paris. Le 27 d'avril, jour auquel elles com-1659. mencèrent, Sa Majesté alla en grand cortége à l'église de Notre-Dame faire ses dévotions, tandis que la Reine faisoit les siennes à Saint - Germain-l'Auxerrois, paroisse du Louvre. Dieu écouta leurs vœux. Le 7 de novembre suivant, après vingt-quatre conférences tenues dans l'île des Faisans entre le cardinal Mazarin & Dom Louis de Haro, Plénipotentiaires des deux Couronnes de France & d'Espagne, la paix sut conclue. Et asin que cette paix Traité des & union, ce sont les termes du traité, soit, comme on le cricle 33. desire, d'autant plus ferme, durable, & indissoluble, les dits deux principaux Ministres, en vertu du pouvoir spécial qu'ils ont eu à cet effet des deux Seigneurs Rois, ont accordé & arrêté le mariage du Roi Très-Chrétien avec la Sérénissime Infante Marie-Therèse, fille aînée du Roi Catholique.

1660.

Pyrénées,

Une alliance qui assuroit aux deux nations, après une longue guerre, une suite encore plus longue de jours tranquilles, ne devoit pas être différée. Dès qu'on eut reçu de Rome la dispense de parenté, & que la saison permit de se mettre en voyage, l'Infante, conduite par le Roi son père, partit de Madrid, & Louis s'avança de son côté vers la frontière, accompagné d'une Cour aussi brillante que nombreuse. Il avoit à sa suite l'abbé de Coissin premier Aumônier, l'évêque d'Amiens Maître de l'Oratoire, l'évêque de Perigueux Maître de la Chapelle-musique, le père Annat Confesseur de Sa Majesté, tout le Clergé en un mot de sa Chapelle, hors le cardinal Barberin Grand-Aumônier de France,

qui étoit encore en Italie. Le mariage célébré par Procureur à Fontarabie le 3 de juin 1660, fut renouvelé le 9 à Saint-Jean-de-Luz par les deux Époux en personne. Le Roi vêtu d'un habit & d'un manteau de drap d'or, & la nouvelle Reine, en habit de satin blanc brodé d'or avec un manteau royal de velours violet semé de fleursde-lys d'or & la couronne sur la tête, s'étant rendus en la principale église du lieu, trouvèrent à la porte l'évêque de Bayonne en habits pontificaux, qui les reçut avec les cérémonies accoutumées, & les conduisit jusqu'au devant du grand Autel. Ils s'y mirent à genoux sur une même estrade & un même carreau; & là, après avoir donné leur mutuel consentement entre les mains du même Prélat, ils entendirent sa Messe, & reçurent une seconde fois la bénédiction nuptiale. A cette cérémonie, l'abbé de Coissin premier Aumônier du Roi tint le poële sur Leurs Majestés avec l'évêque de Langres Grand-Aumônier de la Reine-mère : mais toutes les fonctions du Grand-Aumônier de France qui n'exigeoient pas l'ordre sacerdotal, furent remplies par le cardinal Mazarin. Ainsi ce fut lui qui présenta au Roi les treize pièces d'or qui devoient être données à la Reine. A la Messe, il présenta pareillement le livre des Évangiles & la paix aux deux Époux, ensuite à la Reine-mère, & l'on remarque qu'il présenta l'un & l'autre à genoux. Enfin Aubery, hist. ce fut lui qui, au sortir de l'église, distribua les largesses du cardinal Mazarin, du Monarque, en jetant au peuple quantité de médailles t. IV p. 343. d'or & d'argent, où l'on voyoit représentés d'un côté

Année les portraits du Roi & de la Reine, de l'autre la ville 1660. de Saint-Jean-de-Luz sur laquelle tomboit une pluie d'or, avec cette légende: Nec lætior alter.

Ce Ministre, qui par l'heureuse négociation du traité de paix & du mariage du Roi, venoit de mettre le comble à sa gloire, mourut peu de temps après, & st évanouir par sa mort toutes les espérances que ses créatures

avoient fondées sur son crédit. L'évêque d'Amiens, Lett. 56, François Faure, ame Mazarine, dit Gui-Patin, se démit 2. 1, p. 145. alors de la charge qu'il possédoit à la Cour, & se retira dans son diocèse. Il s'y occupa particulièrement à réduire sous sa juridiction épiscopale toutes les églises qui se prétendoient exemptes: occupation qui lui suscita beaucoup d'affaires, & qui néanmoins ne l'empêcha pas de vaquer à la composition de plusieurs ouvrages. On a de lui une oraison funèbre de la reine Anne d'Autriche sa bienfaitrice (e), & un panégyrique de Louis XIV. Il

<sup>(</sup>e) Elle fut prêchée à Saint-Denys le 15 février 1666. Gui-Patin, qui n'aimoit pas l'Orateur, dit de lui à cette occasion: Il employa hier fort mal aux louanges de la feue Reine deux grandes heures de bon temps, dans un lieu sacré, & en belle compagnie, à telles enseignes qu'il y fit

mourut subitement à Paris le 11 de mai 1687, dans sa Année soixante-seizième année.

Sur sa démission, Louis Foucquet évêque d'Agde sut pourvu de la charge de Maître de l'Oratoire. Peu · d'hommes ont éprouvé autant que celui-ci, combien la fortune des Courtisans est sujette à d'étranges revers. Il étoit le cinquième fils de François Foucquet vicomte de Vaux, & de Marie de Maupeou. Comme le parti de l'Eglise sembloit être la vocation commune des cadets de cette nombreuse famille, on l'y destina de bonne heure. Il fut d'abord Conseiller-Clerc au Parlement de Paris; puis, n'étant encore que tonsuré, il fut nommé évêque d'Agde \*, à la place de François Foucquet l'un \* En 1657. de ses frères, qui venoit d'obtenir la coadjutorerie de l'archevêché de Narbonne. Quelque temps après \*, Basile \* En 1659. abbé de Barbeaux, un autre de ses frères, s'étant démis en sa faveur de la dignité de Chancelier des Ordres du Roi, il en fut revêtu. Nous supprimons les abbayes & les autres benéfices accumulés en même temps sur sa tête. Mais à peine fut-il installé dans la charge de Maître de l'Oratoire, qu'il vit le cours de tant de prospérités arrêté tout-à-coup par la disgrâce de son frère le Surintendant. Lui-même fut exilé, & son exil dura plus de yingt-quatre années.

Cette disgrace frappante, qui doit servir à jamais de leçon à tous ceux qui seront employés dans le ministère public, fut comme le signal qui annonçoit un autre règne sous le même Roi. Jusque-là, en effet, Louis XIV s'étoit

Tome II.

Ppp

ANNÉE contenté de prêter son nom aux évènemens: maintenant c'est lui qui va agir, régler, disposer tout, & toujours en Prince parfaitement habile dans l'art de régner avec gloire. Dans ce nouveau gouvernement, nous remarquons en particulier le Conseil qu'il établit pour la nomination aux bénéfices ecclésiastiques, & qui fut appelé le Conseil de Chaisi, l. 111, Conscience. Il étoit composé de Pierre de Marca archevêque de Toulouse, de Hardouin de Perefixe évêque de Rhodez, qui avoit été Précepteur de Sa Majesté, & du père Annat fon Confesseur; auxquels sut associé pendant quelque temps Henri de la Mothe-Houdancourt évêque de Rennes, à la pressante sollicitation de la Reine-mère, dont il étoit Grand-Aumônier. « On y examinoit, dit » un Ecrivain de qui nous empruntons jusqu'aux paroles, » tous les sujets l'un après l'autre. Il étoit difficile d'y faire » passer son ami dans la foule. Le mérite y étoit discuté » sévèrement par trois ou quatre hommes qui ne s'accor-» doient pas toujours, & par-là le Prince voyoit la vérité. » Au lieu que, continue le même Ecrivain, quand tout » est à la main d'un seul, il lui est fort aisé d'insinuer ce qui » lui plaît, de rompre le cou à des gens qui n'ont personne pour les défendre, & de faire oublier les indissérens. »

> Nous l'avons dit ailleurs d'après le grand Bossuet, cette nomination est un poids terrible pour la conscience d'un Roi. On sera peut-être bien aise d'apprendre les principes que Louis XIV s'étoit faits sur une matière si délicate. Les voici tels qu'on les lit dans les instructions dressées par son ordre pour Monseigneur.

« Qui pourroit croire, mon fils, qu'il y eût quelque chose de plus important que notre service & la tranquillité « 1661. de nos sujets! Cependant la distribution des bénéfices, « par la suite nécessaire qu'elle entraîne après elle, l'est sans « comparaison davantage, & autant que le ciel est élevé « au-dessus de la terre. C'est en apparence une riche & « abondante moisson qui nous revient en toutes les saisons « de l'année pour combler de grâces ceux qui nous servent, « ou ceux que nous aimons. Mais peut-être n'y a-t-il rien « de plus épineux en toute la Royauté, s'il est vrai, comme « on n'en peut douter, que notre conscience demeure « engagée, pour peu que nous donnions trop ou à notre « penchant, ou au souvenir des services rendus, ou même « à quelque utilité présente de l'État, en faveur de per- « formes d'ailleurs incapables, ou beaucoup moins capables « que d'autres sur qui nous pourrions jeter les yeux. Je « ne veux pas toutefois, mon fils, vous porter à des « opinions rigoureules, qui ne se réduisent presque jamais « à la pratique, & s'éloignent aussi le plus souvent de la « vérité. Un de nos Aïcux par la crainte de ne pouvoir bien « répondre à une obligation si désicate, se dépouilla volon- « tairement de la nomination aux bénéfices. Mais qui nous « a dit si d'autres s'en acquitteront mieux que nous, & « si ce ne seroit pas mal faire notre devoir pour le vouloir « trop bien faire! Dieu n'entend pas très-affurément, mon « fils, que nous fassions le choix du plus digne comme «

il pourroit le faire lui-même; ce qui nous est impossible. « C'est assez que nous le fassions en hommes, & en hommes «

Ppp ij

Année » bien intentionnés qui n'oublient rien pour ne se point 1661. » tromper. Alors, j'ose le dire, nous pouvons nous assurer » que c'est lui-même qui le fait par nous. Il n'est point » vrai non plus que 'ceux qui nous servent ou qui nous » approchent, n'aient en cela nul avantage au-dessus des » autres. Ils ont celui de nous faire mieux connoître ce » qu'ils valent; grand, sans doute, auprès d'un Prince éclairé, » qui croit beaucoup plus à ce qu'il voit qu'à ce qui lui » vient par le rapport d'autrui, toujours mêlé de bons ou » de mauvais offices.

> J'ai toujours cru que trois choses devoient entrer » dans cet examen, le savoir, la piété & la conduite.

> A l'égard du savoir, il nous est peut-être plus difficile » d'en juger que de tout le reste, car il arrive très-rarement » que les Rois soient consommés dans ces sortes de choses, » ou que, quand ils le seroient, ils trouvent le temps » d'étudier en cela les talens & la portée de chacun. Contre » cette difficulté j'ai observé autant que je l'ai pu, de ne » donner des bénéfices importans qu'à des Docteurs de » Sorbonne: non pas qu'il n'y ait assez d'inégalité entre » les connoissances & les lumières de ceux qui portent ce » nom: mais au fond, on ne peut jamais y être parvenu

ou de mal ne se peut cacher long-temps aux yeux du « ANNÉE monde. Ecoutez sans préoccupation les divers rapports « 1661. qu'on vous fera, même en faisant autre chose. Regardez « vous-même avec quelque sorte d'attention ceux qui sont « sous vos yeux, vous en saurez bientôt tout ce que les « hommes en peuvent sayoir, & yous n'êtes pas obligé « de pénétrer le reste.

J'en dis de même de ce que je nomme conduite, « qui est un troissème point fort important. Car si dans la « première simplicité les Apôtres même ont voulu qu'on « examinât pour faire un Evêque, quelle prudence il avoit « montré dans son domestique & dans ses propres affaires, « que sera-ce aujourd'hui, où par la constitution de l'Etat « ces sortes de dignités ont part en plusieurs choses au « Gouvernement civil! Ainsi, mon fils, je ne louerois « pas volontiers qu'on pratiquât ordinairement ce qui se « peut faire quelquefois avec dignité & avec éclat, pour « rendre hommage à une piété éminente; je veux dire « d'aller prendre dans des solitudes, sur une réputation « assez trompeuse, des sujets pour remplir ces places. Ils « auront peut-être de très-grandes perfections pour cet état « où Dieu les a placés, & n'auront point celles qui leur « sont nécessaires à tel autre état où nous les appelons.

Au contraire, j'ai souvent pensé que pour mieux con- « noître nos Ecclésiastiques & de quoi ils sont capables, « il seroit bon de faire observer dans cette milice sacrée « ce que j'observe aujourd'hui avec soin dans la plupart de « mes troupes, où on monte par degrés de charges en «

Année » charges: ce que j'apprends aussi être tout-à-sait conforme 1661. » au premier esprit de l'Eglise dans l'institution des cinq " Ordres facrés. Mais comme les temps & les usages sont » changés, il suffiroit aujourd'hui, ce me semble, de n'ad-" mettre aux évêchés & autres dignités considérables que » ceux qui auroient actuellement servi l'Eglise durant un » certain temps, soit dans la prédication assidue & conti-» nuelle aux grandes paroisses de Paris, soit dans les missions » des provinces, soit dans une application particulière à » convertir les hérétiques, soit, ce qui seroit le plus im-» portant, en faisant les fonctions de Curé ou de Vicaire » qui embrassent toutes ces choses & plusieurs autres. De » quoi les jeunes gens de la plus haute naissance ne seroient » non plus à plaindre, qu'ils le sont quand ils portent le » mousquet dans mes Gardes pour parvenir un jour à » commander mes armées. Mais il faut, mon fils, & pour » vous & pour moi, gagner peu-à-peu ce que nous pouvons » sur notre siècle, sans prétendre de le résormer en une » seule fois; & cela même je ne voudrois point le faire en » ces matières par des faits publics, qui nous engagent ou à » affoiblir l'autorité de nos propres loix en ne les observant » pas toujours, ou à pratiquer toujours les mêmes choses, » encore qu'elles ne soient pas toujours à propos. Il suffit » de montrer par quelques paroles & par quelques exemples » le chemin des grâces, & vous verrez qu'on se pressera bientôt de le prendre. » De telles maximes, quand la pratique y est conforme, ne permettent plus de mettre en problème si le concordat est un bien.

Le premier Ecclésiastique de la Chapelle royale que Année le Monarque, depuis l'établissement du Conseil de Conscience, éleva à l'épiscopat, sut l'abbé de Coissin, nommé évêque d'Orléans au mois de juin 1665. Les autres Officiers de la même Chapelle éprouvèrent aussi à leur tour & proportionnellement à leur mérite les effets de son attention bienfaisante; car ce Prince, qui ne dédaignoit pas de les choisir lui-même & de s'informer scrupuleusement de leur capacité & de leurs mœurs, vouloit qu'ils fussent récompensés, sans qu'ils eussent besoin d'employer ni sollicitation, ni protection. Mais une remarque qui fait honneur à sa pieuse délicatesse, & qui par cette raison ne doit pas nous échapper, c'est que lorsqu'il leur donnoit des évêchés, il exigeoit absolument qu'ils se retirassent dans leur diocèse, ne connoissant pas dans le ministère d'un Aumônier à la Cour d'excuse légitime qui puisse dispenser un Évêque de la résidence. Mais si c'étoient des bénéfices compatibles avec son service, tels que sont les abbayes & les prieurés, il trouvoit mauvais qu'on le quittât. Un Chapelain, qu'il venoit de de Chapperel. nommer à une abbaye, lui demanda en faisant son remercîment, la permission de vendre sa charge, étant bien aise, dissoit-il, d'aller résider dans son bénésice: Vendez, Monsieur, vendez votre charge, répondit le Roi, délivrezvous d'un scrupule qui vous a pris depuis que vous êtes Abbé; pour moi je m'en ferai un désormais de donner des abbayes à vos confrères, à moins qu'il n'aient blanchi comme des cignes à mon service. On dit qu'il fut en esset près

1665.

de douze ans sans faire part de ses grâces à ses Chapelains. Mais la bonté de son cœur ne lui permit pas de tenir plus long-temps une parole, qu'il n'avoit proférée que parce que, s'attachant en quelque manière à ceux qui avoient l'honneur de le servir, il n'aimoit pas à voir de nouveaux visages dans sa Maison.

La mort de Cyrus de Villers, évêque de Périgueux, arrivée à Paris le 4 octobre de la même année, rendit vacante la charge de Maître de la Chapelle-musique. Sa Majesté en pourvut Charles-Maurice le Tellier, fils de Michel le Tellier Ministre d'État, depuis Chancelier & Garde des Sceaux de France. Un père en place & en faveur ne laisse pas d'ordinaire à ses enfans le soin de jeter eux-mêmes le fondement de leur fortune. Dès l'âge de sept ans, Charles-Maurice le Tellier avoit obtenu par le crédit du sien l'abbaye de Notre-Dame d'Eu, dont il se démit un an après pour passer à d'autres bénéfices beaucoup plus considérables. Il est dangereux que des grâces si prématurées ne soient quelquesois ce qui fixe un jeune homme au parti de l'Église. Celui dont nous parlons y fut sans doute plus légitimement annelé: mais fi ces revenus qui ne devroient être que

d'ailleurs ne lui firent de partisans. Peu de temps après son établissement à la Cour, ayant à peine vingt-sept ans, il fut nommé à la coadjutorerie de Langres: mais Mém. de Chosfi, l. 1x, quelque distingué que soit ce siège, l'abbé le Tellier p. 453. portoit ses vues plus haut ; il aspiroit à l'archevêché de Reims. Le cardinal Barberin, qui le possédoit, avoit de grandes discussions avec fon Chapitre. On lui persuada que s'il se déchargeoit des fonctions de sa dignité pastorale sur le fils du Ministre, ses Chanoines seroient bientôt mis à la raison. Son Eminence se laissa gagner d'autant plus facilement que les longs & fréquens voyages qu'elle faisoit en Italie, la détournoient beaucoup de l'attention qu'elle devoit aux affaires de son diocèse. Elle demanda donc au Roi l'abbé le Tellier pour Coadjuteur; & l'ayant obtenu, elle le sacra elle-même sous le titre d'archevêque · de Nazianze.

Ces voyages du cardinal Barberin ne l'empêchoient pas moins de vaquer avec assiduité aux fonctions de sa charge de Grand-Aumônier. Jusqu'ici la seule cérémonie à laquelle il eût paru en cette qualité, étoit le renouvellement de l'alliance de la France avec les Suisses, qui fe fit le 18 de novembre 1663 dans l'église de Notre-Dame de Paris; où il présenta à Sa Majesté le livre des Évangiles pour faire le serment. Nous allons le voir Ministre d'une autre cerémonie plus solennelle; c'est celle du Baptême de Monseigneur le Dauphin, né à Fontainebleau le 1. et de novembre 1661. Elle se fit le · 24 de mars 1668 à Saint-Germain-en-Laie dans la cour

1668.

1665.

 $\mathbf{Q} \mathbf{q} \mathbf{q}$ 

Tome II.

du vieux château, où l'on avoit construit pour cet esset une plate-forme en charpente de vingt toises de long & Du Mont, de treize de large, & de trois pieds & demi d'élévation. Cérém. dipl. Le Pape, qui avoit desiré d'être parrain, choisit le cardinal de Vendôme pour être son Légat en cette occasion, & la reine d'Angleterre marraine pria la princesse de Conti de la représenter. Le cardinal Barberin, vêtu pontificalement, étoit assisté de l'évêque d'Orléans premier Aumônier en chape & en mitre, de tous les Aumôniers du Roi en rochet, & de six Évêques aussi en chape & en mitre. On remarque que l'évêque d'Orléans & les Aumôniers eurent la main droite sur les Evêques en allant à l'Autel; mais qu'étant arrivés, ils ne purent se maintenir dans ce poste, parce que le Cardinal s'étant assis le dos tourné à l'Autel, les Évêques se trouvèrent alors à sa droite; avantage qu'ils conservèrent em accompagnant aux fonts. Nous bornons notre détail à ces légères particularités. On fait d'avance ce que nous pourrions ajouter sur une fête où le plus puissant Monarque de l'Europe n'avoit pas moins voulu signaler sa magnificence que sa piété.

1669.

Louis aimoit beaucoup les cérémonies ecclésiastiques, & c'étoit pour lui un plaisir singulier de les voir exactement observées dans sa Chapelle. Les jours de solennité, de Clupperel, sur-tout, il examinoit avec attention ceux qui officioient à l'Autel, & s'il remarquoit dans quelques-uns de la dissipation, peu d'aptitude ou d'assurance, une voix désagréable, ou qui ne se fît pas aisément entendre, il s'en plaignoit à leur Supérieur & lui ordonnoit d'en

mettre d'autres à leur place, sans avoir égard à l'ancienneté. Anné E On se rappelle ce que nous avons dit de Charlemagne sur le même sujet; c'est ainsi qu'à compter de ce temps-là, tous ceux d'entre nos Monarques que nous regardons comme nos plus grands Rois, se sont distingués par un plus grand zèle pour la décence & la majesté du culte.

Pour remédier aux fautes qui se commettoient quelquefois dans la célébration du Service divin, Sa Majesté demanda un jour à M. le Tellier, si à l'exemple, de quantité d'autres églises, on ne pourroit pas établir dans sa Chapelle un Maître de Cérémonies, qui instruiroit en particulier les Officiers de l'Autel & les dirigeroit en public. Le Prélat répondit que la chose étoit aisée, & en même temps il proposa à Sa Majesté un Ecclésiastique propre à cette place. Vous lui direz donc de ma part, repartit le Roi, qu'il se fasse une étude de tout ce que les Officiers de l'Autel ont à faire pour remplir leurs fonctions avec autant d'exactitude que de modestie; & que je prétends qu'il instruise soigneusement tous ceux d'entre eux, qu'il ne trouvera pas en être déjà suffisamment instruits. Le sieur Madre, c'est celui que le Maître de la Chapelle-musique avoit proposé, ayant reçu ces ordres, les exècuta ponctuellement. Il commença le jour de la Toussaints 1669 à exercer publiquement sa commission. Cet essai plut tellement au Prince, que le 20 de décembre suivant, il créa en faveur du sieur Madre la charge de Maître des Cérémonies ecclésiastiques de la Chapelle du Roi. On lui attribua quinze cents livres de Fr. de 1708, gages payables par quartier, & mille quatre-vingt-quinze t. 1, p. 354

Année livres pour ses livrées; & pour marque de son office; il devoit porter un bâton d'argent, couvert de velours. violet fleurdelisé, sommé d'une couronne royale. Il est rare que les nouveautés soient du goût de tout le monde. Celle-ci éprouva les plus grandes contradictions de la, part, tant du Grand-Maître des Cérémonies de France, que du Maître des Cérémonies de l'Ordre du Saint-Esprit, qui craignirent apparemment qu'elle ne préjudiciât aux droits de leurs charges. A force de répéter qu'un, pareil établissement ne servoit qu'à distraire, & à faire remarquer à tout le monde des fautes auxquelles personne peut-être ne feroit attention, ils vinrent à bout de le faire supprimer.

1670.

Le père Annat, à qui son grand âge avoit extrêmement affoibli l'ouïe, se déchargea au commencement de 1670 de l'honorable fardeau qu'il portoit à la Cour (f).

<sup>(</sup>f) Dans une satyre du temps, intitulée Les Amours du Palais-royal, & copiée trop légèrement par l'auteur des Mémoires de Madame de Maintenon, on place la retraite du père Annat au temps de la grande faveur de Mademoiselle de la Vallière. Voici comment on raconte la chose. Le pauvre père Annat soufflé par les Reines, l'alla aussi trouver ( le Roi ), & feignit de vouloir quitter la Cour, faisant entendre sinement que c'étoit à couse de son commerce. Le Roi en riant lui accorda tout franc son congé. Le Fère se voyant pris, voulut raccommoder l'affaire: mais le Roi en riant toujours lui ait qu'il ne vouloit desormais que de son Curé. L'on ne peut dire le mal que tout son Ordre lui voulut d'avoir été si peu habile. Sur quoi le fameux critique Bayle se fait à lui-même ces trois questions; 1.º s'il est vrai que le père Annat ait demandé alors à se retirer; 2.° si ce sut par seinte & par complaisance pour les. Reines; 3.° s'il se retira en esset, ou si les Jesuites eurent l'adresse de

Il se retira à la Maison professe de Paris, où le 14 de Annés juin il eut la consolation de mourir simple Religieux. C'étoit un homme de bien. Durant seize ans qu'il remplit le poste de Confesseur du Roi, malgré les occupations qu'il lui donnoit, il trouva encore le temps de composer & de publier contre les erreurs de Jansenius, quantité d'ouvrages, tantôt en latin, tantôt en françois, quoiqu'il ne réussit pas également en l'une & l'autre langue. Nous renvoyons pour la liste nombreuse & le médiocre mérite de ses productions, aux Bibliographes de la Société: mais nous pouvons rapporter les vertus que ces Écrivains lui attribuent, parce que, comme l'avoue un Auteur non suspect, Bayle, les gens les plus opposés aux Jésuites Diet. erit. au les ont reconnues sans peine en lui. Outre un grand zèle de religion, le père Annat montra toujours l'attachement le plus inviolable aux observances & à la discipline de son Ordre, beaucoup de modestie & d'humilité, un parfait défintéressement, une attention scrupuleuse à ne jamais se servir de son crédit pour son utilité particulière, ni pour l'avancement de sa famille. On prétend avoir oui dire au Roi qu'il ne savoit pas si le père Annat avoit des parens. Il est très-vrai, au moins, qu'il ne fit rien

raccommoder les choses. Je ne puis répondre à la première question , ajoute-t-il, si ce n'est que je n'en sais rien, & que l'autorité d'un homme qui écrit une satyre, ne me paroît d'aucun poids. J'ai encore moins de lumières sur la seconde; je ne m'ingère pas à fouiller dans les abimes du cœur. Sur la troisième je ne sais que la notoriété publique; c'est que le père Annat a été sans interruption Confesseur du roi de France jusqu'au printemps de 1 6 7 0. Voyez Diction. critiq. au mot Annat, remarq. A.

494

ANNÉE pour ses neveux, quoiqu'il y eût parmi eux des sujets de 1670. mérite (g).

coup de regret, choisit pour le remplacer un personnage d'un caractère dissérent, quoique du même pays & de la même profession. C'étoit le père Jean Ferrier, petie Mém. hist. homme quant à la taille, dit Amelot de la Houssaye, mais grand homme quant à l'esprit. Né aussi à Rhodez l'an 1614, il entra chez les Jésuites en 1632. Après les premiers exercices ordinaires, il enseigna la Philosophie & la Théologie pendant plusieurs années, & gouverna ensuite le collège de Toulouse en qualité de Recteur. S'étant acquis par la manière dont il s'acquitta de ces emplois une certaine réputation de sagesse d'habileté.

Louis, qui n'avoit consenti à sa retraite qu'avec beau-

ensuite le collége de Toulouse en qualité de Recteur. S'étant acquis par la manière dont il s'acquitta de ces emplois une certaine réputation de sagesse & d'habileté, il quitta la province, & vint chercher plus de célébrité dans la Capitale. On y étoit occupé alors d'un grand projet. Il s'agissoit de chercher, de concert avec les désenseurs de Jansenius, des expédiens pour terminer les contestations qui troubloient la paix de l'Église. M. de Choiseul évêque de Comminges étoit à la tête de

ce projet. Le père Annat, qui y travailloit avec lui, n'eut pas plutôt appris l'arrivée de son compatriote, qu'il le prit pour second. On s'assembla souvent, on disputa

<sup>(</sup>g) L'un d'eux, Général des Pères de la Doctrine chrétienne, passoit pour un homme très-savant. On a de lui un ouvrage en latin fort estimé, qui est un Apparat méthodique pour la Théologie positive.
Voyez le Journal des Savans du mois de septembre 1700.

beaucoup, & l'on ne convint de rien (h). Mais le père Ferrier n'y perdit pas entièrement sa peine, puisque c'est à la connoissance qu'il y donna de ses lumières & de ses talens qu'il fut redevable du choix dont Sa Majesté l'honora dans la suite.

1671.

La Cour, lorsqu'il y fut reçu, étoit partagée entre divers prétendans à la charge de Grand-Aumônier de France. Cette dignité n'étoit pas encore vacante: mais l'altération qu'on remarquoit depuis quelque temps dans Mém. de Choifi, l. 1x, la santé du cardinal Barberin, mettoit déjà en mouvement p. 491. ceux qui avoient des prétentions à sa dépouille. Le ministre le Tellier, qui en avoit déjà eu pour son fils la coadjutorerie de Reims, faisoit offrir à Son Éminence six cents mille livres pour avoir aussi sa démission de la grande aumônerie. Coissin évêque d'Orléans avoit les mêmes

<sup>(</sup>h) Ce ne fut pas la faute des deux Jésuites; c'est M. de Comminges lui-même, Prélat éclairé, vertueux, & point suspect, qui leur rend ce témoignage dans sa lettre à M. l'évêque d'Angers (Arnaud) du 20 mars 1663. Comme cette affaire, dit-il, a été commencée de concert avec les pères Annat & Ferrier Jésuites, elle se continue aussi avec eux. & je vous dois rendre ce témoignage, que dans toute la suite il m'a toujours paru qu'ils étoient véritablement amis de la paix, qu'ils y travailloient de la meilleure foi du monde, & que s'ils avoient de la fermeté en quelque occasion contre les sentimens de ceux qu'on appelle Jansénistes, cela ne venoit pas d'aucune aversion pour leurs personnes, mais de l'attachement qu'ils ont à l'autorité du Saint-Siège, & du destr d'établir solidement la tranquillité que nous cherchons. Voyez Lettres de M. Arnaud, tome I, page 317. Qui fut donc l'ennemi de la paix! On peut l'apprendre d'une autre lettre écrite par M. Arnaud d'Andilly au docteur Arnaud son frère: elle se rouve dans le même Recueil, tome I, page 411.

ANNÉE

vues; & il les croyoit d'autant plus assurées, qu'il avoit parole de Sa Majesté que personne n'auroit à son préjudice l'agrément pour traiter de cette charge avec le Cardinal, soit par démission, soit par survivance. L'un & l'autre trouvèrent en leur chemin un concurrent infiniment redoutable par sa naissance, par sa dignité, par son crédit, on peut dire encore par l'ardeur & la vivacité de ses poursuites. C'étoit le cardinal de Bouillon. La mort de Clément IX l'avoit attiré à Rome; il y vit Barberin durant le conclave, & négocia adroitement avec lui l'affaire de sa succession. Celui-ci le prit en telle amitié, qu'il lui promit de lui envoyer sa démission, dès que le Roi l'auroit agréée. Sur cette parole, le cardinal de Bouillon revint en France d'abord après l'élection du nouveau Pape. Il eut à son arrivée une audience du Roi, à qui il conta ce qui s'étoit passé entre lui & le Grand-Aumônier. Sa Majesté l'ayant écouté avec plaisir, lui répondit qu'Elle seroit bien aise que cela se pût faire dans la suite, qu'Elle lui donneroit même la charge dans le moment, si elle n'avoit pas pris déjà des engagemens à cet égard avec l'évêque d'Orléans, son premier Aumônier. Cette réponse n'arrêta pas le jeune Cardinal; il insista, proposa à Sa Majesté des moyens pour se dégager de la parole qu'Elle avoit donnée à M. de Coissin, & pensa plus d'une fois gâter ses affaires par sa vivacité & la promptitude de son naturel. Mais il appartenoit de trop près à M. de Turenne: Louis qui devoit tant à ce grand homme, voulut bien en considération de l'oncle, non-seulement pardonner l'indiscrétion

### DE LA COUR DE FRANCE. 497.

neveu, mais encore lui accorder la grâce qu'il desiroit avec tant d'ardeur. Il l'assura qu'il seroit Grand-Aumônier, au plus tard à la mort du cardinal Barberin.

Année 1671.

Tout autre se seroit tranquillisé après une promesse si positive. Le cardinal de Bouillon sut bientôt dans la plus vive inquiétude. Il reçut une lettre que Barberin, toujours languissant, lui faisoit écrire pour l'informer que l'évêque d'Orléans continuoit les poursuites, & lui offroit quatre cents vingt mille livres de sa coadjutorerie; mais que pour l'amour de lui il ne vouloit écouter aucune proposition. Il courut montrer cette lettre au Roi, lui avouant qu'il appréhendoit beaucoup que l'Italien, prêt à mourir, entouré de parens & de domestiques avides, ne se laissat ensin gagner par les offres séduisantes du Prélat. Sa Majesté eut encore la bonté de le rassurer, en ordonnant sur le champ à un de ses premiers Valets de chambre de dire à M. de Coissin, qu'inutilement il traiteroit avec le cardinal Antoine, parce que la charge de Grand-Aumônier ne seroit exercée à l'avenir que par un Cardinal.

Barberin ne vécut pas assez long-temps pour donner lieu à de nouvelles alarmes. Il mourut dans son château de Nemi à six lieues de Rome le 3 d'août 1671, en sa soixante-troisième année. L'Ordre de Saint-Dominique, dont il étoit protecteur, chargea le père Vincent des Ursins, depuis Pape sous le nom de Benoît XIII, de prononcer son oraison sunèbre; pièce qui fut imprimée l'année suivante à Venise sous le titre de La Perte commune.

Tome II.

Rrr

Anné: 1671.

Goujet

Tout le monde n'est pas d'accord de la justesse de ce titre: il est du moins fort douteux que les Sciences & les Savans eussent beaucoup perdu; & voici sur quoi l'on fonde ce reproche. Le cardinal Antoine avoit, en qualité de Grand-Aumônier, la direction du Collége royal, avec le droit d'en nommer les Professeurs & de recevoir leur serment. Au lieu de s'appliquer à ne mettre dans les chaires que des sujets capables de soutenir l'honneur d'un si bel établissement, il l'avilit tellement par ses mauvais choix, qu'après sa mort on jugea à propos de confier cette administration au Secrétaire d'Etat qui a la Maison du Roi dans son département; de sorte qu'il n'est resté depuis aux Grands-Aumôniers d'autre droit à l'égard des Professeurs royaux, que celui de recevoir leur serment. M. de Thou n'avoit donc rien dit que de vrai à Renaud de Beaune, lorsqu'il s'étoit plaint si amèrement à ce Prélat de la réunion de deux choses qui pouvoient bien ne pas aller toujours ensemble.

Méin. de Choisi, l. 1X, p. 505.

Le Roi apprit à Fontainebleau la mort du Chef de sa Chapelle. Il dit aussitôt à M. de Turenne: mandez au cardinal de Bouillon de venir à Versailles le jour que j'y arriverai; è je lui donnerai la charge tant souhaitée. En effet, elle étoit demandée alors, non-seulement par l'archevêque de Reims & l'évêque d'Orléans, mais encore par le cardinal Rospiglioss, par l'évêque de Laon César d'Estrées, nommé Cardinal cette même année, & par l'archevêque de Toulouse, depuis cardinal de Bonzy, qui ignoroient tous la destination que Sa Majesté

en avoit déjà faite en faveur du cardinal de Bouillon. Annés Ce dernier ne manqua pas de se trouver au lever du Roi le lendemain de son arrivée à Versailles; le Prince ne lui parla de rien. Il continua de se présenter les jours suivans, & se retira toujours aussi peu satisfait. Ce ne fut qu'au bout de plus d'un mois, qu'ayant fait par hasard un matin, au défaut des Aumôniers, la prière du Roi; Sa Majesté le fit passer dans son cabinet, où Elle lui annonça enfin qu'Elle le nommoit à la charge de Grand-Aumônier; témoignant qu'Elle ne pouvoit faire un plus digne choix pour la piété, la capacité & l'affection à son la Grandeservice, & pour s'acquitter des fonctions importantes de cette folio 1. charge, qui regardent également la satisfaction de sa conscience, le bien de l'Église & celui de son Esas. Elle lui dit encore qu'étant savant, il n'auroit point vu dans l'Histoire un Grand-Aumônier de France revêtu de cette dignité à son âge: mais que sa prudence étoit si consommée qu'elle perfectionnoit toutes les autres qualités qui se trouvoient en sa personne. Enfin Elle ajouta qu'Elle ne l'avoit pas nommé plus tôt, Mém. de afin de régler certaines choses sur cette charge, comme p. 505. d'en distraire les maladreries (q), la direction du Collége royal (r), &c. Mais, ajouta-t-elle en riant, je vous laisse

<sup>(</sup>q) Par un Édit du mois de décembre 1672, le Roi desirant de favoriser l'Ordre de Saint-Lazare, lui attribua l'administration & la jouissance perpétuelle des maladreries, léproseries, hôpitaux & lieux pieux de ses Etats, &c. pour composer des revenus de toutes ces Maisons, des commanderies qui serviroient de récompense aux Officiers reçus Chevaliers de cet Ordre.

<sup>(</sup>r) On trouve cependant dans les registres de la Grande-Aumônerie Rrr ij

ANNÉE les Quinze-ringis. En conséquence, ses provisions lui surens expédiées le 11 de décembre avec cette clause; sans soutefois que ledit seur Grand - Aumônier puisse présendre aucune chose à la nomination, administration, présentation, direction ou aure inspection que ce puisse être sur les maladreries, léproseries, hôpitaux & maisons pieuses de notre Royaume, à la réserve des hôpitaux des Quinze-vingts de notre ville de Paris, & des six vingts Avengles de notre ville de Charires sur lesquels nous lui avons laissé les mêmes droits, inspection & administration dont ses prédécesseurs pourvus de ladite charge ont bien & duement joui; de même que sur la maison de l'Assomption, & aures couvens de Religieuses qui ont eu jusques à présent les Grands-Aumôniers de France pour Supérieurs : & sans aussi que ledit Grand-Aumônier puisse prétendre aucun droit de nomination & présentation aux places de Professeurs du Collège royal, ni au payement des gages & distributions des récompenses que nous accordons tons les ans auxdits Professeurs, nous réservant de pourvoix de plein droit à leurs charges & au payement des gages & distribution desdites récompenses. Ainsi fut placé à la tête du Clergé de la Cour un homme, que les faveurs & les

> sous le cardinal de Bouillon quelques actes concernant le Collége royal, où Son Éminence déclare 1.º que le Grand-Aumônier en vertu de sa charge doit avoir un soin très-particulier de la discipline de ce Collège; 2.º qu'il est sous sa direction à cause de sa dignité de Grand-Auménier. Voyez l'Ord nnance du 26 octobre 1672, & les provisions de Pierre Promé Marchand Libraire pour l'emploi de Portier & de Concierge, du 11 décembre de la même année.

disgrâces de la fortune ont rendu trop fameux pour qu'on ne desire pas de le connoître dès son origine.

Emmanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, c'étoit son nom, naquit au château de Turenne dans le bas Mém. de Choifi, l. 1x, Limosin le 24 d'Août 1643, de Frédéric-Maurice de p. 4300 la Tour duc de Bouillon, d'Albret & de Château-Thierri, Pair de France, & d'Eléonore-Fébronie de Bergh. Peu de temps après sa naissance, on le destina à être chevalier de Malte, malgré l'opposition de sa vertueuse mère qui trouvoit cet état de vie fort dangereux pour le salut, par la difficulté d'allier l'observation des vœux religieux avec. les exercices militaires & le commerce du grand monde. Nous ne ferons point le récit des aventures de son enfance quelque extraordinaires qu'elles soient: on peut les voir agréablement décrites dans les Mémoires que nous citons à la marge. Il suffit de dire qu'après que les troubles dont la France se vit agitée au commencement de ce règne furent appailés, le duc de Bouillon, qui durant ce temps orageux avoit été obligé de tenir ses enfans cachés sous divers déguisemens, les reproduisse au grand jour. Emmanuel-Théodose embrassa alors l'état Ecclésiastique, quittant le nom de Chevalier pour prendre ...... celui de duc d'Albret. Il commença le cours de ses études, & parcourut jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans tous les degrés nécessaires pour arriver a une réputation. de science & de capacité. Il ne faut pas demander si tandis qu'il travailloit à se rendre capable de servir l'Église, on prit soin d'encourager son application par des

bénéfices; il eut plusieurs abbayes très-considérables. Mais 1671. une naissance aussi illustre que la sienne, & un mérite reconnu par le suffrage d'une estime générale exigeoient des dignités d'un ordre supérieur. La première grâce en ce genre qui fut sollicitée pour lui, c'est la coadjutorerie de l'archevêché de Paris. L'exemple de le Tellier qui venoit d'obtenir celle de Reims, sembloit répondre du succès de cette démarche, d'autant plus que c'étoit M. de Turenne qui la faisoit. Le Roi le refusa: se souvenant encore de la guerre de Paris où le Coadjuteur, depuis cardinal de Retz, lui avoit causé tant de peines, le duc d'Albret, dit-il, est trop jeune pour le charger du soin de tant d'ames; je lui donnerai avec plaisir toute autre chose. Alors le Vicomte, suivant qu'il en étoit convenu avec fon neveu, demanda pour lui la nomination au cardinalat, qui fut accordée sans difficulté. Impatient de jouir, le duc d'Albret ne songea dès ce moment qu'aux moyens d'accélérer sa promotion qui paroissoit fort éloignée. Que d'obstacles ne trouva-t-il pas! Mais jeune, plein de feu, & d'une imagination féconde en expédiens, il vint à bout de les surmonter: le souverain Pontife le revêtit de la pourpre le 5 d'août de l'année suivante \*. Nous avons dit comment le Roi mit enfin le comble à ses vœux, en l'élevant, préférablement à tant d'autres, à la première dignité ecclésiastique du Royaume.

1672.

Le temps où il commença d'en exercer les fonctions, est une des époques les plus glorieuses de ce règne. Louis justement irrité contre les Hollandois, résolut de châtier cette République fière & ingrate, & porta en personne la guerre au milieu de ses Etats. Le nouveau Grand-Aumônier, après avoir donné ses ordres pour qu'on n'oubliât rien de ce qui pouvoit être nécessaire à la célébration du Service divin durant la campagne, y suivit lui-même le Monarque, desirant de signaler par quelques actions mémorables les prémices de son ministère. Le 2 de juin 1672, étant au camp devant Orsoy, il donna permission aux troupes & à tous les fidèles suivant Registre te la Grandeles armées de Sa Majesté, de manger de la viande les jours Aumonerie, que l'Église en défend l'usage, excepté les vendredis & les vigiles des principales fêtes de l'année. Il réconcilia le 13 l'église collégiale de Rées, le 14 celle de Saint-Martin d'Emmerick (1), le 23 l'église paroissiale de Saint-Eusèbe d'Arnhem, le 10 de juillet l'église métropolitaine d'Utrecht, le 14 la principale église de Nimègue, le 15 celle de Grave; lieux d'où l'hérésie avoit proscrit depuis plusieurs années l'exercice de la Religion catholique. Ne

(f) Le doyen & les chanoines du chapitre d'Emmerick, en reconnoissance de la liberté qui leur étoit rendue de célébrer le Service divin dans leur église, statuèrent d'un commun consentement, que pendant trois mois il y auroit tous les dimanches & fêtes exposition du Saint-Sacrement avec des prières publiques pour la santé du Roi & la prospérité de ses armes; que tous les premiers dimanches de chaque mois à perpétuité, on exposeroit aussi le Saint-Sacrement pour la conservation du Roi Très-Chrétien & de la Famille royale, & qu'on prieroit Son Em nence le cardinal de Bouillon, d'accepter au nom de Sa Majesté cette marque de leur gratitude. Registres de la Grande-Aumônerie, folio 13 verso.

ANNÉE pouvant suffire lui seul à rétablir l'ancien culte dans toutes les villes, que la rapidité de nos conquêtes soumettoit à la domination françoise, il donna en même temps commission à différens Ecclésiastiques de réconcilier les églises de Doctekum, de Heremberg, de Douësbourg, de Rhenen, d'Amersfort, de Zutphen, de Wick, de Bommel, & de Hel. Il faut observer que la plupart de ces places avoient été forcées par le maréchal de Turenne, oncle du cardinal de Bouillon. Ainsi sous les ordres d'un Roi aussi pieux que puissant, dit le célèbre Fléchier, l'un de Turenne, faisoit prospérer les armes, l'autre étendoit la Religion; l'un abattoit des remparts, l'autre redressoit des autels; l'un ravageoit les terres des Philistins, l'autre portoit l'arche autour des pavillons d'Ifraël. Puis unissant ensemble leurs vœux comme leurs cœurs étoient unis, le neveu avoit part aux services que l'oncle rendoit à l'État, & l'oncle avoit part à ceux que le neveu rendoit à l'Église.

funèbre de M.

Malgré le zèle actif & vigilant du Chef de sa Chapelle, le Roi pensa néanmoins manquer de Messe un jour \* Le 12 remarquable; c'est celui du fameux passage du Rhin \*: action la plus hardie dont il soit parlé dans l'Histoire.

Mém. de Ce Prince étoit parti de son camp la veille à onze heures

qu'on on du mieux que s'on put; & ces deux Ecclé-Annéz siastiques eurent l'honneur de servir d'Aumôniers à Sa Majesté.

La guerre dura sept années, pendant lesquelles le Roi fit plusieurs nouvelles campagnes, toutes également glorieuses. Au retour de celle qu'il fit en 1674 en Franche-comté, & où il se rendit maître de cette belle Province, il perdit le père Ferrier son Confesseur, mort à la Maison professe de Paris le 29 d'Octobre. Un Auteur qui prétend avoir bien connu ce Père, assure la Houssaye, qu'il aimoit fort sa Compagnie, mais sans en être l'esclave; Mém. hist. qu'il la soutenoit & défendoit hautement quand elle avoit bon droit, mais qu'il gardoit une parfaite neutralité quand elle avoit tort; & que par cette prudente conduite il se faisoit respecter également des amis & des ennemis de la Société. Souvent, ajoute le même Auteur, je lui ai oui dire à des Jésuites, qui vouloient le faire entrer dans leurs querelles particulières pour être appuyés de son crédit, que le Roi ne l'avoit pas fait son Confesseur pour être l'Avocat des méchantes causes. Nous passons les autres preuves qu'il donne du caractère pacifique & impartial du père Ferrier, à qui, sur cet article, on n'a peut-être pas toujours rendu assez de justice. Du reste, prit-il des grands airs à la Cour! Se crut-il un Ministre d'Etat! A-t-il gâté ses successeurs! Voici, je pense, ce qui a pu servir de fondement aux reproches que lui a faits là-dessus un autre \* L'Auteur Écrivain \*. Avant le père Ferrier, la distribution des Madaine de grâces ecclésiastiques étoit, comme nous l'avons vu, l. v11, c. 8.

Tome II.

SII

confiée à un Conseil de Conscience. Rien assurément n'étoit plus convenable, plus sensé, plus digne de la sagesse & de la piété du Roi qu'un pareil établissement. Mais il ne faut quelquefois aux meilleures choses que peu de temps pour dégénérer. Le père Annat admis à, ce respectable Tribunal, s'étoit contenté d'y donner son suffrage: le père Ferrier eut l'ambition d'y desirer une autorité prépondérante; il se l'arrogea insensiblement dès qu'il se vit solidement établi dans sa place; & il finit par disposer des bénéfices, si on peut le dire, en maître. L'expression n'est pas trop forte. Durant sa dernière Mein. de maladie, il manda à l'évêque de Marseille (Forbin de Choisi, l. II, Janson ) alors Ambassadeur en Pologne, qu'il lui donnoit l'archevêché de Sens: mais six jours après il lui fit écrire qu'il ne pouvoit pas lui tenir parole, & que se sentans prêt à paroître devant Dieu, il se croyoit obligé en conscience de mettre sur ce siège un Evêque qui sût en état de résider. La veille de sa mort il envoya aus Roi la feuille des bénéfices vacans remplie des noms de ceux qu'il estimoit les plus dignes : Sa Majesté, dit-on, y changea peu de chose. Il y avoit pourtant cinq ou six évêchés, seize abbayes, & plus de cent prieurés, canonicats ou chapelles à donner.

> Il n'est pas étonnant qu'on ait vu parmi les Courtisans. tant de brigues, lorsqu'il fut question de nommer un nouveau Confesseur. Le maréchal de Villeroy, à qui sa qualité d'ancien Gouverneur du Monarque donnoit le plus grand crédit, vanta tellement à Sa Majesté le mérite,

la capacité, la droiture du père de la Chaize qu'il le An fit préférer à ses concurrens (1).

A N N É E 1674

François de la Chaize, né dans le Forez le 25 d'août 1624, d'une famille noble, étoit petit-neveu du père Coton, Consesseur de Henri IV & de Louis XIII. A l'âge de dix ans, il sut envoyé à Rouane pour y faire ses humanités au collége des Jésuites, qu'un de ses parens avoit fondé. L'estime & la reconnoissance qui nous attachent

<sup>(1)</sup> Une satyre imprimée à Cologne en 1693, sous ce titre, Hissoire du père de la Chaize, Jesuite & Confesseur du roi Louis XIV, assure que ce Père ayant fervi beaucoup à porter le Pape à ce que le Roi souhaitoit de Sa Sainteté après l'insulte de la garde Corse, le cardinal Mazarin, en reconnoissance de ce service, lui fit mille caresses, le decommanda au Roi, & le fit même admettre de son vivant dans le Conseil de Conscience, ce qui étoit proprement le rendre Coadjuteur du Confesseur; & l'on date ces faits des années 1663 & 1665. C'est bien savoir l'Histoire moderne, dit Bayle. Où est l'homme qui ne sache que le cardinal Mazarin mourut en 1661? On ajoute que le père de la Chaize supplanta (en 1667) le père Annat, en excusant les amours du Roi pour la Valière, sur l'infirmité de la nature; au lieu que le pèré Annat chagrinoit tous les jours ce Prince là-dessus, & ne lui donnoit point de prpos. « J'avoue, reprend le même Critique, que je ne comprends rien à une telle hardiesse; car il est de notoriété publique que le père « Annat ne prit congé de la Cour qu'en 1670; qu'un Jésuite du « Rouergue, nommé le père Ferrier, prit sa place; & que le père « de la Chaize n'y entra qu'après la mort du père Ferrier. A quoi « songent des gens qui publient des faussetés si grossières! Et comment . ne voient-ils pas qu'ils ruinent leur principal but! Est ars etiam male- « dicendi, disoit Scaliger. Ceux qui l'ignorent, diffau ent moins l'ur ennemi, « qu'ils ne témoignent l'envie qu'ils ont de le diffamer. » Bayle, au mot Annat; menarque B.

1674. del'Acad des B. L. tome 1, page 379.

naturellement à nos maîtres fut si forte dans son cœur, qu'une des premières choses qu'il desira, fut d'entrer Éloge du P. dans la Société; & il n'eut point de repos qu'on ne dansles Méin. lui eût accordé cette grâce. Après son noviciat, il alla étudier en Philosophie à Lyon, où it sit en même temps un cours de Mathématiques & de Belles-Lettres sous le père d'Aix son oncle, Jésuite également célèbre par sa science & par l'austérité de ses mœurs. Il suivit ensuite la marche ordinaire de ceux de sa Compagnie, & parcourut cette longue & pénible carrière avec tant de distinction, que de l'administration de quelques colléges on le fit passer à celle de sa Province. Comme Lyon étoit le théâtre où il développoit ses talens, soit pour les Sciences, foit pour le Gouvernement, il eut occasion de faire connoissance avec l'Archevêque de cette ville, Camille de Villeroy, dont ses frères étoient, dit-on, Commensaux en qualité d'Écuyer. Le Prélat, homme recommandable par sa naissance, par sa dignité, & plus encore par sa vertu, le goûta, le prit en amitié, parla avantageusement de lui au maréchal de Villeroy son frère; celui-ci en parla sur le même ton au Roi. Voilà en peu de mots la route qui conduisit le père de la Chaize à la Cour.

> Il y parut tel qu'on l'y avoit annoncé, & non tel que ses ennemis l'ont dépeint. Il avoit d'ailleurs une de ces physionomies nobles que Louis XIV aimoit, un air modeste, un ton insinuant, des manières pleines de douceur, d'affabilité, de franchise; cet extérieur enfin

qui, quoique la moindre partie du mérite d'un honnête homme, est souvent ce qui impose & prévient le plus en sa faveur. Mais avec tant de qualités propres pour réussir, dut-il être moins effrayé à la vue du poids redoutable dont il alloit se charger!

1674:

Le Roi, malgré le soin & le temps qu'il donnoit aux affaires, vivoit depuis plusieurs années dans l'égarement des passions. Celle qui le dominoit alors étoit d'autant plus criminelle, qu'elle offroit au Public l'exemple scandaleux d'un double adultère. Quelle conjoncture pour un Confesseur qui a le courage de vouloir faire son devoir, & à qui nulle considération humaine ne doit être capable de faire trahir les intérêts de Dieu! Heureusement le Prince ne jouissoit pas dans ses amours d'un bonheur paisible : les remords de sa conscience le forçoient à de fàcheux retours sur lui-même; & le fonds de religion qui subsistoit toujours dans son cœur, y rendoit ces remords fréquens. Le grand point étoit de savoir profiter de ces instans de trouble, pour faire sentir à Sa Majesté combien sa conduite offensoit & les principes du Christianisme, & les règles de la Morale, sans néanmoins l'effaroucher par trop de roideur, ni la rassurer par trop de condescendance.

Un temps favorable pour ces salutaires remontrances se présenta bientôt. On touchoit au Carême: Louis, qui jusque-là s'étoit tant de fois dérobé aux momens de la grâce, sembloit n'en plus craindre si fort les approches; il résolut d'entendre régulièrement tous les sermons. On

1675.

### 5.10 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

AN NÉE 1675.

Mémoires de Modame de Maintenon, livre VI.

fit venir les Prédicateurs les plus renommés. Mascaron évêque de Tulles (u), & Bourdaloue que la Cour ne le lassoit pas d'écouter. Ces Ouvriers évangeliques remplirens leur mission avec une liberté, qui trouve rarement dans les Grands de la terre des approbateurs. On assure qu'un d'eux, expliquant un jour devant le Prince la parabole de Nathan, osa lui en faire l'application, & l'apostropha plusieurs fois de ces quatre mots, Tu es ille vir. Le Roi demanda ce qu'ils significient. Personne n'avoit la hardiesse de les traduire: l'un répondoit qu'il ne les avoit pas entendus; l'autre qu'il avoit oublié le Latin. Le seul duc de Montausier, dont l'austère franchise ne connoissoit pas ces timides ménagemens, répondit: Sire, on dit que vous êtes cet homme-là. Louis, ajoute-t-on, ne put se défendre d'un premier mouvement d'indignation: mais comme les Courtisans tâchoient d'entretenir & d'envenimer son ressentiment contre le Prédicateur; il a fait son devoir, leur dit-il, faisons le nôtre.

Mén. de la Fare, p. 231.

Un autre jour la Providence lui ménagea un spectacle, qui étoit un sermon d'une autre espèce, mais bien plus éloquent. En venant à Versailles, il rencontra le Saint-

# DE LA COUR DE FRANCE.

dans la chambre du malade. Cet appareil de mort le frappa; il fit des réflexions plus sérieuses qu'il n'avoit encore fait sur sa propre conduite, & commença de craindre les suites d'une vie si peu chrétienne. Il revint chez luitout pensif, & s'ouvrit sur ses dispositions à sa maîtresse, \* \* Madame de qui lui avoua qu'elle étoit pareillement touchée de repentir. Les choses allèrent si loin dans cette première conversation que de part & d'autre il fut résolu de se séparer; & la Dame partit en effet peu après pour Paris. Qui n'auroit eru être au moment de voir une heureuse révolution; d'autant plus que c'étoit le grand Bossuet qui paroissoit la conduire! Il eut plusieurs conférences avec le Monarque; il n'omit rien pour le fortifier dans ses bonnes résolutions. Mais elles ne furent pas de longue durée: huit jours les virent naître & expirer; & Louis au bout de ce terme avoit déjà repris ses chaînes.

Avant qu'il eût le courage de les rompre tout de bon, il se passa quelques évènemens à la Cour, dont il est nécessaire de rendre compte. La paix de Nimègue ayant enfin terminé une guerre où toute l'Europe avoit pris part, le sceau de la réconciliation de la France & de l'Espagne fut le mariage de la Princesse Marie-Louise, fille de Monsseur & de Henriette d'Angleterre, avec le roi Charles II. Le cardinal de Bouillon Grand-Aumônier en fit la cérémonie à Fontainebleau le 31 d'août 1679; & voici ce qu'on y a remarqué de particulier à notre Cérém. Apl. sujet. D'abord, le Cardinal prétendit qu'il devoit y avoir 1.1,p 264. ce jour-là un dais au-dessus de sa place dans la Chapelle;

### 512 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

A n n é e 1679.

mais le Roi ne voulut pas le permettre, n'en ayant jamais vu dans la Chapelle de Saint - Germain ni dans celle dis Louvre, pour aucun Évêque ou Archevêque officiane en sa présence. Il s'éleva ensuite une contestation entre l'évêque d'Orléans, premier Aumônier du Roi, & le cardinal de Bonzi, Grand-Aumônier de la Reine, au sujet du livre des Évangiles. Le cardinal de Grimaldi l'avoit fait baiser au Roi à la cérémonie de son Sacre, conjointement avec l'évêque d'Amiens qui y faisoit l'office de Diacre. Sur l'autorité de cet exemple, le cardinal de Bonzi soutint que la personne qui étoit la plus élevée en dignité ecclésiastique devoit faire cette fonction préférablement au premier Aumônier. Il auroit pu encore rappeler ce qui s'étoit passé depuis au mariage du Roi, ou plutôt il auroit pu réclamer en sa faveur l'usage ancien & toujours observé; car il est très-vrai que jusqu'alors, non-seulement les premiers Aumôniers, mais les Grands-Aumôniers même n'avoient jamais fait difficulté de céder cet honneur aux Cardinaux. Aussi la relation du Sacre de Henri IV,

T.II.p.379 imprimée dans le Cérémonial François de Godefroi,

» marque-t-elle expressément, que « l'abbé de Sainte-

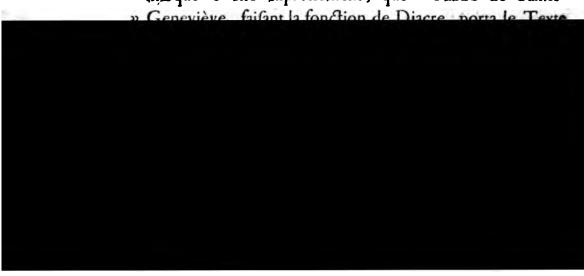

de Bonzi, que, tout Cardinal qu'il étoit, il ne pouvoit Anné E pas ôter à un Officier présent sa fonction; & que le cardinal de Grimaldi, dont il alléguoit l'exemple, ne l'avoit faite au Sacre du Roi que comme représentant le cardinal Antoine, Grand-Aumônier de France, qui étoit en Italie.

Le premier Aumônier, à l'avantage de qui la même question a été encore une fois décidée, usa de sa victoire. Lorsque l'évêque d'Agen. Diacre d'honneur porta le livre des Evangiles, il quitta sa place auprès du prie-Dieu du Roi, s'avança vers le Prélat, & ayant pris la main droite sur lui (x), ils présent conjointement le livre, premièrement à la reine d'Espagne, puis au Roi & à la Reine. Ils leur donnèrent de la même manière la paix à baiser. Le cardinal de Bonzi devoit tenir le poële avec l'évêque d'Orléans: mais chagrin de n'avoir pu l'emporter sur ce rival, ou craignant de ne pouvoir faire avec lui cette autre fonction sans préjudicier à sa dignité, il en demanda dispense au Roi, qui chargea un Aumônier de quartier de la faire à sa place.

Après la signature de l'acte de célébration du mariage,

<sup>(</sup>x) La manière dont il la prit est assez adroite. Voyant l'évêque d'Agen s'avancer vers le prie-Dieu, il alla à sa rencontre, & l'obligea de se retourner du côté de l'Autel en lui disant qu'il falloit saluer le Saint-Sacrement avant de saluer Leurs Majestés. La bienséance ne permettoit pas au Prélat Diacre de manquer à ce devoir de religion pour conserver l'avantage de la main. Il se retourna, & le premier Aumônier saisit dans ce moment le côté droit du livre, qu'il ne quitta plus. Cérémonial diplomatique.

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année où le registre & la plume furent présentés à Leurs Majestés par M. de Pomponne Secrétaire d'État (y), le cardinal de Bouillon mit le livre des Évangiles fur le prie-Dieu du Roi, pour le serment solennel de paix que ce Prince fit conformément aux desirs du roi d'Espagne. Son Eminence étant ensuite retournée à son fauteuil proche l'Autel, entonna le Te Deum qui fut continué par la Musique de la Chapelle & de la Chambre. La veille, les fiançailles avoient été célébrées dans le Cabinet du Roi, par le même Cardinal, revêtu de ses habits pontificaux, c'est-à-dire, une mitre de toile d'argent en tête, & la crosse à la main : ornemens, dit le procès-verbal. qui n'étoient pas nécessaires en pareil lieu. Il devoit être simplement en rochet & camail, & faire la cérémonie debout.

1680.

pour la Nation. Ce fut celui de Monseigneur Louis dauphin de France avec Marie-Anne-Victoire de Bavière. Cérém dipl. célébré à Châlons-sur-Marne le 7 de mars 1680. Le 8.1, p. 260. Roi avoit choisi pour leur donner la bénédiction nuptiale l'Évêque du lieu, M. Vialart, dont il révéroit singulièrement la piété. Mais ce Prélat s'étant trouvé indisposé, le Grand-Aumônier fit la cérémonie sur les huit heures du soir dans la chapelle de l'évêché, en présence du Roi, de la Reine, de Monsseur, de Madame, des Princes

A ce mariage en succéda un autre encore plus intéressant

<sup>(</sup>y) Aujourd'hui c'est toujours le Grand-Aumônier qui présente l'un & l'autre au Roi, à la Reine & à la Famille royale; & un Aumônier de quartier aux Princes & Princelles du Sang.

1680.

& Princesses du Sang, sans pompe ni appareil. Le len- ANNÉE demain, toute la Cour se rendit à l'église cathédrale pour entendre la Messe, qui fut dite par le cardinal de Bouillon. L'évêque d'Orléans premier Aumônier, en camail & rochet, prit sa place ordinaire à la droite du prie.-Dieu, avec le père Confesseur en surplis & en manteau, & les Aumôniers de quartier. L'archevêque de Reims Maître de la Chapelle-musique, aussi en camail & rochet, se mit de l'autre côté, ayant à sa gauche son Porte-croix, comme Métropolitain. Les deux Époux n'allèrent point à l'offrande (z), parce qu'il eût fallu rendre à Monseigneur le Dauphin des honneurs qui ne sont dûs qu'au Roi. Mais ils s'approchèrent de l'Autel après l'oraison Dominicale; & pendant que le Célébrant dit sur eux les prières acçoutumées, ils se tinrent à genoux sous le poële, soutenu par l'évêque d'Orléans premier Aumônier du Roi, & par l'ancien évêque de Condom premier Aumônier de Madame la Dauphine.

Ce seroit inutilement qu'on chercheroit à ces cérémonies le Maître de l'Oratoire, Louis Foucquet. Ce Prélat, toujours dans la disgrâce du Monarque, prit enfin le parti de se défaire de sa charge, qu'il céda à Louis-Alphonse de Valbelle, moyennant la somme de soixante-quinze mille livres. S'il comptoit par ce sacrifice mettre fin à son exil, il se trompa. Cinq ans après \*, \* En 1685.

<sup>(3)</sup> L'usage est changé. Non-seulement les Dauphins, mais les Princes du Sang même vont à l'offrande avec leur épouse à la Messe de leur mariage, en présence du Roi.

### 516 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

de Villestranche en Rouergue, où il avoit été d'abord rélégué, on le transséra à Issoudun en Berri, pour avoir rendu une Ordonnance capable de somenter les troubles qui s'étoient élevés dans la Congrégation de l'Oratoire au sujet du jansénisme. On dit qu'il étoit fort insolent de Choisi, l. 11, son naturel. Instruit par l'adversité, il changea sans doute de caractère; c'est du moins ce qu'il faut présumer des Gall. Christ. éloges que de graves Auteurs ont donnés à sa piété 2.VI, c. 702.

& à sa charité envers les pauvres. Il mourut le 4 sévrier 1702.

Son successeur Louis-Alphonse de Valbelle-Montfuron, d'une ancienne maison de Provence, dont on sait remonter l'origine aux anciens Vicomtes de Marseille, avoit été nommé en 1677 à l'évêché d'Aleth, qu'il quitta dans la suite pour passer à celui de Saint-Omer. La charge de Maître de l'Oratoire, lorsqu'il en fit l'acquisition, étoit considérablement déchue de son état primitif: & cela ne pouvoit guère être autrement après une absence de près de vingt années de la part du dernier titulaire; car à la Cour, bien plus encore qu'ailleurs, les absens sont sujets à avoir tort. Mais une autre cause de la perte de ses droits fut l'usage où Henri IV & ses successeurs s'étoient mis de n'entendre les jours ordinaires qu'une Messe basse dans leur Chapelle. Les Chapelains & Clercs de l'Oratoire ayant été chargés de la célébration de cette Messe, & prenant déjà en conséquence de ce service la qualité de Chapelains & de Clercs de la Chapelle & Oratoire du Roi, le cardinal de Bouillon représenta à Louis XIV,

qu'il étoit naturel que ces Officiers ne dépendissent plus que du Grand-Aumônier, à qui seul il appartient de donner des ordres dans la Chapelle de Sa Majesté, & d'avoir l'inspection sur tout ce qui s'y passe. Il ajouta que ce seroit d'ailleurs le moyen de remédier à quelques abus qui s'étoient glissés dans le service eccléssastique, & de prévenir bien des contestations qui pourroient s'élever à l'avenir. Le Roi approuva ces raisons. Dès ce moment les Chapelains, les Clercs, les Sommiers, tous les Officiers en un mot de l'Oratoire de Sa Majesté passèrent sous l'entière & unique direction du Grand-Aumônier de France, & la charge de Maître de l'Oratoire devint, ce qu'elle a toujours été depuis, un titre sans fonctions.

Il fut aussi réglé dans le même temps qu'on n'admettroit plus aux places de Clerc de Chapelle, qui jusque-là avoient pu être remplies par de simples Clercs, que des Ecclésiastiques promus à l'Ordre du Sacerdoce; afin qu'ils fussent en état, soit de suppléer au défaut des Chapelains, soit de dire la Messe aux Enfans de France, qui n'entendroient pas celle de Sa Majesté. En exécution de ce Règlement, un chanoine de Luçon, nommé Regist. de la Louis Sanseure, qui n'étoit que sous-Diacre, ayant Grande-Aum, présenté au cardinal de Bouillon la démission d'une de ces places faite en sa taveur par Jacques du Moulin, Son Eminence le refusa, déclarant que n'étant pas Prêtre, le Roi ne lui donneroit pas son agrément; l'intention de Sa Majesté étant que les Clercs de sa Chapelle fussent

#### 518 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année ordonnés Prêtres, avant que d'être reçus dans lesdues 1681. charges.

Pour la conservation des ornemens, linges, argenterie & autres meubles de la Chapelle & Oratoire du Roi, il étoit nécessaire qu'il y eût un Officier chargé spécialement d'en prendre soin. Louis XIV, à la réquisition du cardinal de Bouillon, en créa un le 2 de décembre 1681, sous le titre de Sacrislain, Garde des ornemens de la Chapelle & Oratoire du Roi, à qui il donna rang entre les Chapelains de l'Oratoire selon son ancienneté, avec neuf cents livres de gages & trois livres par jour pour sa nourriture. Il sit dresser en même temps, & signa de sa propre main un Règlement contenant les devoirs & les sonctions de ce nouvel office.

Le premier qui l'exerça fut Jean - Louis Archon, connu depuis dans la République des Lettres par une Histoire ecclésiastique de la Chapelle des rois de France, & à qui nous devons à ce titre une place dans celle-ci. Il étoit natif de Riom en Auvergne. Protégé par le cardinal de Bouillon dont son père faisoit les affaires, il vint à Paris à l'âge de quinze ans pour y perfectionner ses Humanités, & prendre des Degrés dans les hautes Sciences. Lorsqu'il eut achevé sa licence en Théologie, il fut sait Chapelain du Roi, & nommé peu de temps après à l'abbaye de Saint-Gilbert au diocèse de Clermont. Ces grâces, bien soin d'éteindre en sui le goût de l'étude, ne firent que l'encourager. Pendant son long séjour à la Cour, il se livra tout entier à un travail, qui, après son

service, étoit l'occupation la plus digne de son état. Anné E C'est l'ouvrage dont nous venons de parler, & qu'il eut 1681. l'honneur de dédier à Sa Majesté. Commençant à sentir les infirmités de l'âge, il obtint pour son frère Joseph Archon la survivance de sa charge de Chapelain, & se retira dans sa Patrie, où il mourut le 25 de sévrier 1717 en sa soixante-douzième année.

1683.

Après avoir pourvu à ce qui regardoit la Chapelleoratoire, Le Roi tourna son attention du côté de la Chapelle-musique. Sous Henri IV & Louis XIII, cette dernière étoit composée, outre le Maître, de cinquante officiers qui servoient par semestre; savoir, huit Chapelains & quatre Clercs de Chapelle, destinés au ministère de l'Autel, deux Maîtres de musique, appelés sous-Maîtres, pour composer des motets & battre la mesure, deux Joueurs de cornets, huit Basses-contres, huit Tailles, huit Hautes-contres, deux Dessus mués, six Enfans de chœur, & deux Précepteurs de Grammaire pour les Enfans. Tout cela ne remplissoit pas la grandeur des vues de Louis XIV. Depuis long-temps il avoit résolu non-seulement d'augmenter le nombre de ses Musiciens, mais encore de donner un nouvel éclat à sa musique en y introduisant la symphonie; & malgré le préjugé du temps, qui sembloit réprouver l'usage des violons dans les églises, il avoit ordonné aux sieurs du Mont & Robert, **fo**us-Maîtres de la Chapelle, d'en employer du moins à certaines fêtes dont la solennité demandoit une magnificence extraordinaire. Ceux-ci se désendirent d'obéir à

A N N É E des ordres qui étoient peut-être au-dessus de leurs forces. On dit même que l'un d'eux osa représenter à Sa Majesté que le concile de Trente s'opposoit formellement à ce qu'Elle desiroit (a). Mais le célèbre Lulli, Surintendant de la Musique de la Chambre, toujours attentif à étudier & à suivre le goût de son Maître, se proposa de suppléer à leur défaut. Il composa un Te Deum en symphonie, & bientôt il trouva l'occasion de le faire exécuter. Le

Roi & la Reine, pleins d'estime pour cet homme actiob. 1677. véritablement illustre dans son genre, lui firent l'honneur de nommer en personne son fils ainé dans la Chapelle du château de Fontainebleau. Après la cérémonie faite par le cardinal de Bouillon, Lulli, qui avoit amené les Symphonistes de la Chambre, témoigna sa vive reconnoissance en faisant chanter son Te Deum. Cette nouveauté surprit agréablement l'auguste Assemblée; le Roi sur-tout en fut si content, que depuis, dans toutes les occasions où il fallut rendre à Dieu de publiques actions de grâces, & ces occasions se présentoient fréquemment en ce temps-là, il ne voulut plus entendre d'autre To Deum que celui du Surintendant.

Croiroit-on que cette considération particulière dont

<sup>(</sup>a) Le concile de Trente a défendu en général dans les églises toute musique profane, capable de porter à la mollesse ou à la lasciveté: mais il n'a pas défendu la musique où l'on emploiroit des violons ou d'autres instrumens de cette espèce, parce que quoiqu'ils aient naturellement le son fort gai ou fort tendre, il y a aussi une manière de les toucher qui en rend le son très-grave, & par conséquent très-propre à inspirer les sentimens dont on doit être pénétré à l'office Divin.

le Monarque honoroit les talens du plus grand Musicien ANNÉE qu'il y eût alors, a servi de prétexte dans la suite aux fuccesseurs de Lulli, pour soutenir que dans toutes les cérémonies extraordinaires, telles que les sacres & les mariages des Rois, les actions de grâces pour la naissance des Enfans de France, pour la paix, &c, c'est aux Surintendans de la Musique de la Chambre & non aux Sous-maîtres de la Musique de la Chapelle à diriger l'exécution du Te Deum, ainsi que celle du De profundis & de la prose des Morts dans les pompes funèbres. Prétention ridicule: le privilége accordé à cet égard à Lulli étoit un privilége personnel, & que les circonstances rendoient en quelque façon nécessaire. Mais les circonstances ayant changé, les Sous-maîtres & les Surintendans ont eu, comme auparavant, leurs fonctions distinctes & déterminées, ceux-là à l'église, ceux-ciaux spectacles. Comment ces derniers n'ont-ils pas senti qu'en se mettant à la place des Sous-maîtres ils renversoient l'ordre & ne pouvoient être que trés-déplacés!

Quoi qu'il en soit de ce procès, qui paroît maintenant décidé à l'avantage des Sous-maîtres, les essais de Lulli ne firent qu'enssammer de plus en plus le desir qu'avoit Louis XIV d'introduire la symphonie dans sa Chapelle. Pour y parvenir plus promptement, les deux anciens Sous-maîtres, après avoir été récompensés de leurs services, furent congédiés; & l'on mit à leur place quatre nouveaux sujets qui devoient servir par quartier. L'archevêque de Reims eut ordre en même temps de laisser

Tome 11.

Uuu

1683.

à tous Musiciens & Symphonistes la liberté de venir s'offrir au service du Roi; parce que l'intention de Sa Majesté étoit d'en recevoir autant qu'il s'en présenteroit d'excellens. On envoya même un connoisseur en Italie, pour y choisir tout ce qu'il y trouveroit de plus parfait en instrumens & en voix. L'évènement répondit aux vœux du Monarque. Bientôt le Corps de sa Musique se trouva augmenté de plus de quatre-vingts Musiciens; & c'étoit au jugement même des étrangers, ce qu'il y avoit de mieux en ce genre dans toute l'Europe.

Entre les nouveaux Sous-maîtres, celui dont les compolitions plurent davantage à Sa Majesté fut le fameux Michel Richard de la Lande. On n'a pas encore oublié que Louis entendant un jour la Messe dans la Chapeile avec les Princes & les Princesses ses enfans, dès qu'il se fut mis à genoux au milieu de cette auguste & nombreuse Famille, la Lande sit chanter son beau motet, Beati omnes qui timent Dominum. Le Roi qui avoit devant lui les paroles du pleaume, en fut vivement attendri: mais il ne put retenir ses larmes loriquion chanta le verset, Filii tui sicut novellæ olivarum in circuitu mensa tuæ, & le reste du pseaume, dont l'application, en effet, ne pouvoit être plus heureuse. Dans le grand nombre de faveurs qui devinrent la récompense des talens de cet habile homme, une seule nous étonne. Il avoit une femme & deux filles dont la voix étoit très-belle. Elles avoient été reçues pour chanter aux appartemens dans les ballets & les concerts de la Cour. Le Roi qui aimoit

à les entendre, permit qu'elles chantassent encore à la ANNÉE Chapelle des récits qu'on composoit exprès pour elles. Ce mauvais usage d'admettre des femmes dans la Musique de la Chapelle a continué jusque sous le règne de Louis XV (b): il faut espérer qu'il ne sera pas rétabli.

Il n'y a point d'exagération quand on dit que cette Musique coûtoit par an plus de cent mille écus. Louis vouloit que tous ceux qui la composoient eussent des appointemens capables de les fixer à son service. Dans l'occasion il daignoit même les honorer de sa protection royale. Tout le monde sait ce qui arriva à un de ses Musiciens, nommé Gaye, qui dans une partie de débauche Choisi, livre I, s'étoit avisé de mal parler de l'archevêque de Reims son page 36. Supérieur. Cet homme faisant réflexion que ce qu'il avoit dit ne manqueroit pas d'être rapporté au Prélat, se crut perdu. Il alla se jeter aux pieds du Roi, sui avoua sa faute & demanda pardon. Quelques jours après, comme il chantoit à la Messe en présence de Sa Majesté, l'Archevêque, à qui on avoit en effet redit les mauvais propos qu'il avoit tenus, & qui les avoit sur le cœur, dit assez haut pour être entendu: C'est dommage, le pauvre Gaye perd sa voix. Vous vous trompez, répondit le Roi, il chante bien, mais il parle mal.

Un tel Maître méritoit d'être servi avec la plus grande

1683.

Mémoires de

<sup>(</sup>b) Le 25 juillet 1722, la demoisèlle Hortense des Jardins fut reçue dans la Musique de la Chapelle & de la Chambre du Roi, après avoir chanté à la Messe, en présence de Sa Majesté, le verset Benediclus Dominus du pseaume 123. Mercure de France, juillet 1722.

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

exactitude. Louis XIV vouloit l'être. Pour cet effet, il s'assujettissoit lui-même à une règle qui rendoit toujours inexcusable quiconque manquoit à son service : les fautes qu'on commettoit à cet égard ne devoient donc pas être dissimulées. S'étant aperçu un jour de la médiocre Men. Ms. exécution d'un motet qui lui plaisoit beaucoup, il en de Chupperel. demanda la cause à la Lande. Celui-ci ne put s'empêcher de lui avouer que cela venoit de l'absence de plusieurs Musiciens. Et pourquoi tant d'absens, reprit le Roi: je vous charge de chercher un moyen pour punir de pareilles fautes. Sire, répondit le Sous-maître, le moyen est aise; il n'y a qu'à établir une pointe dans votre Chapelle, comme il y en a une dans les Chapitres. L'idée fut approuvée. On donna à deux des anciens & des plus assidus d'entre les Chapelains trois cents livres d'agmentation de gages, avec la charge de marquer tous les jours les absens sur une feuille. Chaque absence fut taxée à neuf livres; & à la fin du mois le produit devoit être porté au Curé de la paroisse, pour être distribué aux pauvres par ses mains. Sous la minorité de Louis XV, on a réduit les deux Pointeurs à un, & l'amende de neuf livres à six.

Le Roi Jorfan'il s'occupoit ainfi de l'ordre & de la

ce point capital: tant il importe aux Princes à qui la Annéz Providence confie le gouvernement des peuples, de conserver, au milieu même de l'emportement de leurs passions, un attachement inviolable à la Foi de leurs pères! Plus foibles & plus exposés que les autres hommes à proportion qu'ils sont plus élevés au-dessus d'eux, on leur voit faire des chutes plus déplorables. Il est rare qu'ils s'en relèvent, quand ils ont manqué du côté de la Foi: mais on peut beaucoup espérer de leur retour, lorsque malgré leurs plus humiliantes foiblesses, ils maintiennent dans eux-mêmes & ils entretiennent dans leurs fujets les principes solides de la véritable Religion. Tel fut Louis XIV. Dès les sêtes de Pâques de l'an 1680, il avoit repris l'usage des Sacremens, dont il s'étoit abstenu durant plusieurs années, au scandale de son peuple, il est vrai; mais préférant la honte d'encourir le blâme public au crime de profaner les saints Mystères: il avoit continué depuis de s'en approcher au moins à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaints & à Noël. Les exhortations que lui faisoit en même temps le père de la Chaize son Confesseur, les entretiens qu'il avoit avec Madame de Maintenon qui lui mettoit sans cesse devant les yeux son falut & l'éternité, la grâce qui lui parloit au fond du cœur un langage encore plus efficace que celui des

Pour l'affermir, le Seigneur permit un de ces accidens qui montrent d'une manière sensible le néant & la fragilité des grandeurs humaines. C'est la mort inopinée de la

hommes, achevèrent le grand ouvrage de sa conversion.

1683.

Reine, Marie-Therèse d'Autriche; Princesse d'une piété solide, d'une modestie admirable & d'une patience héroïque, digne en un mot de ce témoignage que lui rendit publiquement son auguste époux, qu'elle ne lui avoit jamais donné d'autre déplaisir que celui de l'avoir perdue. Elle expira à Versailles le 30 de juillet 1683, après une maladie qui ne dura que trois jours, mais qui avoit été préparée de loin par ses chagrins & par l'effort qu'elle avoit fait pour les dissimuler. Le 2 du mois suivant, le cardinal de Bouillon, Grand-Aumônier de France, porta fon cœur au Val-de-Grâce; & le 10 l'évêque d'Orléans, premier Aumônier du Roi, fit la levée du corps, qu'il conduisit à Saint-Denys, où le lendemain il célébra une Messe solennelle chantée par les Religieux.

Dans la douleur que causa au Roi cette perte, le Ciel lui ménagea des consolations. Madame la Dauphine lui avoit déjà donné le 6 d'août de l'année précédente un petit-fils, en la personne de Louis duc de Bourgogne: le 19 décembre de celle-ci elle lui en donna un second, qui fut Philippe duc d'Anjou depuis Roi d'Espagne. Suivant l'usage ordinaire dans de pareils évènemens, Sa Majesté accorda quinze mille livres pour la délivrance des prisonniers retenus pour dettes. Mais le cardinal de Bouillon informé que plusieurs personnes se faisoient emprisonner à dessein de participer à ces largesses, au préjudice de Grande Aum. ceux à qui elles étoient destinées, ordonna le 15 de , janvier 1684 au sieur de Branque, Chapelain du Roi, de se transporter dans toutes les prisons de Paris pour

prendre un état des prisonniers & du temps de leur ANNÉ détention, avec défenses de distribuer aucune somme à d'autres qu'à ceux qui auroient été emprisonnés avant le premier de décembre de l'année 1683, & dont les créanciers après avoir justifié de leur dette, consentiroient à leur liberté.

Ce même Cardinal célébra trois mois après le mariage de Mademoiselle, fille puînée de Monsieur frère du Roi, avec Victor-Amedée II, duc de Savoie. Comme ce mariage se faisoit sans pompe, le Grand - Aumônier étoit simplement en rochet & camail, avec l'étole par Cérém dipt. dessus. Une indisposition qu'il avoit sentie le matin, ne lui permit que de recevoir & de bénir le consentement des deux époux. Il se rendit d'abord après au prie-Dieu à côté du Roi, le priant de trouver bon que l'abbé de Brou Aumônier de quartier dît la Messe & achevât la cérémonie.

Son Éminence, qui au mariage de la sœur aînée de cette Princesse avoit, comme on a vu, exigé un dais au-dessus de la place dans la Chapelle, n'eut pas la même prétention lorsqu'elle célébra celui-ci: mais il s'en sit bientôt un autre, ou, s'il faut en croire quelques mémoires du temps, elle montra d'une nouvelle manière combien peu elle mettoit de bornes à ce qu'elle s'imaginoit lui être dû. Aux nôces de Madame la Duchesse, le cardinal de Bouillon, dit Mademoiselle de Montpensier, youlut manger à la table du Roi, apparemment parce que tome V 11. les Princes légitimés y mangeoient pour la première fois. Page 139-

. 528

ANNÉE Cet honneur ne lui fut pas seulement resusé; il eut ordre de sortir de la Cour & de se retirer dans ses abbayes.

1685. Méin. de Madame de l. y I I , c. 2.

L'Auteur des Mémoires de Madame de Maintenon Maintenon, rapporte différemment le motif de cette disgrâce. Les Princes de Conti, dit-il, ayant quitté la France pour aller servir en qualité de Volontaires dans l'armée de l'Empereur, entretenoient avec leurs amis de Paris un commerce réglé. On arrêta un de leurs courriers au moment qu'il alloit entrer en Allemagne, & tous les paquets dont il étoit chargé furent envoyés à la Cour. Le Roi les ouvrit. Il y trouva une lettre de son Grand-Aumônier pleine de ces vérités dures & offensantes qui laissent un longfouvenir; c'étoit une satyre amère de sa conduite, de fon Gouvernement, de sa personne même. Indigné de se voir traiter avec si peu de ménagement par un sujet qu'il avoit comblé de biens, il le chassa avec ignominie. Quoique les faiseurs de mémoires en général nous donnent fouvent des bruits qui couroient dans le monde pour des faits indubitables, & que l'on ait reproché en particulier bien des infidélités à celui que nous venons de citer, il n'est guère possible de ne pas lui accorder ici quelque créance. L'extrême rigueur avec laquelle le Cardinal fut traité, est du moins une preuve qu'il y avoit sur son compte plus que du ridicule ou de l'indiscrétion.

Son exil, en effet, ne fut que le prélude de plus grands chagrins. Il étoit chanoine & grand-prévôt de Mém, de Liége. Le siége épiscopal de cette Église étant devenu vacant, il le disputa ayec les princes de Neuf-bourg & de

Furstemberg,

Furstemberg, dont l'un avoit neuf voix & l'autre quatorze. Son Éminence n'en avoit que sept; mais le prince de Furstemberg devant lui céder les siennes, elle se voyoit au moment de l'emporter, lorsque l'Envoyé extraordinaire du Roi à Liége vint déranger ces dispositions, en signifiant aux Chanoines que Sa Majesté ne consentiroit jamais à l'élection de M. de Bouillon, & qu'Elle aimoit mieux qu'ils élussent un étranger; ce qu'ils firent.

1685.

En même temps que Louis accabloit son Grand-Aumônier du poids de son indignation, il honoroit son Confesseur d'une familiarité bien propre à faire des jaloux. Une tumeur dont il fut attaqué à la cuisse, l'obligea p. 226. de garder plusieurs jours le lit. Cette maladie, quoique très-douloureuse par les incissions qu'il fallut lui faire, n'interrompit ni la pratique de ses devoirs comme Chrétien, ni sa manière de vivre comme Roi. On sui disoit la Messe dans sa chambre, on y tenoit le Conseil à l'ordinaire; les Courtisans l'y voyoient dîner & souper, excepté les jours maigres, car étant obligé de manger gras, il ne vouloit pas par scrupule le faire en public. Mais les aprèsdînées il n'y avoit que le père de la Chaize qui eût le privilége de l'entretenir. Ils s'amusoient ensemble à voir des médailles ou d'autres monumens de l'Antiquité. C'étoit l'étude favorite du Jésuite, & le genre d'érudition dans lequel il possédoit plus de connoissances (c). Il prit

<sup>(</sup>c) On ne foupçonnera pas M." Vaillant & Spon d'avoir voulu flatter le père de la Chaize. Le premier, qui lui a dédié son Histoire

A N'N É E ce prétexte pour être perpétuellement avec le Monarque. Dès-lors son crédit n'eut presque plus de bornes. Il fut chargé seul de la seuille des bénésices, à laquelle M. de Harlai archevêque de Paris avoit eu jusque-là quelque part ; il alla séparément à l'Audience de Sa Majesté ; il travailla régulièrement avec Elle; il se trouva, en un mot, Ministre d'Etat.

Il n'en falloit pas tant pour porter les prétendus Réformés à le regarder comme le principal auteur de ce qu'ils Benoist, hist. appeloient la Persécution de France. Le Roi se voyant en Nantes, t. IV, paix avec les Puissances du dehors, venoit enfin de P. 371. Mém. de frapper le coup qui devoit écraser la dernière tête de Choisi, l. 17, l'hydre, & achever de purger l'intérieur de ses États des erreurs que Calvin y avoit introduites. Peut-être eût-H

> des rois de Syrie par médailles, avoue dans l'épître dédicatoire, dats la préface & dans plusieurs endroits de l'ouvrage même qu'il en doit au Jésuite l'idée & la perfection. L'aveu est précis, & il n'étoit pas ordinaire à M. Vaillant d'en faire de semblables. M. Spon, qui lui a pareillement dédié la Relation de ses Voyages, étoit engagé par le malheur de sa naissance dans les erreurs d'une Secte qui n'a jamais compté ce Père au nombre de ses amis. Aussi fait-il bien sentir que c'est au mérite personnel qu'il rend hommage, & qu'il adresse un ouvrage rempli d'inscriptions, de médailles, & d'autres monumens précieux au plus juste Estimateur qu'il connoisse de ces matières. Il ajoute que son amour pour les Césars & pour les héros de l'Anti quité étoit depuis long-temps l'heureux présage de son élévation & de son attachement à la personne du plus grand des Rois. Voyez l'Eloge du père de la Chaize dans l'Histoire de l'Académie des Belles-Lettres, dont il fut Membre, tome I, page 379.

mieux valu n'employer d'autre méthode que celle dont ANNÉE on s'étoit servi précédemment, qui consistoit à miner peu-à-peu l'hérésse, tantôt en abattant des temples, tantôt en excluant les Huguenots des charges de judicature, & de l'exercice de quelques autres professions, tantôt en gagnant des Ministres par l'espoir des récompenses, &c. Ces moyens étoient doux, & partoient d'une profonde fagesse: mais ils n'avoient pas paru assez prompts au zèle d'un puissant Roi, fortement persuadé que la gloire de Dieu étoit intéressée dans cette affaire, & que pour la procurer, il falloit facrifier la politique à la Religion. Le fameux Edit portant révocation de celui de Nantes fut donc rendu \*, enregistré, publié; & pour le mettre \* En 1685. à exécution on usa quelquesois de rigueurs que les Protestans ne manquèrent pas d'imputer au père de la Chaize. De combien de déclamations contre lui ne grossirent-ils pas leurs ouvrages! C'étoit bien peu connoître le caractère de ce Religieux. On a dit, écrivoit un Auteur qui n'a Mém. de la Fare, p. 220. jamais été soupçonné d'adulation, que le Jésuite la Chaize Confesseur du Roi n'avois pas lui-même été de l'avis des violences qu'on a faites. On sait qu'au contraire il s'éleva contre l'exhumation des cadavres traînés sur la claye & Mém. de Madame de jetés à la voirie, & qu'il représenta fortement à Sa Majesté Maintenon, l. VII, c. 4. tout ce que cette action avoit d'odieux & de barbare. Aussi le ministre Jurieu, plus équitable à son égard que L'Esprit de M. Arnaud, ne l'ont été quelques Écrivains, même Catholiques, ne tome II. pouvoit-il pas s'imaginer qu'il fût capable des procédés sévères dont se plaignoit la prétendue Réforme. Il est

Xxxij

d'autres choses qu'on peut lui attribuer avec plus de fondement: commençons par celle-ci.

La vénalité des charges de la Chapelle du Roi, introduite probablement dès le règne de François I. er subsissoit encore sous celui de Louis XIV. On la regardoit comme une ressource dans certains besoins de l'Etat; & le cardinal Mazarin qui aimoit à faire argent de tout, n'avoit pas manqué d'en tirer parti. Il y a une liste des seuls Aumôniers honoraires du Roi, imprimée en 1657, où l'on en compte environ cent trente (d), qui, joints aux huit Aumôniers ordinaires, formoient une Compagnie de près de cent quarante ecclésiastiques. Quel étoit le but de tant de personnes en achetant, quelquesois aux dépens de toute leur fortune, un titre honorable à la vérité, mais peu lucratif par lui-même! Dieu seul est le juge des intentions; mais y auroit-il de la témérité à soupçonner que la plupart n'étoient déterminés que par l'espérance de s'ouvrir par-là une route qui les méneroit infailliblement aux bénéfices! Quoi qu'il en soit, on le fit craindre au Monarque; & sa religieuse délicatesse fut alarmée d'un motif si sévèrement réprouvé par les faints Canons. Ne pouvant pas néanmoins proscrire tout d'un coup un trafic dont il

<sup>(</sup>d) Il en étoit de même, à-peu-près, des autres charges de la Maison du Roi. L'Etat de la France, imprimé en 1649, marquoit cent soixante-dix Maîtres d'hôtel employés avec des gages. Deux autres Etats de 1653 & 1660 en marquent trois cents dix-huit: mais il n'y en avoit jamais que trois qui servoient par quartier, au choix du Grand-Maître; & ce nombre devoit être réduit à douze, vacation avenant.

sentoit l'indécence, il se contenta de prendre des mesures pour l'anéantir peu-à-peu. Jusqu'à ce que les circonstances permissent de rembourser ceux qui avoient acheté, il leur laissa la faculté de revendre; mais il voulut que les charges qui viendroient à vaquer par mort, fussent données gratuitement. Je trouve, écrivoit à ce sujet Madame de Lettre du 12 Sevigné, cette mode bien noble & bien agréable pour les gens de qualité de ne plus vendre les charges d'Aumônier. Oh que cela fera un beau séminaire!

1686.

Ce ne fut pas l'unique abus sur lequel le Confesseur éclaira son Pénitent. Il y eut à la fin de 1688 une promotion de soixante-quatorze Cordons bleus, qui furent reçus dans la Chapelle de Versailles, partie le 31 de décembre après les premières Vêpres, partie le lendemain premier jour de l'an après la Grand-Messe. A pareil jour tous les Commandeurs & Chevaliers étoient obligés par les Statuts de l'Ordre de communier en présence de Sa Majesté. Ceux même qui, à cause de leur âge, débilité ou An. LXXII indisposition n'auroient pas pu attendre à recevoir le Saint-Sacrement jusqu'à la fin de la Grand-Messe, devoient en averiir la veille à Vêpres le Grand-Maître, lequel commettoit quelque homme d'Eglise pour assister le lendemain au maim à leur voir recevoir ledit Saint-Sacrement. Une telle obligation, quelque édifiant qu'en fût le principe, pouvoit avoir de grands inconvéniens dans la pratique. Le Roi la retrancha sur l'avis du père de la Chaize; & Madame de Sevigné, qu'on cite toujours avec plaisir, trouva cette action presque aussi belle que celle d'empêcher les duels. Messieurs janvier 1689.

1688.

de Coissin premier Aumônier & le Tellier Maître de la Chapelle-Musique furent du nombre des Ecclésiastiques honorés ce jour-là du collier de Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit.

1689.

Registre de la Grande-

folio 31.

Enfin on fait encore honneur au père de la Chaize du pardon que le Roi accorda à son Grand-Aumônier après quelques années de pénitence. La mort d'Innocent X ayant rendu le Saint-Siége vacant, le cardinal de Bouillon eut la permission d'aller au Conclave; & il s'y achemina de Toulon, après avoir nommé pour Vicaire général de Aumônerie, la Grande-Aumônerie M. de Simianes de Gordes évêque duc de Langres. Son séjour à Rome sut signalé par la double élection des papes Alexandre VII, dont le pontificat ne dura que quinze mois, & d'Innocent XII qui lui succéda. Il est à présumer que la manière dont il se conduisit dans ces deux Conclaves n'eut rien que de conforme aux vues & aux intérêts de la Cour de France: puisqu'à son retour il eut la satisfaction d'y reparoître & de s'y voir accueilli par le Souverain, comme s'il ne se fût jamais écarté des devoirs d'un sujet. Mais il fit quelques années après, un second voyage dans la capitale de la Chrétienté, où il ne montra que trop que la réconciliation n'étoit pas également sincère de part & d'autre, & que si le Roi avoit eu la générosité de lui pardonner, il n'étoit pas homme à pardonner si facilement au Roi.

1697.

On le chargea en 1697, de retourner à Rome pour y remplacer le cardinal de Janson dans l'administration des affaires de France. On crut qu'étant à la veille de

monter au décanat du sacré: Collége, il étoit plus propre que tout autre à soutenir auprès du Saint-Père les intérêts de la Nation. Il partit le 1:1 d'avril, laissant le soin, tant de la Grande-Aumônerie que de ses abbayes de Clugni, de Tournus, & de Saint-Martin de Pontoise à son neveu l'abbé de la Tour d'Auvergne, qu'il avoit nommé son Vicaire général dès le mois de février de l'année précédente. Une grande disqussion occupoit en ce temps-là les esprits à la Cour pontisseale. C'étoit l'examen du fameux livre de l'archevêgue de Cambrai, intitulé, Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure, dont le Roi desiroit & pressoit vivement la condamnation. Comme Ministre de Sa Majesté, le cardinal de Bouillon n'auroit dû prendre d'autre parti dans cette affaire que de remplir scrupuleusement les intentions de son Maître: -mais, intime ami du Prélat, il ne s'occupa, au contraire, que des moyens de lui procurer un jugement favorable. Si l'on en croit un Écrivain \*, que son attachement \*Phelypeaux, Relation du extrême pour l'évêque de Meaux rend au moins fort suspect quand il parle des partisans de M. de Fenelon, sà peine le cardinal de Bouillon fut-il arrivé à Rome, que, ssoit satigue du voyage, ou changement de climat, soit aussi qu'il s'échaussat trop la tête à imaginer par quels ressorts il pourroit venir à bout de son dessein, ou que ce fût un effet de la Providence divine qui vouloit l'en détourner, il tomba dans une espèce de démence. Mélancolique le jour, agité la nuit par des idées tristes & effrayantes, il falloit sans cesse le garder à vue. Les bains de Frescati

1697.

quiétisme t. 1, p. 202. ANNÉE ayant rétabli sa santé, il se livra tout entier à la désense 1697. de son ami, & sacrifia, pour le servir, ses soins, ses veilles, sa fortune, sa réputation même. Nous ne dirons ni les différentes intrigues qu'on lui reproche, ni les motifs particuliers qu'on lui attribue; le long détail dans lequel on entre là-dessus est tracé par une main visiblement trop partiale. Ce qui est vrai, c'est que sa conduite déplut infiniment à la Cour de France, & que sans pouvoir sauver Fenelon, elle le perdit lui-même. On voulut bien néanmoins dissimuler le juste ressentiment qu'on en avoit, & attendre quelque autre occasion de faire éclater une disgrâce déjà trop méritée. On n'attendit pas long-temps.

1700.

Le Roi, informé des grandes qualités du prince Armand-Gaston-Maximilien de Rohan-Soubise, consentit qu'il sollicitat à Rome un Bref d'éligibilité pour la coadjutorerie de Strasbourg, & chargea le cardinal de Bouillon d'en faire la demande. Celui-ci, qui regardoit ce riche bénéfice comme un dédommagement qui lui étoit dû après la perte de l'évêché de Liége, se plaignit amèrement de ce qu'on lui préféroit un jeune homme, disoit-il, à peine sorti du collége. Il osa porter ces plaintes à Sa Majesté par une lettre qu'il lui écrivit, & où il hasardoit des remontrances, non-seulement désobligeantes pour

D'Avrigni, l'abbé de Rohan, mais injurieuses pour le Roi lui-même Mém. t. IV, par le ton de hauteur qui y dominoit. A ce coup la patience du Monarque fut épuilée. Il manda au prince de Monaco, son Ambassadeur extraordinaire à Rome,

de signifier au cardinal de Bouillon qu'il eût à retourner Année incessamment en France, & à s'y retirer dans une de ses abbayes de Bourgogne.

Cette signification fut un coup de foudre pour le Cardinal. Ne voulant pas se montrer réfractaire aux ordres du Roi, il sortit de Rome sur le champ: mais il s'arrêta à Capraroles, château situé dans l'État du Pape; & de-là il dépêcha un courrier à Sa Majesté, pour lui représenter que le cardinal Cibo doyen du sacré Collége étant menacé d'une mort prochaine, il étoit d'une nécessité indispensable qu'il demeurât à Rome, ou du moins qu'il ne s'en éloignat pas de plus de dix lieues (e), afin d'être à portée de succéder au décanat qui lui étoit dévolu en qualité de sous-Doyen. La réponse qu'il recut ne devoit guère le tranquilliser. Le Roi lui écrivoit de sa propre main une lettre qui commençoit par ces mots: Vous auriez fait plus prudemment de continuer votre voyage, & vous me désobéiriez tout-à-fait de retourner à Rome. Mais ce qui augmenta son embarras, c'est que dans le même temps que le Prince de Monaco lui signifia cette lettre, avec un nouvel ordre de poursuivre sa marche

<sup>(</sup>e) Il falloit être à Rome ou dans la banlieue de Rome pour monter au décanat du sacré Collége, Iorsqu'il venoit à vaquer. Mais en 1724, le pape Benoît XIII a changé cet usage par un Décret qui porte que cette dignité, venant à vaquer dans la suite, sera donnée au plus ancien Cardinal de promotion, quand même il seroit pour lors absent de Rome, pourvu qu'il soit actuellement dans son diocèse.

ANNÉE

public dans cette grande Ville. Dès le lendemain, on y vit Pasquin en habit de Cardinal, & en attitude de suppliant, présentant un placet au Roi, avec ces paroles du Prophète: Ne projicias me a facie tuâ, & Spiritum sanstum tuum ne auseras a me.

Mais tandis que Rome s'amusoit des plaisanteries satyriques qu'on faisoit sur le compte du nouveau doyen du sacré Collége, on procédoit contre lui en France d'une manière bien plus sérieuse. Sa Majesté informée de ce qu'il avoit répondu par rapport à la démission de sa charge & la restitution du Collier, rendit dans son Conseil l'arrêt suivant.

« Le Roi, pour bonnes & justes considérations, ayant ordonné au sieur cardinal de Bouillon de revenir & de « remettre entre les mains de son Ambassadeur à Rome « la démission de sa charge de Grand-Aumônier, avec « défenses de plus porter le Cordon & les marques de « Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, & ledit « Cardinal n'ayant tenu compte d'obéir à ses ordres, Sa « Majesté, étant en son Conseil, a ordonné & ordonne « que ledit sieur cardinal de Bouillon sera rayé & rejeté « de l'état de sa Maison; fait défenses aux Officiers de sa « Chapelle, aux Administrateurs de l'hôpital des Quinze- « vingts de Paris, & Six-vingts aveugles de Chartres, « comme aussi aux Colléges & Couvens qui ont le Grand- « Aumônier pour Supérieur, de reconnoître à l'avenir ledit « sieur de Bouillon en quelque sorte & manière que ce « soit; fait pareillement défenses au Grand-Trésorier de « en vertu de cet Arrêt, fut donnée le lendemain à Pierre du Cambout de Coissin, évêque d'Orléans, créé depuis trois ans Cardinal par le pape Innocent XII. Les fonctions devoient lui en être familières : c'est lui qui avoit fait, le 7 de décembre 1697, dans la Chapelle du château de Versailles, le mariage de Monseigneur le duc de Bourgogne avec Marie-Adelaïde de Savoie; & combien d'autres cérémonies également remarquables les fréquentes absences des cardinaux Barberin & de Bouillon ne lui avoient-elles pas donné occasion de célébrer! Tout le monde le vit avec plaisir à la tête d'un Corps, où il n'avoit paru jusque-là qu'en second: le Roi lui-même crut devoir cette élévation à ses longs services. Il en recut la nouvelle & les complimens à Rome, où l'avoit attiré la maladie d'Innocent XII son bienfaiteur. Après avoir assisté au Conclave qui plaça Clément XI sur la chaire pontificale, il se hâta de revenir en France prendre possession de sa dignité, pour laquelle il prêta le serment accoutumé entre les mains du Roi le 14 d'avril 1701. Son neveu Henri-Charles du Cambout de Coissin, évêque de Metz, lui succéda dans la charge de premier Aumônier, dont depuis 1682 il étoit déjà pourvu en survivance.

Celui-ci, né à Paris, le 15 de septembre 1664, d'Armand du Cambout, premier duc de Coissin, & de Magdeleine du Halgoet, avoit été d'abord chevalier de Malte; mais il avoit ensuite préséré à la croix de cet Ordre le parti de l'Église, où l'amitié & le crédit

Anné 1700.

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

de l'évêque d'Orléans son oncle lui faisoient entrevoir 1700. de plus grands avantages. Le Prélat, en effet, se chargea dès-lors de son éducation & de sa fortune : il lui fit faire ses études dans la Capitale avec beaucoup de soin. & le produisit bientôt à la Cour. Modeste, complaisant, enjoué, poli, avec des connoissances & un fonds de capacité fort au-dessus du commun, le jeune abbé de Coissin fut goûté par-tout. Lorsqu'il eut pris le bonnet de Docteur, il s'appliqua à soulager son oncle, soit dans l'administration de son diocèse, soit dans les fonctions de sa charge auprès du Roi. Sa Majesté confirmée par la manière dont il se conduisoit, dans l'idée avantageuse qu'Elle avoit déjà conçue de son mérite, le nomma à l'évêché de Metz, & l'honora d'une place de Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit en 1701.

1701.

Cependant le cardinal de Bouillon n'avoit pas perdu l'espérance de rentrer dans ses biens & dans sa dignité. Le 24 décembre, veille de Noël, tandis que le nouveau Pape fermoit les portes de Saint-Pierre qui avoient été ouvertes pour le Jubilé de l'année Sainte, comme doyen Phelyppeaux, du sacré Collége, il ferma celles de Saint-Paul; & à Quiétisine, cette occasion il sit frapper une médaille, où il prenoit encore la qualité de Grand-Aumônier de France. Assuré de la protection de Clément XI, il quitta ensuite l'Italie, & se rendit à son abbaye de Tournus, persuadé que son obéissance, quoique tardive, pourroit raccommoder ses affaires. On eut, en effet, quelques égards pour cette démarche, & pour la recommandation du Saint-Père.

Un Arrêt du Conseil d'État, du 3 de juin 1701, donna au Cardinal main-levée de ses revenus, qui lui étoient nécessaires pour payer ses dettes. La fin de son exil lui auroit encore fait plus de plaisir; il la sollicita & employa pour y parvenir tous les moyens imaginables. Celui qui fit plus de sensation dans le public fut une espèce de maniseste, où sa conduite étoit peinte avec les traits les plus favorables de l'innocence, & celle du prince de Monaco représentée sous les couleurs de l'injustice la plus noire. Mais si cette apologie, parfaitement bien écrite, justifia l'accusé dans l'esprit de beaucoup de particuliers, elle lui fut absolument inutile par rapport au Souverain. On lui permit à la vérité de faire quelques voyages dans les provinces, mais non d'approcher de Paris, encore moins de la Cour. La pénitence étoit dure, La longueur la rendit insupportable.

Sorti d'une des plus grandes Maisons du Royaume, créé Cardinal dans un âge si peu avancé qu'on l'appeloit D'Avrigni, l'enfant rouge, accoutumé à paroître avec tout l'éclat sous l'an convenable à sa naissance, à sa dignité, la province & une maison abbatiale n'étoient guère de son goût. Il prit patience quelque temps; mais enfin las de prier & d'attendre, il résolut de tout risquer pour se mettre plus au large. Étant parti d'Arras \* sous prétexte d'aller visiter \*Le 22 mai son abbaye de Vicogne, il trouva vingt-cinq escadrons, qui venoient à sa rencontre, ayant à leur tête le comte d'Auvergne son neveu, qui s'étoit jeté dans le parti. des Alliés dès le commencement de la guerre. Avec

cette escorte, il se rendit à leur camp & de-là à Tournai, où il fixa son séjour, en attendant qu'il pût passer en Italie. Alors on vit paroître une lettre de lui adressée au Roi, & datée d'Arras du jour même de son départ. Le tour & l'expression la firent regarder comme une pièce supposée par tous ceux qui n'avoient rien vu de la façon de cette Eminence, à qui ses différens voyages & son séjour hors du Royaume sembloient avoir fait oublier sa langue maternelle. Les choses en étoient encore plus frappantes que le style. M. de Bouillon disoit froidement à Sa Majesté: « Je reprends la liberté que me donnoient » ma naissance de Prince étranger, fils d'un Souverain, ne » dépendant que de Dieu, & ma dignité de Cardinal de » la sainte Église romaine & de doyen du sacré Collége... » Je tâcherai de travailler le reste de mes jours à servir » Dieu & l'Église dans la première place après la suprême, &c. » Le Roi dépêcha sur le champ un courrier au cardinal de la Trimouille, chargé des affaires de France à Rome, avec une lettre dans laquelle il marquoit que pour punir l'orgueil du doyen du facré Collége, il suffiroit d'abandonner aux réflexions du public celle qu'il avoit eu l'audace de lui écrire; qu'en cas que ce sujet fugitif se rendît en cette Ville, son intention étoit que tous les François & les Italiens attachés à la Couronne le regardassent comme un homme livré aux ennemis, & comme un rébelle se glorifiant de son crime. « On » peut tout présumer, ajoutoit le Monarque, d'un sujet » prévenu de l'opinion qu'il ne dépend que de lui seul.

Il suffira que la place dont le cardinal de Bouillon est « ANNÉE présentement ébloui, lui paroisse inférieure à sa naissance « 1701. & à ses talens, il se croira toute voie permise pour parvenir « à la suprême lorsqu'il en aura contemplé la splendeur « de plus près. »

Pendant que Louis prenoit ces mesures, on en prenoit d'une autre sorte au Parlement de Paris. Toutes les Chambres assemblées, M. d'Aguesseau Procureur général leur communiqua son réquisitoire, contenant que le cardinal de Bouillon étoit coupable de trois crimes capitaux; le premier de désobéissance, pour ne s'être pas tenu dans le lieu de sa résidence; le second de désertion, pour s'être retiré chez les ennemis; le troisième de félonie, pour avoir nié sa naissance & sa qualité de Sujet. Il conclut ensuite à un décret de prise de corps, tant contre Son Eminence, que contre le sieur de Certes son Gentilhomme & le père du Moutiers Jésuite, accusés d'avoir favorisé son évasion. Le décret sut décerné, & le cardinal privé, non-seulement du revenu de ses abbayes, mais encore de la disposition des bénéfices qui en dépendoient, dont Sa Majesté remit la collation à ceux à qui elle appartenoit par le droit commun, ou par des titres particuliers & légitimes. Ce fut où se borna cette fameuse procédure, qui tomba tout-à-coup, lorsqu'on la croyoit plus échauffée; soit que le Roi voulût ménager la famille de M. de Bouillon, qui n'avoit point de part à sa faute, soit que d'autres raisons l'empêchassent de pousser les choses jusqu'à l'extrémité. Le seul homme en France contre lequel on se

Tome II.

Année permit quelque rigueur, fut le célèbre Étienne Baluze, à qui Son Eminence avoit procuré une charge d'Aumônier du Roi, & qui, par reconnoissauce, venoit de donner au public l'histoire de la Maison d'Auvergne. Cet ouvrage fut supprimé par Arrêt du Parlement, & l'Auteur reçut une lettre de cachet qui l'exiloit à Tours.

Le Cardinal demeura en Hollande jusqu'à la conclusion \* En 1713. de la paix d'Utrecht \*, qu'il parut sussi avoir fait la sienne. Alors il eut permission d'aller à Rome. Il s'y retira au noviciat des Jésuites, où il vécut avec moins de pompe, mais avec plus de douceur & de tranquillité qu'il n'avoit encore fait; ne songeant presque plus aux affaires de ce monde, & s'occupant solidement de celle de l'éternité, à laquelle ses emplois & ses distractions ne lui avoient guère permis de penser sérieusement pendant sa faveur. On dit que dans sa dernière maladie il écrivit au Roi une lettre très-soumise & très-respectueuse, comme pour désavouer celle qu'il lui avoit écrite d'Arras. Aux approches du tombeau, il est temps que l'orgueil humain fasse place à d'autres sentimens. Il mourut le 2 de mars 1715 dans sa soixante-douzième année; heureux de pouvoir enfin dire à Dieu, comme le saint roi David: C'est un bien pour moi que vous m'ayez humilié!

> Le père de la Chaize, qui avoit rendu de si bons offices à M. de Bouillon dans sa première disgrâce, ne paroît pas s'être beaucoup empressé à le servir dans celle-ci. Pouvoit-il cependant, sans une espèce d'injustice, lui refuser son appui, s'il est vrai que dans l'affaire de M.

de Cambrai, source des malheurs du Cardinal, cette Eminence n'avoit agi que de concert avec les Jésuites! Mais si l'on en croit un Écrivain, dont sur cet article on n'a aucune raison de récuser le témoignage, le père Confesseur n'étoit pas en ce temps-là sans inquiétude fur son propre sort. Madame de Maintenon & le cardinal Medame de de Noailles, qui lui attribuoient toutes les fautes du Maintenon, Prince qu'il dirigeoit, faisoient les plus grands efforts pour l'éloigner d'un poste, où ils ne croyoient pas qu'il eût été appelé par une vocation légitime. Leur projet étoit d'y mettre le père d'Émeric, Provincial de la province de Toulouse, qu'ils protégeoient ouvertement. C'étoit un Jésuite d'une conduite irréprochable & d'une piété sévère, fort estimé du père Gonzalès son Général, mais haï de la plupart de ses confrères. Il avoit été question de lui pour la place de Confesseur de Madame la duchesse de Bourgogne; & depuis il rodoit sans cesse autour de Versailles, se flattant que la raison qui l'avoit écarté de la direction de la Princesse, n'en étoit pas une pour l'empêcher de prétendre à celle du Roi. Le père de la Chaize étoit trop clairvoyant pour ne pas découvrir ses menées, & trop habile pour ignorer celles qu'il falloit y opposer. Il avoit inspiré de bonne heure à son Pénitent l'aversion qu'il avoit lui-même pour les dévots: c'est par-là qu'il acheva de ruiner les espérances du Provincial, qui eut ordre de retourner en Languedoc.

On lui suscita un autre rival. Hébert curé de Versailles, desiroit ardemment de confesser le Roi. Il avoit déjà eu

Zzz ij

avec Sa Majesté quelques entretiens où il ne cessoit de lui parler des qualités d'un Confesseur, comme pour lui persuader que le Peintre ressembloit au tableau. Alarmé d'abord de ces conférences secrettes, le père de la Chaize sut bientôt parer les nouveaux coups qu'on lui portoit. Il peignit à son tour le Lazariste comme un imprudent, dévoué à l'archevêque de Paris, ne parlant, n'écrivant, ne pensant que d'après lui. Hébert, de jour en jour plus hardi, fortifia ces rapports: excité par Madame de Maintenon & M. de Noailles, il hasarda quelques conseils. Louis ne l'écouta que foiblement; & l'évêché d'Agen ayant vaqué, le Confesseur proposa au Prince de l'y nommer, pour les délivrer l'un & l'autre d'un importun. On comprit ensin qu'il étoit dissicile de supplanter un homme tel que le père de la Chaize. Madame de Maintenon se raccommoda avec lui, & l'Archevêque le laissa continuer en paix l'exercice des fonctions de son ministère.

1706.

Le cardinal de Coissin ne remplit pas long-temps celles de Grand-Aumônier de France. Il mourut à Versailles le 5 sévrier 1706, âgé d'environ soixante-dix ans, dont il en avoit passé cinquante-trois au service du Roi. Son corps fut transféré à Orléans, & inhumé dans l'église Cathédrale le 18 du même mois. Comme tome VIII, sa probité, sa vie régulière, son application à gouverner son troupeau, sa charité singulière envers les pauvres, sa modestie dans les plus grandes dignités lui avoient attiré pendant sa vie l'estime de son Maître, la vénération du

Public, l'amour de ses Diocésains, il emporta leurs regrets au tombeau. Le lendemain de sa mort, le Roi dépêcha un Courrier au cardinal de Janson, chargé de ses affaires à Rome, pour lui apprendre « que la plus forte consolation qu'il sentit de la perte qu'il venoit de « Regist. de la Grandefaire de M. de Coissin, étoit de le pouvoir remplacer « Aumén. par un Sujet comme lui, qui jusqu'à présent lui avoit « donné des marques si sensibles de son attachement au « bien de ses affaires & à sa personne même ». Sa Majesté ajoutoit que « dans ce choix Elle suivoit autant son inclination particulière à lui faire plaisir, que celle de rendre « justice à son mérite personnel, & de récompenser par la « première dignité de son Royaume les importans services « qu'il avoit rendus à l'Eglise & à l'État, par son habileté « à conduire avec prudence & avec sagesse les différentes « négociations qui lui avoient été confiées ». Quand une grâce est assaisonnée de manières & d'expressions aussi obligeantes, il est difficile de dire à qui elle fait plus d'honneur, ou du Souverain qui l'accorde, ou du Sujet qui la reçoit. Au reste, il ne faut que jeter un coup d'œil fur la vie du cardinal de Janson, pour juger qu'ici le Monarque ne faisoit & ne disoit rien de trop.

Toussaints de Forbin-de-Janson, issu d'une des plus illustres Maisons de Provence, entra presque dès le berceau dans l'Ordre de Malte. Il en sortit pour prendre la coadjutorerie de l'évêché de Digne, à laquelle il fut nommé encore fort jeune \*. On le transféra quelque temps \* En 1653. après sur le siège de Marseille \*; poste qui le mit à portée \* En 1668.

1706.

1706.

d'affister souvent aux États de la Province, & d'y montrer une habileté extraordinaire dans l'art de manier les esprits. Le Roi informé de ce talent singulier qu'avoit M. de Janson, après en avoir fait l'essai par une négociation délicate dont il le chargea auprès du Grand-duc de \* En 1674. Toscane, l'envoya en Pologne \* avec la qualité d'Ambassadeur extraordinaire. Là, par ses soins, sa prudence, & son adresse à dissiper les brigues des Puissances étrangères, il eut la gloire de faire monter sur le trône de cette République, conformément aux intentions de la Cour de France, le fameux Jean Sobieski, qui ne crut pas pouvoir mieux reconnoître les obligations qu'il avoit à l'évêque de Marseille qu'en lui donnant sa nomination pour le cardinalat. A son retour, le Roi son Maître, qui lui avoit permis d'accepter cette faveur, le gratifia de En 1679. l'évêché de Beauvais \*. Il le fit repartir l'année suivante pour la Pologne en la même qualité d'Ambassadeur extraordinaire, le chargeant de négocier en chemin avec plusieurs princes d'Allemagne. Ces différentes commissions étoient comme autant de Degrés qui élevoient peu-à-peu le Prélat aux dignités les plus éminentes. Il

fut décoré presque à-la-fois du collier de l'Ordre du

qui la Cour de Rome les refusoit à cause de l'assemblée Année du Clergé de 1682, où avoit été faite la fameuse Déclaration sur la puissance ecclésiastique & temporelle. La mort d'Alexandre VIII ayant interrompu cette négociation, le Cardinal la renoua sous Innocent XII, à l'élection duquel il avoit beaucoup contribué; & il eut enfin la consolation de terminer, en 1693, un différend qui avoit laissé pendant plusieurs années une grande partie des églises de France destituées de Pasteurs (f). A la mort d'Innocent XII, M. de Janson retourna à Rome pour le Conclave, & le Roi le chargea du soin des affaires de la Couronne auprès du nouveau pape Clément XI. C'est dans cet emploi de confiance qu'il signaloit pour la seconde fois sa capacité & son zèle, lorsque Sa Majesté crut devoir récompenser tant de services en l'honorant de la charge de Grand-Aumônier de France. Il prêta serment entre ses mains le 14 de juillet 1706.

Il vaqua deux ans après une autre place dans la Chapelle royale par la mort de Louis-Alphonse de Valbelle évêque de Saint-Omer, & Maître de l'Oratoire \*. Son parent François de Valbelle de Tourves, Aumônier du Roi, lui succéda dans l'une & l'autre dignité.

Mais une vacance qui occupa bientôt & la Cour & la Ville, ce fut celle de l'emploi de Confesseur de Sa Majesté. Le père de la Chaize, dont la santé, ainsi que le crédit, s'étoit constamment soutenue jusque dans

1708.

\* Le 29

<sup>(</sup>f) A la mort d'Innocent XI, arrivée le 12 d'août 1689, il y en avoit déjà plus de trente.

des jardins où tout étoit du goût du siècle, de grands ANNÉE repas qu'il donnoit à ses amis, &c. Cela prouve effectivement qu'il n'avoit pas toutes les vertus d'un Religieux : mais il ne s'ensuit point qu'il n'eût pas les qualités d'un Confesseur du Roi; & à tout prendre, il auroit été peut - être à souhaiter qu'il eût eu un successeur qui lui ressemblât.

On pensa à lui en donner un dès qu'on apprit sa maladie; & le Public raisonnoit fort différemment làdessus. Les ennemis des Jésuites, ceux qui n'avoient rien reçu d'eux, plusieurs même qui leur devoient tout, Maintenon, mais qui souhaitoient d'être délivrés du joug qu'impose livre xiv. la reconnoissance, crioient contre la tyrannie d'un Corps qui exigeoit un dévouement absolu. Tout ce qui s'oppose, disoient-ils, à l'ambition de la Compagnie est suspect, écarté, opprimé. Si le Prince a pour Confesseur un Prêtre séculier, il n'a que les desirs d'un seul homme à satissaire; s'il prend un Religieux, il est assailli des prétentions d'un Ordre entier: & entre tous les Ordres, il n'en est pas de plus attentif à son agrandissement que celui des Jésuites. Dévoués au Pape, & maîtres des bénéfices, ils le sont nécessairement de l'Église & de ses décisions.

Les partisans de la Société répondoient, qu'un Religieux qui avoit renoncé au monde, étoit préférable à un Prêtre séculier, qui auroit autant de parens & d'amis que l'Ordre le plus étendu avoit de Membres; que depuis le père Coton l'Église gallicane avoit été bien

Tome II.

Aaaa

554

ANNÉE gouvernée & garantie d'erreurs; que parmi les Réguliers, les Jésuites se distinguoient par un savoir utile; qu'ils excelloient dans les Lettres, dans la science des mœurs, dans l'art de la chaire, dans la direction des consciences: que leur ambition n'étoit pas un vice de l'Institut, mais de l'humanité; que de tous les hommes les Jésuites étoient peut-être ceux auprès de qui ce vice devoit avoir le moins d'accès. Quel est, en esfet, le Corps, ajoutoit-t-on, qui ait pris autant de précautions qu'on en a pris chez eux, pour empêcher tout particulier de porter, sous quelque prétexte que ce puisse être, une main hardie sur les rênes du Gouvernement! Voici ce que leur prescrivoit leur général Aquaviva. « Que la Société ne

princip.

Ordinat. » permette à aucun de ses Membres d'accepter l'emploi Confessor. » de Confesseur d'un Prince, si elle n'y est contrainte; » que celui qui est forcé de l'accepter songe également à » bien servir le Prince & à édifier les Sujets; qu'il ne paroisse » à la Cour que lorsqu'il y sera conduit par la nécessité, » ou appelé par le devoir; qu'il ne se mêle dans aucun

» cas d'affaires étrangères à la conscience; qu'il ne sollicite

» jamais la faveur ni pour soi, ni pour autrui; qu'il n'adresse

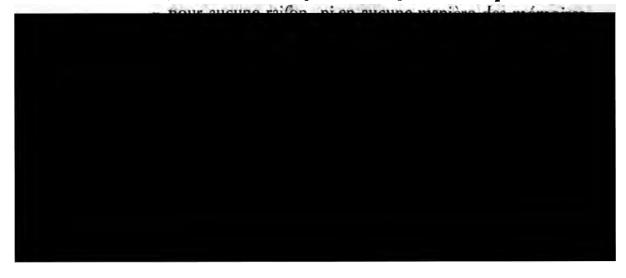

Souverain, croyance & soupçon qui révolteroient avec raison « ANNÉE le Public, décréditeroient le Prince, & perdroient infaillible- « 1709. ment la Société; qu'il puise dans de fréquentes méditations, « dans des examens réitérés, dans des prières continuelles un « antidote nécessaire contre les influences contagieuses & les « vapeurs enivrantes des Cours; qu'enfin il prie le Prince « de lire lui-même le détail des règlemens prescrits à son « Confesseur, pour qu'il y imprime le sceau de son autorité, « & pour que, les approuvant, il les fasse observer ». Il n'est pas douteux que ces règlemens ne soient très-beaux. très-convenables, très-sensés. Mais étoient-ils toujours bien observés! C'est sur quoi l'on insistoit fortement d'une part, & de l'autre on répondoit assez foiblement.

Louis laissa raisonner chacun suivant ses préventions ou ses intérêts, & prit le parti que lui suggéroit son inclination pour les Jésuites. Ayant reçu une lettre du père de la Chaize qui, la veille de sa mort, eut encore la force de l'informer de l'état de sa santé, il lui fit de sa propre main la réponse la plus affectueuse, & lui demanda son avis sur le choix de son successeur. Le Mourant écrivit le nom de trois ou quatre pères de sa Compagnie dans un billet qu'il envoya au Roi. Pendant environ un mois que le Prince tint sa détermination secrette, le Public de son autorité donna l'emploi vacant à différens Jésuites; tantôt au père Dez, tantôt au père de la Rue, puis au père Veillard, enfin au père Viart; ce dernier fut même annoncé comme Confesseur du Roi dans quelques nouvelles publiques. On vit par return

Journal de Verdun, mars,

## 556 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année 1709. l'évènement, combien, en pareilles occasions, il faut peu compter sur les conjectures précipitées de certaines gens oisifs ou intéressés.

Il y avoit en ce temps-là à Paris un homme né à Vire en basse Normandie, encore peu connu, quoiqu'il eût déjà fait assez de bruit dans le monde : homme sombre, dur, inflexible, d'un zèle qui, s'il étoit pur dans l'intention, n'étoit assurément pas conduit par la prudence, & où il entroit au moins autant d'emportement & d'amertume que d'amour pour la vérité. C'est à ce personnage turbulent & dangereux que fut consié le poste qui demandoit le sujet le plus vertueux & le plus modéré. Michel Tellier, ou, comme on dit plus ordinairement, le Tellier étoit son nom. Il avoit été reçu chez les Jésuites en 1661, âgé pour lors de dix-huit ans. Après qu'il eut régenté avec assez de succès les Humanités & la Philosophie, ses Supérieurs parurent le destiner aux Belles-Lettres; & lorsque l'éducation de Monseigneur le Dauphin fit naître l'idée des doctes commentaires que nous avons sur les Auteurs classiques, il sut chargé de travailler sur Quinte-Curce. Son édition justement estimée des connoiffeurs, le fit choifir avec quelques autres

A N N É E 1709.

consacra sa plume à la défense de sa Compagnie, vivement attaquée sur ses sentimens par rapport aux cérémonies chinoises; & les disputes dans lesquelles il s'engagea dès-lors sur ce sujet avec le docteur Arnaud, devinrent le germe de l'implacable guerre qu'il fit aux disciples de Jansenius & à leurs amis, lorsqu'honoré de la confiance du Souverain, il se vit maître de tout oser. Nous ne rapporterons pas toutes les intrigues & les complots, dont on veut qu'il se soit rendu coupable dans cette place pour venir à bout de ses desseins : tout ce qu'on lui impute en ce genre n'est pas prouvé; & dans les cas, sur-tout, où la probité est essentiellement intéressée, il y auroit autant d'injustice que de témérité à produire de simples allégations pour des vérités constantes. Mais il est certain, en général, que le père le Tellier abusa souvent de son pouvoir, & que sans avoir fait tout le mal qu'on lui attribue, il en a fait néanmoins beaucoup trop. Et qu'on ne cherche pas à l'excuser, en disant que son zèle ne s'exerçoit que contre les ennemis de la saine doctrine; n'est-ce pas toujours un malheur pour la bonne cause, quand ses défenseurs donnent prise sur eux-mêmes par des travers qui les rendent également odieux & méprisables !

Un des plus redoutables adversaires que les Jésuites eussent à la Cour, lorsque le nouveau Confesseur y sut reçu, étoit un autre le Tellier, Charles-Maurice archevêque de Reims; personnage bien différent quant à la naissance, & encore plus quant aux sentimens. Il venoit

1710.

1710. Mém. chron. fous l'an 1692.

d'avoir avec la Société une affaire dans laquelle il avoit été très-peu ménagé. Remontrances, libelles, satyres en D'Avrigni, prose & en vers, tout avoit été employé contre lui d'une manière fort éloignée des égards dûs à un homme qui occupoit un si grand poste dans l'Église. Il en avoit demandé justice au Roi, & cette justice s'étoit bornée à des excuses de la part des Jésuites. Mais l'autorité du Prince, en suspendant les passions, ne les avoit pas étouffées. Il est bien plus aisé de facrifier ses intérêts à la volonté d'un Maître absolu, que ses ressentimens à un ennemi par qui on a été cruellement outragé: la politique fait faire l'un, l'autre ne peut être que l'effet d'un grand fonds de religion. Il faut présumer que le Prélat en eut assez pour faire ce sacrisice. Il mourut subitement à Paris le 23 février 1710, & en mourant il laissa une belle bibliothèque aux chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, & quantité de riches bénéfices à la nomination de Sa Majesté. On lit quelque part, au sujet de cette pluralité de bénéfices, une anecdote qui a Madame de Sévigné, du prouve qu'il n'avoit pas à beaucoup près tout le détachement des Évêques du premier âge. Quelqu'un lui racontant le trait édifiant de M. de Fénélon, qui à sa nomination à l'archevêché de Cambrai rendit son unique abbaye, M. de Fénélon, répondit-il, pensant comme il fait, a pris le bon parti, & moi pensant comme je fais, je fais bien aussi de garder les miennes. Il faut avouer que cette façon de penser de M. de Reims est encore aujourd'hui celle de bien des gens. La charge de Maître de la

de Coulanges 22 février 1695,

Chapelle-musique, vacante par sa mort, fut donnée gratis ANNÉE à l'abbé de Polignac, qui avoit déjà rendu au Roi des services assez considérables pour mériter une pareille recompense.

Le nom, les talens, les emplois, les dignités de Melchior de Polignac sont des faits connus de tout le monde, & sur lesquels il seroit supersu de nous étendre. Il naquit au Puy en Vélai, le 11 d'octobre 1661, de Louis Armand vicomte de Polignac, chevalier des Ordres du Roi, & de Jacqueline de Beauvoir-Grimoard du Roure. Après d'excellentes études, où la conception la plus vive & une heureuse avidité de tout savoir lui firent embrasser toutes sortes de sciences, il suivit à Rome le cardinal de Bouillon, qui alloit au Conclave pour l'élection du successeur d'Innocent XI. Là, il s'acquit un tel crédit auprès du nouveau pape Alexandre VIII, que le Roi crut devoir le faire entrer dans les négociations qui se traitoient alors avec la Cour de Rome, au sujet des quatre fameux articles de l'Assemblée de 1682 & des franchises. Ainsi l'abbé de Polignac, à l'âge d'environ vingt-huit ans, se vit chargé de discuter les libertés de l'Église gallicane & les intérêts du Saint-Siège, vis-à-vis d'un Pontise qui en avoit fait toute son étude pendant plus de cinquante ans avant son exaltation. Il s'en acquitta d'une manière bien propre à confirmer la haute idée qu'on avoit de sa capacité. Le Saint-Père, qu'il eut l'honneur d'entretenir plusieurs fois, lui sit ce reproche flatteur dans une dernière conférence: Vous paroissez être

Année toujours de mon avis, & à la fin c'est toujours le vôtre qui 1710. l'emporte. C'est qu'il étoit difficile de résister aux charmes séduisans de sa parole. Aussi, lorsqu'à son retour en France, il eut rendu compte au Roi de ce qui s'étoit passé à Rome, Sa Majesté, au sortir de la longue audience qu'Elle lui avoit accordée, dit publiquement: Je viens d'entretenir un jeune homme qui m'a toujours contredit, sans que j'aie pu m'en fâcher un moment. On étoit trop content de son coup d'essai, pour ne pas l'employer en d'autres occasions. Sur la fin de la vie du grand Sobieski, il \* En 1692. fut envoyé en Pologne \* avec la qualité d'Ambassadeur extraordinaire, afin d'écarter du trône de cette République tout Prince ennemi de la France. L'abbé de Polignac fit plus. Il vint à bout de faire élire & proclamer Roi \* Louis de un Prince même du Sang françois \*. Mais cette élection prince de n'ayant pas eu lieu par une conduite particulière de la Conti. Providence, qui en cela même préparoit un autre évènement plus avantageux un jour à la postérité de Louis XIV., l'Ambassadeur fut obligé de revenir. Il perdit dans sa route tous ses équipages; & pour comble

d'infortune, il eut ordre à son arrivée de se retirer dans

M. de

Mairan,

lû à l'Acad.

le 24 Avril

Morale sont traitées avec autant de force & de solidité pour le fond, que de beauté, de richesse & d'harmonie pour la versification. Il n'auroit pas été fâché cependant de sortir de ce lieu solitaire. Ayant appris que le duc d'Anjou étoit appelé à la succession de la couronne d'Espagne\*, il écrivit au Roi une lettre, qui commence \* En 1700. par ces mots: Sire, si les prospérités de Votre Majesté ne mettent point fin à mes malheurs, du moins me les font-elles oublier. « La disgrâce, dit un Académicien, jette je ne sais quoi de touchant sur les grandes vertus & les qualités « dans l'éloge éminentes, soit par le contraste des choses qui devroient « Polignac, 'si peu être ensemble, soit qu'elle épure les unes & qu'elle « des Sciences ajoute aux autres ». C'est ce qu'éprouva l'abbé de Polignac lorsqu'il fut rappelé \*; faveur dont il se crut \* En 1701. redevable au père de la Chaize. Il reparut à la Cour Lettre de M. avec plus d'éclat que jamais. La réputation de son poème à Madanne de l'y avoit devancé; tout le monde s'empressoit d'en 17 juin 270 s. obtenir la lecture, d'en tirer des copies ou d'en avoir la traduction. M. le duc du Maine en traduisit tout le premier livre qu'il offrit à la Duchesse son épouse par une belle épître dédicatoire. M. le duc de Bourgogne; après avoir eu plusieurs conférences avec l'Auteur, & donné à la lecture de l'ouvrage toute l'application qu'il mérite, le traduisit aussi en grande partie pour le Roi, qui desiroit d'en connoître plus particulièrement les beautés.

A la promotion de l'abbé de la Trimouille au cardinalat \*, l'abbé de Polignac retourna à Rome pour le . En 1706. Tome II. Bbbb

1710.

Année remplacer dans la charge d'auditeur de Rote. Mais il ne la remplit que durant trois ans; après lesquels il revint en France mettre ordre à ses affaires, très-dérangées par les dépenses & les pertes qu'il avoit faites en Pologne. Les bontés du Roi devinrent sa principale ressource: il en reçut gratuitement, comme nous l'avons dit, la charge de Maître de la Chapelle-musique, dont l'abbé de Louvois, neveu de M. le Tellier, offroit de donner cent cinquante mille livres. Il n'en prit néanmoins \* En 1713. possession qu'à son retour des consérences d'Utrecht \*, auxquelles il avoit assisté en qualité de Plénipotentiaire. Alors, revêtu de la pourpre romaine, il revint à la Cour dans le dessein de faire les fonctions de sa charge. L'usage demandoit qu'il prêtât le serment requis entre les mains de Chapperel. du Grand-maître de France. Il trouva la cérémonie peu féante à un Cardinal. Ayant appris que M. le duc de Bourbon, Grand-maître, devoit bientôt se rendre à l'armée, il supplia le Roi d'agréer qu'il fit lui-même un voyage dans une de ses abbayes, où l'appeloient des affaires très-pressantes. Sur la permission qu'il en obtint, il partit effectivement le même jour. Ce n'étoit qu'un préteyte pour ne pas se trouver à la Cour tant que Son

permettre qu'il eût l'honneur de le prêter entre ses mains. Le Roi, qui pénétra son intention, voulut bien néanmoins lui accorder encore cette grâce: mais afin qu'elle ne tirât pas à conséquence, il ordonna qu'il seroit mis dans l'acte de prestation du serment que c'étoit sans préjudicier aux droits du Grand-maître de France.

17.10.

En conduisant le nouveau Maître de la Chapellemusique jusqu'à son installation, nous avons laissé en arrière quelques évènemens dont il faut reprendre le récit. Depuis 1699 on travailloit à la construction de la nouvelle Chapelle de Versailles. Ce superbe monument de la piété de Louis étant achevé, le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, en fit la bénédiction le 5 de juin 1710. Registres de Le Roi étoit alors à Marly avec toute la Cour. Le Aumônerie, cardinal de Janson, Grand-Aumônier, étoit aussi dans ce même temps à Beauvais, sa ville épiscopale; & lorsqu'il en fut revenu, Sa Majesté l'assura qu' Elle n'avait pas voulu se trouver à la cérémonie. Le registre de la Grande-Aumônerie, où cela est écrit, n'en dit pas la raison: on veut apparemment que le Lecteur la devine.

Jusque-là toutes les fêtes de l'Ordre du Saint-Esprit avoient été célébrées, suivant l'intention du Fondateur, dans l'église des Augustins de Paris. Louis, jugeant qu'on pouvoit les célébrer désormais à moins de frais & avec plus de magnificence dans la Chapelle de Versailles, les y transféra. On y solennisa la même année celle de la Pentecôte. L'abbé d'Etrées officia à la Grand - Messe. Comme on n'avoit point encore vu un Commandeur

plus revenir, quelques autres décisions du Monarque, ANNÉE dont la plupart n'ont pas de date assurée, mais qui méritent toutes d'être conservées pour prévenir une infinité de contestations. Par Lettres patentes données à Saint-Germain-en-Laie au mois d'avril 1682, le Roi avoit établi, pour desservir la Chapelle de Versailles, & y administrer les Sacremens aux personnes de la Cour, une Communauté de la congrégation de la Million, laquelle seroit composée de six Prêtres, six Clercs & deux Frères, se réservant Sa Majesté de leur substinuer des Prêires & Clercs d'autres Ordres, quand Elle & ses successeurs le jugeront à propos. Ces Ecclésiassiques voulurent, Mém. ms. un dimanche des Rameaux, prendre le pas à la procession sur les Chantres & le Clergé de la Musique. Le Prince, témoin lui-même du différend causé par cette entreprise, le termina sur le champ à l'avantage de ses Officiers. La même chose fut décidée à Fontainebleau \*, \* En 1708. un jour de l'Assomption de la Vierge, contre les Mathurins; & leur Ministre ayant prétendu porter l'étole à Registres de la procession, ainsi que l'Officiant, qui étoit un Chapelain Aumônerie, ordinaire de la grande Chapelle, il lui fut fait défenses folio 165. de paroître avec cette distinction.

Un jour de la Chandeleur, comme l'ancien Chapelain de la Chapelle-musique venoit, en qualité de Célébrant, de Chapperelle présenter le cierge au Roi, le cardinal de Janson, Grand-Aumônier, se leva brusquement de sa place, & alla le lui ôter pour le présenter lui-même. Sa Majesté le laissa faire, crainte de scandale; mais lorsqu'il se sut approché

ANNÉE du prie-Dieu, Elle lui dit doucement: Monsieur, ce n'est point de votre main que je dois recevoir le cierge, mais de celle du Célébrant, parce que je le regarde ici comme le plus digne. Belle leçon pour ces Grands du monde, qui ne regardent les simples Prêtres que comme les moins importans & les moins utiles de leurs domestiques; avilissant ainsi le Sacerdoce de Jésus-Christ, & passant insensiblement du peu d'estime pour le Ministre au peu de respect pour le ministère,

Un autre jour de grande Chapelle, où le Grand-Aumônier se trouvoit absent, lorsque le sous-Diacre portoit le livre des Évangiles, pour le faire baiser au Roi, le cardinal de Polignac & M. de Coissin évêque de Metz s'avancèrent chacun de leur côté pour le prendre, & se disputèrent l'honneur de le présenter. Sa Majesté sit cesser la contestation en disant tout haut, que son premier Aumônier, représentant le Grand-Aumônier de France, cette fonction lui étoit dévolue. En l'absence néanmoins du Grand & du premier Aumônier, le même Prince avoit décidé qu'elle appartiendroit au plus ancien des Cardinaux, Archevêques

Prêtre & Évêque, succédât au titre de Pair laïque. Annés L'exemple des cardinaux de Richelieu & de Mazarin, qui d'ailleurs avoient été faits Ducs & ne l'étoient pas devenus par succession, furent cités comme des exceptions, qui devoient d'autant moins tirer à conséquence, qu'on savoit qu'ils avoient été souverains maîtres des grâces les plus singulières. On chercha, en un mot, à rendre cette affaire aussi épineuse qu'elle étoit nouvelle. Le Prélat se garda bien de la compromettre par des mémoires qui n'auroient servi qu'à en attirer d'autres. Il porta directement à Sa Majesté les Lettres d'érection du duché de Coissin, en faveur de son père & de ses descendans en légitime mariage, & se contenta de lui représenter que si les Ecclésiastiques en devoient être exclus, leur exclusion se trouveroit exprimée dans ces Lettres ou dans celles de quelqu'autre duché, au lieu qu'il n'en étoit fait mention nulle part; & que plus les cardinaux de Richelieu & de Mazarin avoient été maîtres des grâces, moins ils auroient manqué à faire spécialement déroger à une loi, qui, si elle eût existé, pouvoit dans la suite des temps faire déclarer vicieux le plus beau titre de leur Maison. Louis, qui avoit l'esprit naturellement juste, sentit la force de ce raisonnement, & l'Evêque fut déclaré Duc & Pair. Mais victorieux en cette occasion, il succomba dans une seconde démarche. Il crut que sa nouvelle dignité lui donnoit le droit d'avoir un pliant Registres de à la Chapelle, dans la place que le premier Aumônier Aumônier occupe ordinairement auprès du prie - Dieu du Roi, folio 169-

## 568 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Le 2 de février 1711, il en fit faire la demande. Le Roi 1711. la rejeta, disant que si M. de Metz vouloit absolument un pliant en qualité de Duc & Pair, il pouvoit en prendre un derrière les Aumôniers, en un lieu où il ne sût pas en place ni en rang.

Devoit-on s'attendre que sous le règne d'un Monarque si au fait des droits de ses Officiers, si attentif à conserver à chacun les siens, si jaloux d'ailleurs d'attirer de la considération à tout ce qui l'environnoit, une question aussi importante, que l'est celle de la juridiction du Grand - Aumônier de France, deviendroit en quelque manière problématique! C'est cependant ce qui est arrivé. Jamais l'autorité spirituelle du Chef du Clergé de la Cour n'avoit reçu ni de si fréquentes, ni de si rudes atteintes, que depuis que le cardinal de Noailles occupoit le siège de Paris. On a rapporté comment l'usage d'appeler les Curés aux mariages qui se célébroient dans la Chapelle royale s'introduisit sous Alphonse-Louis de Richelieu, dit le cardinal de Lyon. Les réclamations perpétuelles de ses successeurs contre cette nouveauté n'empêchèrent pas qu'elle ne fût suivie d'une autre. Vers la fin du dernier

signer l'acte (h). On le vit encore à la cérémonie du Année Baptême de M. le duc de Chartres & de Mademoiselle de Blois sa sœur, le 3 de juillet 1710. Le cardinal de Janson qui en avoit été le Ministre, s'étant fait apporter le registre dans son appartement, se plaignit vivement Regist. de la Grande Aum. au curé de Versailles, de ce qu'il s'étoit avisé d'y insérer folio 166. la clause en présence du Curé. Il ne s'en tint pas là. Trois jours après, devant bénir le mariage de Monseigneur le duc de Berri, petit-fils du Roi, avec Louise-Élisabeth d'Orléans, il fit donner au même Curé, par le sieur des Granges, Maître des Cérémonies, une formule de l'acte, tel qu'il devoit être inscrit sur le registre.

(h) Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le Cérémonial diplomatique de M." du Mont & Rousset, tome 1, page 292. « M. le cardinal de Coissin ne jugea pas à propos de signer l'acte dans le registre; « 1.º parce qu'il ne vouloit pas signer après l'ambassadeur du Duc; « 2.° parce que le Curé y avoit mis que le mariage avoit été fait en « sa présence. Quant à la première raison, le Cardinal avoit tort; « parce que de quelque naissance que soient les gens, un Évêque « ou autre, dans une fonction curiale, doit signer le dernier de tous « pour assurer l'acte. Il en est en ces occasions comme le Notaire dans « les actes publics.Le Cardinal ne devoit donc point regarder ni sa « dignité ni son rang au-dessus de l'Ambassadeur; mais il devoit « se considérer uniquement comme revêtu du caractère de Ministre « de l'Église, dont il faisoit les fonctions; car quoique le Cardinal « foit après la papauté le plus haut degré dans la Hiérarchie « ecclésiastique, cependant dans ses fonctions, il ne peut avoir la « prérogative de signer avant les Parties, autrement l'acte deviendroit « défectueux. Quant à la deuxième raison, il étoit inutile que le « Curé insérât la clause de sa présence au mariage, sa signature « le marquoit assez ».

inouïe, & dont le pontificat des prédécesseurs de M. de Annés Noailles, depuis l'érection du siège de Paris en archevêché, ne fournit aucun exemple.

Mais où il montra d'une manière moins équivoque à quel point il étoit attaché aux principes qu'on vient d'énoncer, c'est dans la conduite qu'il tint en 1711. Une lettre écrite par le Trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes \* à l'évêque de Clermont son oncle, tombe \*L'abl par hasard entre les mains du cardinal de Noailles, & lui apprend que le père le Tellier travaille sourdement à soulever l'épiscopat contre Son Éminence, à cause de la protection qu'elle accordoit au livre des Réflexions morales de Quesnel. Si le fait n'étoit pas vrai, on le trouva du moins vraisemblable, & le Cardinal, déjà disposé à croire le Confesseur capable de tout, en demanda justice au Roi. Il lui écrivit: « Sire, je ne puis Lettre du 1 r plus résister aux mouvemens de ma conscience, qui me dans le pressent depuis long-temps de m'ouvrir à Votre Majesté « de l'abbé sur un sujet d'une conséquence infinie pour Elle & pour « moi. Je ne m'en suis défendu jusqu'à présent, que parce que mes intérêts personnels paroissant y être mêlés, j'ai appréhendé que Votre Majesté n'attribuât au desir secret « de me satisfaire, une démarche que je ne veux faire que par « le zèle de son salut, dont je me sens chargé devant Dieu, « & pour lequel je m'estimerois heureux de donner ma « vie. Mais après y avoir bien pensé, après avoir beaucoup « prié & demandé à Dieu instamment ses lumières & son « secours, je me trouve convaineu qu'aucune considération et

Année » ne doit plus me retenir, & qu'il ne m'est pas permis de 1711. » différer davantage à déclarer à Votre Majesté que le » père le Tellier ne mérite pas la confiance dont Elle » l'honore, & qu'il est incapable de la conduire dans la » voie du Ciel, & qu'en un mot la conscience de Votre Majesté n'est point en sûreté entre ses mains. » Nous supprimons le reste de cette lettre, dont le but, ainsi qu'on en peut juger par le préambule, étoit de convaincre aussi le Monarque de la nécessité indispensable où il étoit de changer de Confesseur. Le Cardinal en écrivit dans le même temps & sur le même ton à Monseigneur le duc de Bourgogne & à Madame de Maintenon; & voyant que ses remontrances n'étoient écoutées de personne, il crut enfin devoir se faire justice lui-même. Vexé par un Jésuite, il s'en prit à tous les Jésuites: tous à l'exception du plus coupable & de quelques autres, qui comme lui dirigeoient des Princes ou des Princesses, furent privés de la faculté de prêcher & de confesser Lettre du 20 dans l'étendue du diocèse de Paris. Il informa Madame août 1711, de Maintenon de cette disgrâce de la Société, & il eut grand soin de lui marquer que l'exception qu'il avoit faite n'étoit qu'un effet de sa respectueuse désérence pour le

de l'abbé d'Orfanne.

...

Souverain. « Sa Majesté, ajoutoit-il, ne laissera pas d'en » être fâchée: mais pour lui plaire il ne m'est pas permis » d'offenser Dieu. Je crains même d'en trop faire pour » marquer mon respect & ma soumission pour Elle. Je » donne de nouveaux pouvoirs au père le Tellier, quoique e ce soit celui qui mérite le mieux de n'en plus ayoir.

J'en fais le sacrifice au Roi, & les remets à sa conscience; « Année priant continuellement notre Seigneur de lui faire con- « 1711. noître le péril qu'il court, en confiant son ame à un « homme de ce caractère ». Nous verrons ailleurs les suites qu'eut cette fameuse querelle, qui pendant le reste de la vie de Louis XIV, ne parut pas avoir fait assez d'impression ni sur le Confesseur, ni sur le Pénitent pour diminuer le crédit de l'un & la consiance de l'autre.

1713.

Le cardinal de Janson, Grand-Aumônier de France, dont elle attaquoit indirectement l'autorité, mourut à Paris, le 24 de Mars 1713, dans la quatre-vingttroissème année de son âge, & la soixantième de son épiscopat. Pour le remplacer, dans des circonstances telles que celles où l'on se trouvoit, il falloit un homme d'un grand nom, & revêtu déjà des dignités les plus éminentes; qui, à ces titres auxquels est attaché le respect du Public, joignit les qualités qui concilient aussi son estime, du zèle, de la prudence, de la capacité, du talent pour la parole; que le Clergé vît sans jalousie à sa tête, & en qui il pût prendre consiance; qui par son affabilité, sa politesse, le charme, en un mot, de ses manières, sût gagner les cœurs, réunir les esprits & pacifier les troubles qui commençoient à s'élever dans le sein de l'Eglise gallicane. Tout cela se rencontroit en la personne du cardinal de Rohan. Il fut nommé Grand-Aumônier, & il prêta entre les mains de Sa Majesté le serment qu'il lui devoit pour cette charge, le 10 juin de la même année.

fouveraines (1), on n'admira pas seulement son érudition théologique, on sut encore frappé du talent singulier qu'il 1713. montroit pour la parole. Deux ans après, il en donna de nouvelles preuves dans un panégyrique de Louis XIV, qu'il prononça comme prieur de Sorbonne; & le Monarque déjà informé de toutes les grandes qualités de l'Orateur, lui marqua bientôt quelle estime il en faisoit, en l'agréant pour Coadjuteur de l'évêché de Strasbourg.

Cette ville étoit alors une nouvelle conquête pour la France & pour la Religion. Le Roi, en la réunissant à la Couronne, venoit de la faire rentrer dans le sein de l'Église romaine, & les Catholiques avoient en 1681 repris possession de la Cathédrale, usurpée depuis plus d'un siècle par les Protestans. Mais quoique la résorme eût cessé d'être dominante dans les murs de Strasbourg, elle y conservoit toujours un parti considérable. L'Université tenoit hautement pour elle avec la moitié des citoyens; division qui formoit comme deux villes dans

<sup>(1)</sup> M. le Tellier archevêque de Reims, proviseur de Sorbonne, ayant resulé de donner à l'abbé de Rohan le titre de sérénissime Prince dans ses Lettres de Socius Sorbonicus, il y eut une décision de Louis XIV, du 9 sévrier 1698, adressée & enregistrée en Sorbonne, par laquelle il sut ordonné que les Princes de Rohan seroient traités, tant en Sorbonne que dans l'Université, comme tous les autres Princes des Maisons souveraines établies en France. Pareille décision du roi Louis XV, donnée le 29 de novembre 1752 en saveur du Prince Louis de Rohan, & inscrite aussi par ordre de Sa Majesté dans les registres de la faculté de Théologie & de l'Université.

NNÉE

1713.

l'enceinte d'une seule. L'établissement du Luthéranisme & les guerres dont l'Alsace étoit depuis long-temps le théâtre, avoient de plus introduit des abus sans nombre dans la discipline & dans les mœurs. Enfin les évêques de Strasbourg, Souverains au-delà du Rhin, faisoient partie du Corps germanique; ils avoient séance dans la Diette générale, & tirés presque tous des plus grandes maisons de l'Empire, ils étoient à la tête du Chapitre le plus noble de l'Allemagne. On peut juger par-là de l'importance de la place destinée à l'abbé de Rohan. l'Évêque, le Clergé, la Noblesse, toute la Province applaudit au choix qu'on avoit fait de lui pour remplir un siège souvent occupé par des Archiducs, par des Princes de Lorraine, de Brandebourg & de Bavière.

L'évènement justifia les espérances qu'on avoit conçues de son gouvernement. Sacré comme Coadjuteur en 1701 dans l'église abbatiale de Saint-Germain-des-Prés par le cardinal de Furstemberg, & devenu Titulaire en 1704 par la mort de cette Éminence, il sut se montrer à la sois Prince & Évêque. En même temps qu'il soutenoit sa dignité temporelle avec la magnificence d'un Souverain, il s'acquittoit avec la sollicitude d'un bon Pasteur des sonctions spirituelles de sa charge, corrigeant les abus, rendant au Service divin la majestueuse décence qui le caractérise, ménageant les prétentions de la Résorme, en conservant les droits de la Religion Catholique, se regardant moins comme le Chef d'un parti, que comme le père d'ensans divisés, protégeant

les uns sans blesser la tolérance qu'il devoit aux autres, Année & au défaut de l'unanimité, maintenant l'ordre & la paix entre tous. Combien de brebis égarées n'a-t-il pas ramenées au bercail, sans employer jamais d'autres moyens que la douceur, les libéralités, la raison & cet heureux don qu'il eut toujours de plaire & de persuader! On ne peut qu'indiquer ici ces faits intéressans; le détail en appartient à l'Histoire ecclésiastique d'Alsace. Nous ne dirons rien non plus de la grande part qu'eut le Prélat à toutes les affaires de la Religion en France, depuis sur - tout que créé Cardinal par le pape Clément XI \*, & nommé Grand-Aumônier \* En 1712. par le Roi, il se vit à la tête du Clergé, Président de ses Assemblées, Chef des plus importantes commissions. Ce sont-là des objets que l'Histoire de l'Eglise gallicane aura soin de présenter un jour avec étendue, & qui, traités même superficiellement, seroient déplacés dans celle-ci.

On comprend que nous fommes au temps où parut la fameuse constitution Unigenitus. Louis, véritablement digne du titre de Défenseur de la Foi, que Saint Remi donna autrefois à Clovis, ou de celui d'Evêque extérieur, dont Eusèbe crut devoir honorer le grand Constantin, Louis, dis-je, après avoir banni de son Royaume le blasphème & les duels, & y avoir fait tomber le Calvinisme sous un seul de ses Edits, n'eut rien tant à cœur sur la fin de ses jours que d'en extirper encore jusqu'au

Tome II.

Dddd

578

germe de toutes nouvelles disputes sur la Religion. Mais le Ciel, content de ses dispositions, ne lui donna pas le temps de consommer cet ouvrage.

1715.

Journ. hist. de Louis XIV, par le père Griffet.

Dès le mois de juin de l'année 1715, on s'apercut qu'il ne se portoit plus aussi bien qu'à son ordinaire. Cependant comme il n'avoit rien changé dans sa manière de vivre, qu'il tenoit règlément ses Conseils, qu'il se promenoit tous les jours, alloit à la chasse, faisoit la revue de ses troupes, on traitoit de légère incommodité ce qui étoit le commencement d'une maladie mortelle. Ce ne fut que vers la fin du mois d'août suivant que le danger se manisesta (m). Le Prince, qui le sentit, s'occupa aussitôt de ses dernières dispositions, par rapport aux affaires de son État & à celles de son salut. Le 2 d'août de l'année précédente, jouissant encore d'une parfaite santé, il avoit fait son testament; monument éternel de la force de son esprit, par le courage avec lequel il envisage la mort, & par la sagesse avec laquelle il donne ses ordres pour l'avenir. Le 23 d'août de celle-ci, il y ajouta un codicile qui ne contenoit que ces mots: Je nomme pour Précepteur du Dauphin le sieur Fleuri ( c'étoit l'ancien évêque de Fréjus ), & pour Confesseur le père le Tellier. Il eut le même jour avec ce père un long entretien, où il lui dit qu'il vouloit se confesser dans l'après-dîner du lendemain, qu'il s'y prépareroit en

<sup>(</sup>m) La gangrène parut alors à une jambe, où Sa Majesté sentoit depuis quelque temps une douleur, qu'on traitoit de Sciatique.

attendant, & qu'il le feroit avertir: mais soit qu'il l'eût oublié le lendemain, ou qu'il se crût moins malade, il 1715. fit tenir le Conseil devant lui après son diner, & travailla ensuite plus d'une heure & demie avec M. Voisin Chancelier de France. Sortant de-là très-fatigué, il alla chez Madame de Maintenon, qui lui proposa de se confesser. C'est encore de bonne houre, répondit-il, je me sens assez bien. Elle repliqua que c'étoit toujours une sage précaution à prendre, & que l'on ne pouvoit trop tôt demander pardon à Dieu de ses fautes. Vous me rendez service, reprit le Roi, je vous en remercie. Sur cela la Marquise écrivit au père le Tellier ce billet, daté de neuf heures du soir. Je viens de laisser le Roi dans une grande agitation, & mourant d'envie de vous voir ce soir. Dans la crainte de faire une nouvelle, ne pourriez-vous pas, mon révérend Père, aller à la fin du souper savoir des siennes, & vous faire voir à lui! Le Prince ayant eu pendant son souper une assez grande foiblesse, demanda sur les onze heures le père le Tellier, à qui il se confessa. Je suis en paix, dit-il ensuite à Madame de Maintenon, je me suis bien confessé. Mon Confesseur veut que j'aie une grande constance en Dieu; je l'ai toute entière. Mais, ajouta-t-il en élevant la voix, je ne me consolerai jamais de l'avoir offensé.

Sa Majesté reposa un peu pendant la nuit, & le jour suivant, 25 d'août, jour de sa sête, Elle se trouva assez de force pour saire entrer les Courtisans à son dîner, pendant lequel les vingt-quatre Violons & les Hauthois D d d d ij

moyen, & chargea le père le Tellier d'aller sur le Année champ en avertir le cardinal de Rohan, afin qu'il donnât les ordres nécessaires pour que l'on préparât tout à l'heure marquée & sans bruit.

Le Roi s'endormit ensuite. A son réveil on lui trouva le pouls fort mauvais & un intervalle d'absence d'esprit, qui effraya tellement les Médecins qu'ils crurent devoir ne pas lui déguiser son état. Sa Majesté sit rappeler aussitôt son Confesseur. Après lui avoir témoigné qu'Elle ne favoit pas pourquoi on s'alarmoit, ne se sentant pas plus mal, Elle lui dit qu'on étoit d'avis qu'Elle reçût le Viatique. Le Père lui répondit que puisqu'on le jugeoit ainsi, il n'y avoit pas à délibérer, & qu'il ne falloit plus songer qu'à se préparer à cette Communion, à laquelle Elle étoit accoutumée de penser dans les précédentes, suivant cette maxime qu'on lui avoit si souvent suggérée, qu'Elle devoit faire chacune de ses Communions, comme si ce devoit être la dernière. Ce discours détermina le Roi à envoyer de nouveaux ordres au cardinal de Rohan, pour aller chercher le Saint Viatique: mais comme personne n'étoit prévenu, il se passa un temps assez considérable avant qu'on pût les exécuter. En attendant, le père le Tellier, qui étoit resté auprès du Malade, le réconcilia, & lui fit renouveler les actes convenables en pareille circonstance. Le cardinal de Rohan arriva enfin portant le Saint-Sacrement. Il étoit accompagné de deux Aumôniers de quartier & du curé de Versailles qui portoit les saintes Huiles. Du reste, la offrirez cette gloire dont il a comblé votre règne; vous «
Année la lui rapporterez toute entière, parce que sans lui vous «
1715.

n'êtes rien: vous lui offrirez la douleur de l'auguste «
Famille qui vous environne, & qui voudroit par sa perte «
assurer votre conservation: vous lui offrirez ensin la crainte «
& toutes les alarmes de tous vos Domestiques dont «
l'affection vous est connue, & de tous vos Sujets dont «
vous avez éprouvé le zèle & le dévouement. Ainsi, «
gloire du monde, tendresse du Sang, affection d'un bon «
Maître, attachement d'un bon Roi à ses Sujets & à «
son Royaume, vous sacrisserez tout à Dieu, parce que «
vous savez que Dieu seul est tout pour vous, puisqu'il «
est votre force, votre consolation & votre espérance. «
Puisse-t-il fortisser en vous, Sire, ces saintes pensées «
& ces saints mouvemens! Nous allons vous apporter la «

Le Roi la reçut avec les plus grandes marques de ferveur, de piété & de résignation à la volonté de Dieu. On lui administra ensuite l'Extrême-onction, & le Grand-Aumônier lui sit encore auparavant ce discours.

fainte Eucharistie. »

Le Sacrement que l'Église va vous administrer, « Sire, si vous le recevez comme vous devez le recevoir, « peut vous soulager dans vos soussfrances, il peut même « vous procurer le rétablissement de votre santé, si c'est « pour la plus grande gloire de Dieu; il peut ensin essacer « le reste de vos péchés, & vous rendre parsaitement « agréable au Seigneur. Souvenez-vous, Sire, de la prière

## 584 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

noi. Mais ajoutez pour vous: que ce soit voire volonté, o mon Dieu, qui s'accomplisse de non pas la mienne.

Pendant ces tristes cérémonies, qui durèrent environ une demi-heure, les Princes & les grands Officiers de la Maison étoient dans la chambre, & les Princesses dans le cabinet du Conseil. Tous reconduisirent le Saint-Sacrement à la Chapelle. Le Monarque les fit ensuite appeler les uns après les autres, & il leur parla avec tant de présence d'esprit, qu'il ne lui échappa pas une seule parole qui ne fût d'une justesse infinie & convenable aux personnes à qui elle s'adressoit. Il ordonna le lendemain 26 au père le Tellier d'aller avertir Madame de Ventadour de lui amener le Dauphin, à qui, avant que de mourir, il vouloit donner sa bénédiction. Le discours qu'il fit à ce jeune Prince a été conservé avec une sorte de vénération, & il le méritoit. Mon cher enfant, lui dit-il, vous allez être bientôt Roi d'un grand Royaume. Ce que je vous recommande le plus fortement est de n'oublier jamais les obligations que vous avez à Dieu: souvenez-vous que vous lui devez tout ce que vous êtes. Tâchez de conserver

les grandes obligations que vous avez à Madame la duchesse de Année Ventadour. Pour moi, Madame, ajouta-t-il, en se tournant 1715.

vers elle, je suis bien fâché de n'être plus en état de vous marquer ma reconnoissance. Il finit en disant à Monsieur le Dauphin: Mon cher ensant, je vous donne de tout mon cœur ma bénédiction. Il l'embrassa ensuite deux sois avec attendrissement.

A midi & demi, Sa Majesté entendit la Messe, après laquelle Elle fit approcher les cardinaux de Rohan & de Bissi, & leur parla pendant une minute. Ensuite adressant la parole à haute voix à tout ce qu'il y avoit de ses Officiers dans la ruelle de son lit & auprès du balustre, Elle leur dit: Messieurs, je suis content de vos services: vous m'avez fidèlement servi. Je suis fâché de ne vous avoir pas mieux récompensé que j'ai fait; les derniers temps ne me l'ont pas permis. Je vous quitte avec regret. Servez le Dauphin avec la même affection que vous m'avez servi. C'est un enfant de cinq ans qui peut essuyer bien des traverses; car je me souviens d'en avoir beaucoup essuyé pendant mon jeune âge. Je m'en vais; mais l'État demeurera toujours. Soyez-y fidèlement attachés, & que votre exemple en soit un pour mes autres Sujets. Soyez toujours unis & d'accord, l'union étant la force d'un Etat; & suivez les ordres que mon neveu vous donnera. Il va gouverner le Royaume; j'espère qu'il le fera bien. J'espère aussi que vous screz voire devoir, & que vous vous souviendrez quelquesois de moi. On ne lui répondit que par des pleurs & des fanglots. Le reste du jour & la nuit suivante se passèrent en des

Eeee

Tome II.

de soumission à la volonté de Dieu, de confiance en sa miséricorde, d'acceptation de la mort & des douleurs de 1715. la maladie poùr satisfaire à la Justice divine. Le Roi, qui avoit commencé de s'en servir lorsqu'il communioit aux grandes sêtes de l'année, se l'étoit sait apporter. Il prioit son consesseur de lui lire l'un après l'autre ces actes si propres à nourrir sa piété. D'autres sois il se faisoit expliquer les prières des Agonisans, & il s'appliquoit les sentimens qui y sont exprimés avec une soi & un courage véritablement héroïque. La tranquillité de son esprit étoit telle que, s'entretenant le soir avec Madame de Maintenon, il lui dit, J'ai toujours ouï dire qu'il étoit difficile de mourir; pour moi, qui me trouve sur le point de ce moment si redoutable aux hommes, je ne vois pas que cela soit si difficile.

Mais la nuit du 27 au 28 il fut extrêmement agité. On l'entendit sans cesse réciter les prières qu'il faisoit ordinairement dans son lit, frappant sa poitrine au Confueor, & nommant les personnes pour qui il avoit coutume de prier, entre autres, le Roi son père & la Reine sa mère. Le matin, comme on lui proposoit de prendre un bouillon, Ce n'est pas là ce qu'il me faut, répondit-il, appelez mon Consesseur. Il lui prit en esset alors une si grande soiblesse, qu'on crut qu'il alloit expirer. Lorsqu'il sut revenu, apercevant dans une glace deux garçons de sa chambre qui sondoient en larmes aux pieds de son lit, pourquoi pleurez-vous, leur dit-il, n'est-il pas temps que je sinisse; vous avez dû depuis long-temps vous préparer à me Eeee ij

grand besoin de toute façon. Le curé de Versailles l'invitant ANNÉE de s'unir à tant de vœux qui se faisoient dans le Royaume pour sa conservation, il n'est pas question de ma vie, répondit-il, mais de mon salut, que je vous prie de bien demander à Dieu, car j'ai confiance en vos prières.

Le 30, quoiqu'il eût la tête fort embarrassée, il revenoit cependant toujours dès qu'on lui parloit de Dieu. Il fit même dans l'après-diner divers actes de piété avec toute la résignation d'un vrai Chrétien. Mais il perdit entièrement connoissance le soir, & tomba dans une espèce de léthargie. Il passa tout le 31 dans cet état d'assoupissement, & il ne parut en sortir que sorsque, sur les dix heures & demie du soir, on lui sit les prières des Agonisans. Alors la voix des Aumôniers ranima tellement ses esprits, qu'on l'entendit distinctement réciter avec eux plusieurs de ces prières. Lorsqu'elles furent finies, le cardinal de Rohan s'étant approché de son lit, il le reconnut encore, & lui dit: Ce sont les dernières grâces de l'Eglise, voulant dire ses derniers secours. Il répéta ensuite plusieurs fois ces paroles: Nunc & in hora mortis. Faites-moi miséricorde, o mon Dieu! venez à mon aide, hâtez - vous de me secourir. Enfin le lendemain 1. er de septembre, jour de Dimanche, sur les huit heures & demie du matin, après une longue & douloureuse agonie, il expira sans aucun effort, comme une bougie qui s'éteint, âgé de soixante-dix-sept ans moins quatre jours, & dans la soixante-treizième année de son règne.

## 590 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

AN NÉE

Telles sont les principales circonstances de la maladie & de la mort édifiante de Louis le Grand: seules, & indépendamment de toutes ses qualités dans l'ordre civil, politique ou militaire, elles prouvent qu'il étoit digne de ce nom, si c'est être véritablement grand, que de savoir mousir en vrai Héros, en parsait Chrétien, en Saint.

On lit dans un Journal imprimé sous le nom de l'abbé d'Orsanne, que le père le Tellier fit faire au Monarque mourant, le quatrième vœu des Jésuites, Sa Majesté ayant fait les trois autres depuis dix à onze ans; que peu avant sa mort, il lui donna le passeport de S. Ignace pour le ciel; & que lorsqu'il eut expiré, il lui mit entre les mains un petit crucifix, qui étoit, dit-on, la marque de l'agrégation à la Société. Le préjugé a-t-il donc affez d'empire sur les esprits, pour les fasciner au point de leur faire écrire ou recevoir sérieusement de pareilles impostures; L'Auteur du livre intitulé, Anecdotes qu Mémoires secrets fur la Constitution, en copiant le Journal, n'a pas eu le front de les adopter. Il s'est contenté de dire que depuis la maladie du Roi, sa constance pour le père le Tellier étoit de beaucoup augmentée, & qu'on ne devoit pas en être furnris s'il étoit urai comme on le disai

chasteté, d'obéissance, & même, comme le prétend l'auteur du Journal, par un vœu spécial d'obéissance au Pape pour aller aux missions de la Chine ou des Indes! Il faut l'avouer, c'est quelque chose de si absurde, & en même temps de si injurieux, qu'il est étonnant que tout le monde ne se soit pas soulevé contre des Écrivains capables, je ne dis pas de l'assurer, mais d'en insinuer même le soupçon.

Le corps du Roi ayant été ouvert le lendemain de fa mort, fut mis, suivant l'usage, dans un cercueil de plomb, & déposé dans la chambre du grand appartement, ornée des plus précieux meubles de la Couronne. Il y demeura pendant huit jours, gardé par les principaux Officiers, le Grand-Aumônier, des Evêques & des Religieux qui psalmodioient jour & nuit. Le 3 de septembre, ses entrailles furent portées à Notre-Dame de Paris par l'abbé de Froulay, Aumônier du Roi, accompagné du sieur des Granges Maître des Cérémonies. Le 6, le cardinal de Rohan porta le cœur à la Maison professe des Jésuites, dans un carrosse où étoient le comte de Charolois, les ducs de Sully & de Tresmes premiers Gentilshommes de la Chambre, le marquis de Maillebois Maître de la Garde-robe, & le sieur de Jaucourt Gouverneur du comte de Charolois. Un Aumônier du Roi, nouvellement en charge & peu instruit de ses droits, crut devoir monter aussi dans ce carrosse, & sit sur cela les plus vives instances auprès de M. le duc d'Orléans, dans le temps qu'on étoit prêt à partir. Son Altesse

ANNÉE 1715.

veille aux Vêpres des Morts, chantées par la Musique de Année la Chapelle & par les Religieux de l'abbaye, officia pontificalement à la Messe. M. de Quiqueran de Beaujeu, évêque de Castres, prononça l'oraison funèbre. A la fin de la Messe, le cardinal & les évêques d'Auxerre, de Séez, d'Angers & de Beauvais firent les encensemens ordinaires autour du corps, qui fut porté ensuite au caveau par les Gardes-du-corps vêtus de leurs habits de deuil, le chaperon en forme; M. rs de Mesmes, Premier Président du Parlement; de Novion, de Menars & d'Aligre, Présidens à mortier, tenant les quatre coins du poële. On dit qu'après le dîner de ces Messieurs, il s'éleva au sujet des grâces la même difficulté qu'on Charles IX. avoit vue autrefois à l'enterrement de Charles IX: c'est-à-dire, que la Cour sit apparemment de ces protestations qu'on regarde comme de style. La cérémonie fut terminée par des vœux pour la vie de Louis XV.

Louis XV, en faisant l'espérance de la Nation, étoit Louis XV, aussi l'objet de ses plus vives alarmes. Unique reste de BIEN-AIMÉ. tant de Princes dont on avoit vu la Maison royale composée, & dont on pleuroit encore la perte récente, on trembloit avec d'autant plus de raison pour ses jours, qu'il étoit dans l'âge le plus tendre, & qu'il paroissoit de la complexion la plus foible. Né à Versailles le 15 février 1710, de Louis duc de Bourgogne, puis Dauphin, & de Marie-Adelaïde de Savoie, il avoit été ondoyé aussitôt par le cardinal de Janson, en ce temps-là Grand-Aumônier de France. Deux ans après,

Ffff

Tome II.

entreroit au Conseil de Régence, pour y présenter le Année mémoire des bénéfices vacans, & proposer les personnes qu'il croiroit les plus capables de les remplir. Ensuite par un codicille, Elle avoit désigné pour Confesseur du Roi le père le Tellier. Le Régent commença par exiler ce Père, qui se retira d'abord à Amiens, puis à la Flèche, où il mourut le 2 de septembre 1719, détesté d'une partie de la France, peu regretté de l'autre, & même de sa Société, à qui, il n'y a point eu de Jésuite sans prévention qui ne soit convenu qu'il a fait un tort infini.

1715.

Ce n'étoit pas assez d'avoir jeté à la mer celui qu'on 1716. regardoit comme la cause de la tempête; Son Altesse Royale crut devoir au parti anticonstitutionnaire de nouveaux ménagemens. Ayant établi, pour la nomination aux bénéfices & les autres affaires concernant la Religion, un Conseil de Conscience, elle y appela le cardinal de Noailles, l'en fit Président, l'honora de la constance la plus distinguée, & s'attacha à le gagner par toutes les voies imaginables. Avec de pareilles dispositions il n'étoit pas à craindre qu'on nommât un Jésuite pour remplir auprès du jeune Monarque l'importante place dont la Société étoit depuis si long-temps en possession. Le 9 de novembre 1716, Sa Majesté faisant depuis le commencement de cette année sa résidence à Paris dans le palais des Tuileries, le duc d'Orléans envoya chercher Journal de l'abbé Fleury, & lui déclara qu'il l'avoit choisi pour être d'orsanne. Confesseur du Roi, parce qu'il n'étoit ni Jésuite, ni

d'Anjou & de Berri ses petits-fils. En 1706, leur Année éducation étant entièrement achevée, l'abbé Fleury fut gratifié du prieuré d'Argenteuil dans le diocèse de Paris. Exact observateur des Canons, dont il avoit fait une étude particulière, il donna en recevant cette nouvelle grâce un exemple de désintéressement trop beau, trop rare pour être passé sous silence: il remit à Sa Majesté l'abbaye du Locdieu. Dès-lors délivré des embarras de la Cour, où il n'avoit pas laissé de vivre comme dans une parfaite solitude, ne se mêlant que des devoirs de son emploi, & donnant le reste de son temps au travail, il résolut de se livrer désormais tout entier à l'étude & à la composition, sans autre commerce que celui de quelques personnes choisses, avec qui il faisoit souvent des conférences. Mais la Providence, qui se plaît quelquefois à déranger les projets des hommes pour éprouver leur vertu, permit qu'à l'âge de soixante-seize ans, on vînt encore l'arracher à sa chère retraite pour lui confier le poste de Confesseur du Roi. Le 14 de novembre, cinq jours après sa nomination, il fut présenté

Le Clergé de la Cour venoit alors de perdre un autre Savant en la personne du cardinal de Polignac, qui s'étoit démis de sa charge de Maître de la Chapelle-musique en faveur de Charles - Louis - Auguste le Tonnelier de Breteuil, moyennant la somme de cent cinquante mille livres. Le reste de la vie de ce Cardinal, depuis sa

en cette qualité au jeune Prince, & introduit dans le

Conseil de Conscience par le Régent.

ANNÉE démission, fut mêlé de nouvelles disgrâces & de nouvelles faveurs dont le détail n'appartient plus à notre Histoire. Il mourut à Paris le 20 de novembre 1741; & ce qui dut être pour lui un grand sujet de scrupule à cette dernière heure, c'est qu'il mourut sans s'être montré à l'Eglise d'Auch, dont il étoit Archevêque depuis quinze ans.

L'abbé de Breteuil prêta serment le 8 de septembre Mém. ms. 1716, entre les mains du Grand-Maître de France. Le jour de la Toussaints, il prit séance dans la Chapelle à la gauche du prie-Dieu du Roi, revêtu du rochet & du camail. A la Cour, jusque dans les plus petites choses, il faut que tout soit compassé sur l'étiquette: les Aumôniers du Roi furent choqués de cet habit. Ils allèrent d'abord après la grand-Messe en porter leurs plaintes à M. le Régent, & lui exposèrent que dans aucune cérémonie on n'avoit vu les Maîtres de la Chapelle-musique en rochet & camail, à moins qu'ils ne fussent Évêques. Son Altesse Royale eut égard à leurs représentations, de manière que, lorsque l'abbé de Breteuil vint lui faire les siennes, elle lui dit, qu'en attendant la majorité du Roi, qui décideroit alors la question comme il jugeroit à propos, il falloit qu'il s'abstînt de paroître au prie-Dieu dans aucun office, soit dans la Chapelle ou ailleurs. Ce que l'Abbé exécuta si ponctuellement, qu'il n'assista pas au Sacre même du Roi, quoiqu'il se sût rendu à Reims, pour donner ses ordres à la Musique. On ne voit pas que cette contestation ait été décidée depuis. Il y a même un exemple qui semble prouver que les Maîtres

de la Chapelle-musique abandonnèrent leurs prétentions à cet égard; car l'abbé de Vauréal, successeur immédiat de M. de Breteuil assista à l'Office le jour de la Pentecôte de l'année 1732 à la gauche du prie-Dieu du Roi avec le rochet seulement & le manteau par-dessus, de même que les Aumôniers, quoiqu'il fût déjà nommé à l'évêché de Rennes.

Dès que le Roi eut accompli sa septième année, il fut remis entre les mains des personnes préposées à son éducation (n). On songea aussitôt à l'accoutumer aux exercices publics de la Religion, en le faisant assister au service Divin plus fréquemment qu'il n'avoit fait jusque-là. Sur la demande du maréchal de Villeroy son Gouverneur, France, juin le cardinal de Rohan nomma huit Feuillans pour venir 1717. les dimanches & fêtes chanter les Vêpres dans la Chapelle du château des Tuileries, & y faire tous les jours la prière du soir à l'imitation de ce qui se pratiquoit dans la Chapelle de Versailles. Ces Pères s'acquittèrent de ces fonctions pour la première fois le 13 de juin 1717. Mais le 16 du même mois, l'abbé de Breteuil ayant remontré au Grand-Aumônier qu'il avoit agi contre les droits des Chapelains & Chantres de la Chapelle-musique de Sa Majesté, & ceux-ci ayant de leur côté formé opposition à l'entreprise des Feuillans, le procès sut porté

Mercure de

1717.

<sup>(</sup>n) Cet usage, communément observé à l'égard des enfans des Princes, remonte à la plus haute antiquité. L'empereur Julien nous apprend, dans son Misopogon, qu'on l'avoit mis à l'âge de sept ans entre les mains d'un Gouverneur.

première fois qu'un Prince du Sang avoit été traité en Roi, en pareille occasion. Il y en a un exemple entre autres sous Charles IX. En 1570, ce Monarque étant à Monceaux, & ne pouvant revenir pour se trouver à une procession générale qui devoit se faire à Paris, y envoya le duc de Montpensier pour y tenir sa place, & y recevoir tous les honneurs dûs à la Majesté royale. Le Régent ne trouva donc aucune opposition. Il eut un rang distingué tant dans l'église de Notre-Dame qu'à la procession, où il marcha seul avant le Premier Président. Les Aumôniers du Roi auroient dû être auprès de lui pour le servir: aussi firent-ils leurs plaintes le lendemain de ce qu'ils n'y avoient pas été invités par le sieur des Granges, Maître des cérémonies.

17 i 8.

François de Valbelle, évêque de Saint-Omer, se démit en 1718 de la charge de Maître de l'Oratoire en faveur de Louis-Gui Guérapin de Vauréal, qui prêta serment entre les mains du Grand-Maître de France le 24 d'août. Le 26 du mois de février précédent, le Roi avoit introduit dans le Clergé de sa Chapelle un nouvel Officier, par la création de la charge de Clerc de Chapelle ordinaire, dont les sonctions sont de suppléer au désaut des Clercs de Chapelle de quartier, malades ou absens. Sa Majesté lui attribua neus cents soixante livres de gages, avec quinze cents livres pour sa nourriture; & le 1. cr de janvier 1719, Elle donna une Déclaration pour faire jouir le sieur Pernot, qui en sut le premier titulaire, des mêmes priviléges dont jouissoient les autres Officiers de sa Maison.

Tome II.

Gggg

## HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année

L'année 1720 nous offre un évènement plus inté-1720. ressant. C'est l'exécution du projet conçu par Louis XIV, touchant la suppression de la vénalité des charges d'Aumônier, de Chapelain & de Clerc de Chapelle. Du vivant de ce Monarque, il y avoit déjà eu quelques charges d'Aumônier données gratuitement. L'abbé d'Argentré, mort évêque de Tulles en 1740, avoit ainsi obtenu la sienne en 1709, & depuis Sa Majesté avoit continué d'en disposer de la même manière, à mesure qu'elles vaquoient par mort ou par démission pure & simple; de sorte qu'il n'en restoit plus que deux pour lesquelles on eût financé (p). Le remboursement de Mercure de toutes ces charges fut arrêté le 16 d'avril, & réalisé au mois de juillet suivant en billets de banque; savoir, deux Aumôniers à quarante mille livres, huit Chapelains à douze mille livres, huit Clercs de Chapelle à dix mille livres, un Chapelain ordinaire à quinze mille livres, & un Clerc de Chapelle ordinaire aussi à quinze mille livres. Les titulaires & leurs survivanciers devoient demeurer en fonctions, & jouir des mêmes gages & prérogatives qui leur étoient ci-devant attribués: ils perdoient uniquement la faculté

France, avril & juillet 1720.

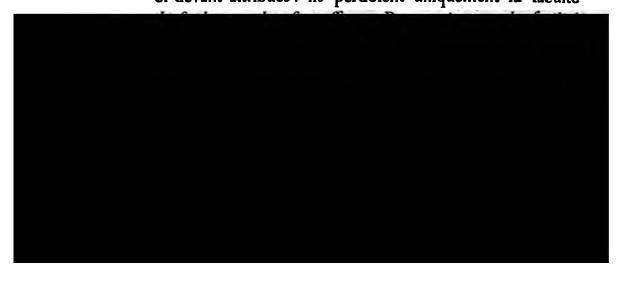

pour celui qui achette! La raison qui avoit demandé qu'on Année en tirât les autres, ne militoit-elle pas avec beaucoup plus 1720. de force contre la vénalité de celles-ci! On fit aussi vers le même temps une grande réforme dans la Musique de la Chapelle du Roi, d'où plusieurs furent congédiés avec de modiques pensions. L'intention du Régent étoit de réduire la dépense de Sa Majesté pour cet objet à cinquante mille écus, au lieu de plus de cent mille auxquels elle montoit sous le règne de Louis XIV (9).

1721

Le Grand - Aumônier, dont les affaires de l'Église de France avoient jusqu'ici exercé le zèle, partit au commencement de 1721 pour aller signaler ses talens politiques à Rome. Il y arriva peu de jours après la mort de Clément XI; & il entra au Conclave, qui éleva Innocent XIII sur le Saint-Siége. La part qu'eut le cardinal de Rohan à cette élection, son mérite personnel, sa magnificence fixèrent sur lui les yeux des Italiens & des Étrangers, tandis que son affabilité & l'usage qu'il sit de la consiance dont l'honora le nouveau Pontise, lui concilioient leurs cœurs. On se souvient encore des sêtes qu'il donna & des largesses qu'il répandit à l'occasion de la convalescence du Roi, dont une

<sup>(</sup>q) Par l'article VII de l'Édit du mois d'août 1761, dont nous parlerons à la fin de cette Histoire, la dépense de la Musique du Roi a été fixée irrévocablement à la somme de trois cents vingt mille livres. Indépendamment de celle de onze mille huit cents trente livres à laquelle montent les gages & appointemens des Chapelains & Clercs, composant ce qu'on appelle la grande Chapelle.

1721.

maladie violente, mais heureusement de peu de durée, avoit menacé les jours; & cette Capitale du monde, où les grands spectacles sont si communs, n'en a peut-être pas vu depuis de plus digne de repaître l'avide curiosité de ses habitans. Après un séjour d'un peu moins d'une année, le Cardinal reprit la route de France, recevant de tous les princes d'Italie qui se trouvoient sur son passage, des honneurs qu'on ne désère qu'aux Souverains. La goutte dont il fut attaqué à son arrivée à Paris, ne Mercure de lui permit de saluer le Roi que le 4 de sévrier 1722; il fut même obligé de se faire porter en chaise jusqu'à l'antichambre de Sa Majesté, qui courut avec empressement au-devant de lui, & lui témoigna sa satisfaction en lui accordant une place dans le Conseil de Régence. On dit qu'il avoit apporté de la Cour Pontificale plusieurs Brefs, sur la nature desquels on ne nous apprend rien. Mais à en juger par ce qui se passa dans l'affaire dont nous allons rendre compte, il ne paroît pas que le Ministère françois fût alors fort disposé à faire usage des Brefs de Rome.

Les Jésuites voyoient toujours avec douleur la con-1722.

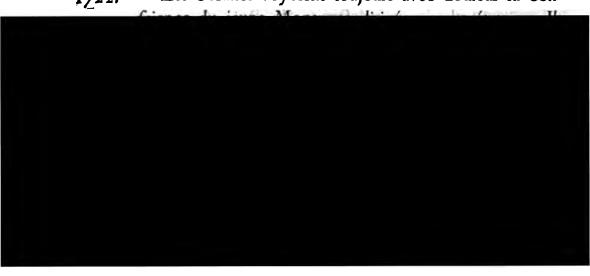

assure qu'ils surent si bien mettre Philippe V dans leurs intérêts, que cette restitution fut un des articles secrets des traités faits avec le père d'Aubenton, Confesseur de Mémoires de la Régence, Sa Majesté Catholique, lorsque l'on conclut le double tome 111, mariage de l'Infante & du prince des Asturies. Quoi qu'il en soit, le bruit se répandit dès le commencement de l'année 1722 que l'abbé Fleury étoit sur le point de se démettre de sa charge, à cause de son grand âge. Le cardinal de Noailles, en étant informé, alla trouver le Régent, & lui représenta ce qu'il lui avoit déjà dit plusieurs fois, qu'il ne falloit pas donner pour successeur à cet d'Orsanne, Abbé un homme de Communauté, encore moins un Jésuite. Au mois de mars, comme il lui en parloit encore, Son Altesse Royale lui déclara nettement qu'elle ne pouvoit plus se dispenser de nommer un Jésuite, qu'elle l'avoit promis au roi d'Espagne, qui le desiroit, & qu'elle croyoit le père de Lignières très-propre à remplir cette place. Le cardinal fort surpris repliqua, qu'à la vérité le père de Lignières avoit des pouvoirs pour contesser Madame, mais que ses pouvoirs se bornoient à elle seule, & qu'il ne lui en donneroit point pour confesser le Roi. On laissa dire Son Eminence: le 31 du même mois, le Jésuite n'en fut pas moins présenté au Roi en qualité de Confesseur par le duc de Bourbon & le Maréchal de Villeroy.

Bertrand-Claude Taschereau de Lignières, sans avoir les talens de la plupart de ceux qui l'avoient précédé dans cet emploi important, étoit doué de la vertu & de

Année la probité qu'il demande. Il dirigeoit depuis plusieurs années la duchesse douairière d'Orléans, mère du Régent; & les égards dûs à cette Princesse l'avoient toujours mis à l'abri des traits fulminans que le cardinal de Noailles avoit lancés en différentes occasions contre la Société (r). Mais dès qu'il eut été nommé Confesseur du Roi, rien ne fut capable de disposer le Prélat en sa faveur. Il étoit irréprochable, il est vrai: mais son habit ne l'étoit pas; & sur ce prétexte singulier, M. de Noailles s'obstina à lui refuser une approbation qu'il avoit continuée autrefois au père le Tellier, quoique de son aveu, ce fût celui qui méritoit le mieux de n'en plus avoir. On pouvoit s'en passer: c'étoit du moins le sentiment de nos plus habiles Jurisconsultes canonistes, qui soutenoient que les rois de France, en vertu des priviléges qui leur ont été accordés par le Saint-Siége, ont le droit de se choisir tels Confesseurs qu'ils jugent à propos, sans être assujettis à ne faire tomber leur choix que sur

<sup>(1)</sup> Le père la Ferté, Jésuite, ayant prêché au Louvre devant le Roi le jour de la Toussaints de l'an 1716, sans avoir fait renouveler ses pouvoirs par le cardinal de Noailles, cette Éminence sit signifier

les Prêtres approuvés de l'ordinaire (s). Mais en prenant Anné E ce parti, on s'exposoit à quelque nouvel éclat de la part de l'Archevêque de Paris, qui n'auroit pas manqué de regarder le mépris de ses pouvoirs comme un attentat énorme contre les droits de l'épiscopat; & l'on étoit si las de querelles & de contestations ecclésiastiques, qu'on jugea, avec raison, que dans les circonstances présentes il étoit plus expédient de ne pas faire tout ce qu'on pouvoit.

Les fêtes de Pâques approchoient. Il fut convenu qu'à cette solennité ce seroit encore l'abbé Fleury qui confesseroit le Roi. Mais le jour même de Pâques, cet abbé eut une attaque d'apoplexie qui le mit hors d'état de s'acquitter d'un pareil ministère. Il fallut différer la confession du Prince, & pour l'entendre, on proposa l'abbé d'Argentré, l'un des Aumôniers de Sa Majessé. Celui-ci, homme d'un vrai mérite, & qui à beaucoup d'érudition joignoit une grande douceur & simplicité de mœurs, avoit eu autrefois des pouvoirs du cardinal de Noailles, qu'il n'avoit pas fait renouveler. Il crut devoir en demander de nouveaux à Son Eminence, qui les lui accorda volontiers. Muni de cette approbation récente, & mandé par le maréchal de Villeroy, il se rendit le samedi, veille de Quasimodo, en habit convenable auprès

1722.

<sup>(1)</sup> Voyez une consultation de M. d'Héricourt sur ce sujet dans ses Euvres posthumes, tome I, page 140. L'Éditeur remarque qu'elle n'est ni datée, ni signée; mais qu'elle est écrite toute entière de la main de M. d'Héricourt.

daté du 19 de mai, & portant une ample concession de ANNÉE la grâce qu'on demandoit. Mais au lieu d'en faire usage 1722. on eut recours à un autre moyen: ce fut de tirer le père de Lignières hors de la juridiction du cardinal de Noailles. Pour cet effet, le Général des Jésuites envoya une obédience qui ordonnoit que le nom de ce Religieux fût rayé du catalogue des Pères de la maison de Saint-Louis, & fixoit sa demeure à Pontoise. Là, il devoit recevoir des pouvoirs du Grand-Vicaire établi en ce lieu par l'archevêque de Rouen, venir trois fois la semaine à Versailles pour disposer le Roi à sa première communion, & le confesser à Saint-Cyr avec de nouveaux pouvoirs de l'évêque de Chartres. Cet arrangement, tout bizarre qu'il étoit, fut exécuté. Le Roi quitta Paris le 15 de juin pour venir faire sa résidence à Versailles. Le 29, fete de S. Pierre, il alla à Saint-Cyr, accompagné de M. le duc d'Orléans Régent, de M. le Duc, de M. le comte de Clermont, du maréchal de Villeroy, &c. & il se rendit directement à l'église. Après le Te Deum chanté par les Dames, il passa dans la sacristie, où le père de Lignières l'attendoit revêtu du surplis. Ils y furent seuls l'espace d'un quart d'heure, pendant lequel ce Père entendit la confession du jeune Prince. Sa Majesté rentra ensuite dans l'église, & y entendit la Messe, le Jésuite se tenant à côté de son prie-Dieu.

Le cardinal de Rohan, qui avoit porté les égards pour son confrère, jusqu'à paroitre ne prendre aucun intérêt à l'affaire du Confesseur, quoiqu'il y en eût Tome II Hhhh

1722. Journal

beaucoup, n'en fut pas traité lui-même avec plus de ménagement : il se vit attaqué à son tour au sujet de la Confirmation du Roi. Le cardinal de Noailles lui envoya d'Orfanne, un long Mémoire, dans lequel on s'efforçoit de prouver que l'administration de ce Sacrement ne pouvoit appartenir au Grand-Aumônier, qui n'avoit, disoit-on, ni droit ni priviléges pour faire des fonctions épiscopales à la Cour. C'étoit contredire les faits les plus notoires, & anéantir d'un seul coup la plus belle prérogative d'un Officier, qu'on a toujours regardé, depuis sa création, comme le propre Pasteur du Roi & l'évêque de la Cour. Celui-ci répondit par un autre Mémoire, où, sans entrer dans le détail des titres qui établissoient son droit, il se contentoit de dire que la Consirmation du Roi ne pouvant être différée, il espéroit que M. le Régent voudroit bien décider en faveur de la dernière possession; & qu'il étoit connu de tout le monde, que le Grand ou le premier Aumônier avoit confirmé les trois Princes, petits - fils de Louis XIV. Le cardinal de Noailles repliqua, que si son Altesse Royale vouloit juger la provision, sans toucher au fond, elle devoit être donnée

1722.

Ministre de la cérémonie étoient déterminés. Elle fut ANNÉE faite en conséquence, dans la chapelle de Versailles, le Dimanche 9 d'août, par le Grand-Aumônier, le Roi ayant été confessé la veille à l'abbaye de Saint-Cyr, par le père de Lignières. Le 14 fuivant, ce Prince retourna à Saint-Cyr pour se confesser; & le lendemain, fête de l'Affomption, il reçut pour la première fois la Sainte Communion, des mains du cardinal de Rohan, dans l'église paroissiale de Notre-Dame de Versailles. Les coins de la nappe étoient tenus du côté de Sa Majesté, par le duc d'Orléans & le duc de Chartres, & du côté de l'Autel, par les abbés de Pezé & de Froulay, Aumôniers de quartier.

Ces cérémonies, où le jeune Monarque édifia tous les assistans par sa piété, furent comme le prélude de celle de son sacre. Le 22 d'octobre de la même année, étant arrivé à Reims pour cette grande action, il alla descendre à la porte de l'église métropolitaine; & il y fut reçu par l'archevêque Armand - Jules de Rohan-Guémené, à la tête de son Chapitre, assisté des évêques de Soissons, de Laon, de Beauvais, de Châlons, de Noyon & d'Amiens, ses suffragans, tous en chape & en mitre. On le conduifit processionnellement à son' prie - Dieu, dressé au milieu du chœur sous un dais. Pendant qu'on chantoit le Te Deum, il sit présent à cette église d'un magnifique Soleil d'argent doré, du poids de cent vingt-cinq marcs. Le famedi suivant, veille du Sacre, il assista dans la même église aux premières

Hhhh ij

1722.

On lui dit qu'un grand Empereur n'en avoit pas fait difficulté en pareille occasion, ainsi qu'on le lit dans l'Histoire de sa vie: & moi, répondit-il, jaime mieux qu'on lise dans l'Histoire de la mienne que je n'en ai point pris. Le lendemain, le Roi fut reçu dans la même église, Grand-Maître de l'Ordre du Saint-Esprit, après avoir prêté le serment prescrit par les statuts, entre les mains de l'archevêque de Reims, qui officia encore à cette nouvelle sête, assisté de trois Chapelains & de trois Clercs de la Chapelle-musique de Sa Majesté. Trois jours après le Prince se rendit en cérémonie à l'abbaye de Saint-Remi, où l'on avoit apporté de Corbeni, la châsse de Saint-Marcoul; il y commença une neuvaine que l'abbé d'Argentré fut chargé de continuer. Ayant entendu la Messe & communié de la main du Grand - Aumônier, il alla faire sa prière devant les Reliques de Saint-Marcoul, & se fit inscrire à la tête du catalogue des Confrères enrôlés sous le nom de ce Saint: de-là, il passa dans le parc de l'Abbé, où il toucha plus de deux mille malades des écrouelles, rangés dans les allées.

La majorité du Roi suivit de près son Sacre. Elle fut solennellement déclarée dans un Lit de Justice, que le Monarque tint le 22 de février 1723, après avoir entendu, suivant l'usage, la Messe d'un de ses Chapelains dans l'églife de la Sainte-Chapelle. Cet heureux évènement devint le terme des rigueurs de l'archevêque de Paris, à l'égard du père de Lignières. M. le Duc représenta d'Orjanne,

1723.

alors fortement à Sa Majesté, qu'il ne lui convenoit 1723. plus d'aller se confesser à Saint-Cyr, comme Elle avoit fait jusque-là; & que si le cardinal de Noailles s'obstinoit à refuser encore des pouvoirs au Jésuite, il falloit se servir de ceux du Pape: il ajouta plusieurs autres choses très-vives contre le Cardinal, dont le procédé lui sembloit un abus de la Puissance spirituelle, d'autant moins tolérable qu'il blessoit le respect dû à la Puissance temporelle. C'étoit, en effet, ce que pensoient & ce que disoient hautement des Gens très - instruits dans la science du Droit canonique. Le Prélat, craignant qu'on n'en vînt à se passer de lui, convint enfin, après quelques négociations, que le Roi pouvoit se choisir un Confesseur, & que si Sa Majesté vouloit absolument conserver le père de Lignières en cette qualité, il lui accorderoit son approbation, sans que la chose pût tirer à conséquence pour le reste de la Société. Sur cette parole, ce Père étant. allé le mardi de la semaine Sainte, 23 mars, voir Son Éminence, Elle lui donna tous ses pouvoirs.

1724.

Il étoit juste qu'un Souverain qui s'honore du titre de Roi Très - Chrétien, consacrât les premiers actes de son autorité à la gloire de celui de qui il la tenoit. Conservé comme par miracle, une vive reconnoissance dont ses Peuples partageoient avec lui le sentiment, l'engageoit d'ailleurs plus qu'un autre à rendre hommage au Roi des Rois. Louis s'en acquitta en vrai Fils aîné de l'Église. Il publia une Déclaration qui est le chefd'œuvre de la Politique chrétienne. Par cette Loi, il

annonce à tous ses Sujets qu'il ne veut qu'une Religion Anné E dans ses Etats. Tout acte contraire à la Catholique est puni de la peine des galères perpétuelles pour les hommes, & de la prison perpétuelle pour les femmes.

Impatient en même temps de marquer son nouveau gouvernement par ses bienfaits, il fit une promotion de cinquante-huit Commandeurs ou Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, qui furent reçus par Sa Majesté dans la chapelle de Versailles le 3 de juin, veille de la Pentecôte, après les premières Vêpres. A la Grand'messe du lendemain, le Roi alla à l'Offrande, tenant un cierge à la main, chargé d'autant de demi-louis d'or p. 458.

Mém. mf. qu'il avoit d'années. Tous les Chevaliers y allèrent aussi de Chupperel, après lui, & donnèrent parcillement chacun un cierge, auquel étoit attaché un demi-louis d'or; pièce qui représentoit l'ancien écu d'or. Les Chapelains & Clercs de la Chapelle, prétendant que cette offrande devoit ·leur revenir, firent toutes sortes d'instances auprès du Chapitre de l'Ordre, pour qu'elle leur fût adjugée : mais elle fut remise en entier au Prieur des Augustins de Paris. Autre cérémonie qu'on observa alors, & qui aujourd'hui n'est pas plus en usage que l'offrande dont on vient de parler. Après que l'abbé d'Argentré, Aumônier du Roi, eut présenté le pain béni à Sa Majesté & aux Princes du Sang, deux Clercs de Chapelle le présentèrent aux Chevaliers à droite & à gauche. Le lundi 5 de juin, le Monarque en habit & manteau violet & le collier de l'Ordre par-dessus, accompagné comme les deux jours

précédens, se rendit à la même Chapelle, & y fit chanter un Service solennel, pour le repos des ames des Commandeurs & Chevaliers morts. Ce Service, quoique prescrit par les statuts de l'Ordre, étoit quelquesois \* En 1734. négligé: Sa Majesté ordonna dans la suite \*, qu'il seroit célébré tous les ans le 2 de janvier, ou la veille de la Purification lorsque le 2 de janvier tombe un dimanche.

1725.

L'État goûtoit en paix toutes les douceurs d'un règne qui ne s'annonçoit que par des traits de religion & de bienfaisance: mais, pour lui faire espérer une longue suite de jours tranquilles, il falloit unir le jeune Monarque avec une épouse qui lui donnât des Successeurs. On jeta les yeux sur Marie - Charlotte - Sophie - Félicité Leszczinska, fille unique de Nicolas-Stanislas Leszczinski, élu roi de Pologne en 1704, & de Catherine comtesse de Bnin Opalinska. Le duc d'Orléans ayant été chargé d'aller à Strasbourg, épouser au nom du Roi cette Princesse, la cérémonie se sit le 15 d'août sête de l'Assomption: époque remarquable, & pour la France en général & pour la nouvelle Reine en particulier; pour la France, puisque ce jour est consacré à perpésuer s'étoit rendu à Strasbourg pour bénir cet auguste Mariage, ANNÉE reçut à la porte de sa Cathédrale, la Princesse, conduite 1725.

par le roi & la reine de Pologne, ses père & mère; & après qu'elle sut arrivée à son prie-Dieu, au milieu du chœur, il lui adressa le discours suivant:

MADAME, « quand je vous vois dans ce saint Temple, & que vous approchèz de nos Autels pour y « contracter l'auguste Allianée qui va vous unir au plus « grand des Rois & au plus aimable des Princes, j'adore « les desseins de Dieu sur vous, & j'admire avec transport « par quelle route la Providence vous conduit au Trône « fur lequel vous allez monter. Vous êtes, Madame, d'une « Maison illustre, par son ancienneté, par ses Alliances, « & par les emplois éclatans que les grands Hommes « qu'elle a donnés à la Pologne, ont successivement remplis « avec tant de gloire. Vous êtes fille d'un père, qui dans « les différens évènemens d'une vie agitée par la bonne « & par la mauvaise fortune, a toujours réuni en lui « l'honnête homme, le héros & le chrétien. Vous avez « pour mère & pour aïeule des Princesses, qui semblables « à Judith & à cette femme forte, dont l'Écriture fait « le portrait, se sont attiré la vénération & le respect de « tout le monde, par la fidélité avec laquelle elles ont « toujours marché dans la crainte du Seigneur. On voit « en votre personne, Madame, tout ce qu'une naissance « heureuse & une éducation admirable, soutenue par des « exemples également forts & touchans, ont pu former « de plus accompli. En vous règnent cette bonté, cette «

Įiii

vous y voit, sensible à vos malheurs, admire votre « ANNÉE vertu; l'odeur s'en répand jusqu'au Trône d'un jeune « 1725. Monarque, qui par l'éclat de sa Couronne, par l'étendue « de sa Puissance, & plus encore par les charmes de sa « Personne, pouvoit choisir entre toutes les Princesses du a monde. Guidé par de sages conseils, il fixe son choix « sur vous; & c'est ici que le doigt de Dieu se maniseste: « il se sert du malheur même qui sépare le Roi votre père « de ses sujets, & qui vous enlève à la Pologne pour « nous donner en vous une Reine, qui sera la gloire d'un « père & d'une mère dont elle fait la consolation & les « délices; une Reine qui rendra heureuse la Nation la « plus digne de l'être, au moins par son respect & par sa « fidélité pour ses Souverains; une Reine qui inviolablement « attachée à ses devoirs, pleine de tendresse & de respect « pour son époux & pour son Roi, & sagement occupée « de ce qui peut lui procurer le solide bonheur, rappellera « les temps de l'impératrice Flaccile, dont l'histoire nous « apprend que n'ayant jamais perdu de vue les préceptes « de la loi divine, elle en entretenoit assidûment le grand « Théodose, & que ses paroles comme une pluie séconde « arrosoient avec succès les semences de vertu que Dieu « avoit mises dans le cœur de son époux. Venez donc, « Madame, venez à l'autel; que les engagemens que vous « allez prendre, saints par eux-mêmes, puisque, selon « l'Apôtre, ils sont le symbole de l'union de Jésus-Christ « avec son Eglise, soient encore sanctifiés par vos dispo-« sitions. Pénétrée de ce que vous devez à Dieu, faites-lui «

## 620 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

Année » hommage de ce que vous êtes, & de ce que vous 1725. » allez être; reconnoissez qu'en couronnant vos mérites il » couronne ses dons. Et vous, Chrétiens qui m'écoutez, » en voyant les récompenses éclatantes qui sont données » dès ce monde à la vraie vertu, apprenez à la respecter & à l'aimer ».

Après ce discours, la Princesse donna la main au duc d'Orléans, qui s'étoit mis à sa droite, & le Cardinal les maria selon les formes prescrites par l'Église: puis il célébra la Messe pontificalement. Vers la fin, la nouvelle Reine & le duc d'Orléans s'avancèrent auprès de l'Autel, & s'y mirent à genoux sous le poële, tenu par M. d'Antin évêque-duc de Langres & M. le comte de Truchsés, tous deux chanoines de Stratbourg, pendant que le célébrant récita les oraisons accoutumées. On chanta ensuite le Te Deum; & la cérémonie sut terminée par cet autre discours que le Cardinal sit à la Reine.

MADAME, « permettez - moi à la fin de l'auguste » cérémonie qui comble nos espérances & nos vœux, de » demander à Votre Majesté sa protection royale pour » l'Église de Strasbourg. Cette Église n'a point oublié &



lui doit l'avantage de se voir rétablie dans la possession « Année de ce saint temple, dont elle avoit été bannie. Tout « 1725. nous rappelle ici sa pieuse & royale magnificence; les « temples ornés, les Pasteurs libéralement entretenus, les « missions fondées, les nouveaux convertis protégés & « secourus, sont autant de monumens du zèle & de la « piété d'un Roi dont la mémoire ne finira jamais. Il n'a « pas eu la consolation d'achever l'ouvrage qu'il avoit « entrepris, c'est-à-dire, la réunion de toutes les brebis « de cet illustre troupeau dans un même bercail; elle étoit « réservée au digne héritier de son zèle & de sa couronne. « Ce sera vous, Madame, qui représenterez à votre auguste « époux ce qu'exigent de lui le souvenir de son bisaïeul, « sa propre gloire, & nos besoins, qui sont ceux de la « Religion. Vous ne demanderez point que l'on ait « recours à ces voix qui aigrissent sans persuader; elles ne « seroient point du goût de Votre Majesté, & à Dieu ne « plaise que nous voulussions les lui suggérer. Ils sont vos « Sujets, Madame, ces enfans qui nous méconnoissent; « & l'Eglise de Strasbourg, pleine de confiance dans la « miséricorde de Dieu, se regarde toujours comme leur « mère. Nous vous conjurons donc par les entrailles de « Jésus-Christ, d'employer pour procurer leur réunion « tout ce qu'une charité active, mais compatissante, pourra « vous inspirer. Dieu bénira les soins de Votre Majesté « & nos desirs; & il se servira des exemples de votre « piété & de votre foi pour confondre enfin l'erreur, & « pour faire triompher la vérité. Régnez long-temps sur «

Année » nous, Madame, pour le bonheur du Roi, & pour la 1725. » félicité de ce grand Royaume. Que Dieu exauce les » prières que l'Eglise vient de lui offrir pour Votre Majesté; » & daignez nous mettre au rang de vos Sujets les plus zélés & les plus fidèles ».

> Dans la foule innombrable de personnes, que le desir de voir une si belle sête avoit attirées à la cathédrale de Strasbourg, il y en eut une qu'il convient de remarquer ici; c'est Elisabeth-Henriette Zorn de Boulach, engagée par le malheur de sa naissance dans les erreurs de la Religion protestante. Vivement touchée de la dignité des cérémonies de l'Eglise, elle se fortifia dans les soupçons qu'elle avoit conçus contre la secte qu'elle prosessoit, & qui retranche du culte divin un extérieur qui en rend la majesté sensible. Elle cultiva tellement cette grâce qu'un an après, à pareil jour, elle fit son abjuration dans le même temple entre les mains du cardinal de Rohan.

> La Reine étant arrivée à Fontainebleau, où étoit la Cour, on renouvela le 5 de septembre la célébration du mariage. Le cardinal de Rohan en fut encore le Ministre. Il célébra ensuite une messe solennelle, assisté des évêques de-Soissons & de Viviers, qui faisoient les fonctions, l'un de Diacre, & l'autre de sous-Diacre. Le premier, aprés avoir chanté l'Evangile, porta le livre conjointement avec l'évêque de Metz premier Aumônier, qui marchoit à la droite, pour le donner à baiser au Roi & à la Reine. Il en fut de même pour la paix,

portée par l'évêque de Viviers. Le poële fut tenu par Annés l'évêque de Metz à la droite, & par l'ancien évêque de Fréjus, Grand-Aumônier de la Reine, à la gauche.

1725.

1729.

De toutes les bénédictions que le Ciel répandit sur ce mariage, celle à laquelle la France se montra plus sensible, & qu'elle avoit sollicitée avec plus de vœux, sut la naissance de Monseigneur le Dauphin; Prince qu'elle n'a pas mérité de conserver, mais dont elle a du moins assez connu le prix, pour être inconsolable de sa perte. Il naquit à Versailles le 4 de septembre 1729, & il sut ondoyé aussitôt par le cardinal de Rohan, en présence du Roi, qui sit chanter le même jour, pendant la Messe qu'il entendit à la Chapelle, le Te Deum en actions de grâces. On différa, suivant l'usage, les cérémonies du baptême, jusqu'à ce que le Prince eût atteint sa huitième année. Alors \*, elles lui furent suppléées dans la Chapelle de Versailles par le Grand-Aumônier en chape & en avril 1737. mitre, assisté du cardinal de Fleuri & de l'archevêque de Cambrai en rochet & camail.

Le plus ancien Officier de la Chapelle royale, en ce temps-là, étoit Henri-Charles du Cambout duc de Coissin, premier Aumônier de Sa Majesté. Ce Prélat, voulant mettre entre la vie & la mort un intervalle falutaire, se retira dans son diocèse, où il s'accoutuma insensiblement à voir peu de monde, & se retrancha tout exercice de plaisir & d'amusement. Une manière de vivre, si différente de celle qu'il avoit pratiquée jusque-là, lui échaussa & corrompit bientôt le sang. Il

Grand-Aumônier de la Reine; & le cardinal de Fleuri la vendit trois cents mille livres à Henri-Oswald de la Tour-d'Auvergne, archevêque de Vienne, qui prêta serment entre les mains de Sa Majesté le 28 de décembre suivant.

ANNÉ E 1732.

M. de Coissin avoit été précédé au tombeau par Charles-Louis-Auguste le Tonnelier de Breteuil, Maître de la Chapelle-musique, mort le 24 d'avril de la même année, dans la ville de Rennes, dont il étoit Évêque. L'abbé de Vauréal, Maître de l'Oratoire, ayant été nommé à son évêché, desira de lui succéder aussi dans sa charge. Il l'acheta du marquis de Breteuil, Chancelier de la Reine, frère & héritier du Prélat, à qui le Roi avoit permis de la vendre. Celle de Maître de l'Oratoire passa alors successivement, & presque sans s'arrêter, sur différentes têtes; de sorte qu'en moins de dix ans elle fut possédée par quatre titulaires. Telle étoit depuis près d'un siècle la destinée de cette charge, devenue un simple titre. D'abord l'abbé de Vauréal la transmit à Daniel-Joseph de Cosnac, Vicaire général de M. de Vintimille archevêque de Paris, & sacré évêque de Die en 1734. Celui-ci s'en démit en 1739 en faveur de François-Joseph Poussard du Vigean, Prêtre du diocèse de Poitiers; lequel étant mort à Versailles le 17 mai 1741, eut pour successeur André-Constance-Bernard de Forbin d'Oppède, d'une famille de Provence distinguée dans l'épée & dans la robe, & Aumônier du Roi depuis treize ans. Il n'y eut désormais guère moins de

1739.

1741.

Tome. II.

Kkkk

Annė e 1744.

qui en peu de jours le réduisit à l'extrémité. Son premier foin, dès qu'il se vit en danger, fut de recourir aux remèdes de l'Église. Il se confessa au père Peyrusseau, & reçut avec les plus grands sentimens de piété les derniers Sacremens de la main de l'évêque de Soissons, qui lui parla en Apôtre. Dieu fut touché des vœux ardens que les François faisoient de toutes parts pour la conservation d'un Prince qui leur étoit si cher. Le 15 d'août, dans le temps qu'on le croyoit mourant, on commença d'entrevoir quelques lueurs d'espérance: & comme si ce jour, consacré à célébrer l'hommage que nos Rois ont fait de leurs Etats à la Reine du ciel, étoit devenu l'heureuse époque des effets les plus signalés de la protection de la Sainte Vierge sur leur personne & fur leur Royaume, la maladie de Louis alla tellement depuis en diminuant, que le 19 il étoit absolument hors de danger. Ecoutons comment il s'en expliquoit lui-même peu de temps après, écrivant à la duchesse de Ventadour son ancienne Gouvernante. Il est bien vrai, Maman, sui marquoit-il, que c'est un miracle de Dieu, obienu par les prières de mon Peuple, si je suis revenu de l'extrémité où j'ai été; & ce qui me le fait croire est la prompitude avec laquelle j'ai passé de la mort à la vie. Voulant employer les premiers momens de sa convalescence à donner à Dieu des témoignages publics de sa vive reconnoissance, & à le supplier de lui accorder les secours nécessaires pour n'être occupé que de sa gloire & du bonheur de ses Sujets, il adressa le 29 une lettre circulaire à tous les Prélats, afin qu'ils

Kkkkij

ANNÉE 1744. M. le président Henault, en 1743.

fissent chanter le Te Deum en actions de grâces. Un célèbre Auteur, après avoir décrit avec autant d'énergie que de précision les sentimens de douleur & de joie dont furent pénétrés tous les François, au bruit de la maladie & de la guérison de leur Souverain, ajoute: Ce fut d'un intérêt si cher ès si tendre que se forma le surnom de Bien-aimé; titre au-dessus encore de tous ceux que ce grand Roi a mérités.

.1745

Le cardinal de Rohan n'étoit pas alors auprès de Sa Majesté. Sujet à de fréquentes attaques de goutte, sa santé ne sui permettoit plus de faire de pareilles campagnes. Il se trouva néanmoins en état d'officier à la cérémonie du premier mariage de Monseigneur le Dauphin avec l'infante d'Espagne, célébré dans la Chapelle de Versailles le 23 de février 1745. Mais dès le commencement de cette année \*, desirant de pouvoir se reposer de ses sonctions sur un Substitut digne de le représenter, il obtint la survivance de sa charge de Grand-Aumônier pour Armand de Rohan-Soubise, appelé alors l'abbé de Ventadour, & depuis le cardinal de Soubise, son petit-neveu, & son Coadjuteur dans l'évêché de Strasbourg.

1748.

janvier.

Charles-Philippe de Hunolstain succéda vers le même temps à l'abbé d'Oppède dans la charge de Maître de l'Oratoire. Trois ans après, c'est-à-dire, en 1748, au mois de mars, sur la démission de M. de Fitz-James, évêque de Soissons, Louis-Constantin de Rohan - Guémené-Montbazon, dit le prince Constantin, sur reçu dans la

ANNÉE.

dignité de premier Aumônier. Au mois d'avril de l'année suivante, l'abbé de Hunolstain se démit aussi de celle de Maître de l'Oratoire en faveur de Nicolas de Bouillé, comte & vicaire général de Lyon.

La Chapelle du Roi voyoit avec assez de tranquillité ces différens changemens; mais elle pleura amèrement la mort de son Chef, le cardinal de Rohan, qu'une maladie dont il fut attaqué à Paris, & qu'on n'avoit pas d'abord jugée dangereuse, emporta presque subitement le 19 de juillet 1749, dans la soixante-seizième année de son âge. Entre les divers éloges que la France & l'Allemagne s'empressèrent à l'envi de lui confacrer, nous ne nous arrêtons qu'à celui dont le Roi l'honora en apprenant la nouvelle de sa mort. C'est une vraie perte, dit ce Prince, que celle du cardinal de Rohan: il étoit bon choyen & grand Seigneur. Je n'ai jamais été harangué par personne qui m'ait plu davantage; paroles qui renferment les traits principaux qui ont caractérisé Son Altesse. Eminentissime. Qu'il nous soit permis de les développer en peu de mots. Bon citoyen, à la Cour ou en Alface, le cardinal de Rohan servit le Roi, l'Etat, le Public: le Roi, en Courtisan vertueux & zélé pour la gloire de Sa Majesté; l'Etat, en ami de la paix & conservateur de l'ordre; le Public, en ne profitant de son crédit que pour avancer les gens de mérite & soulager les malheureux, en n'usant de son opulence que pour entretenir les arts & encourager l'industrie. Grand Seigneur, en quelque: lieu qu'il fît sa résidence, le cardinal de Rohan méritoix

ce nom, si c'est le mériter que de savoir allier l'affabilité avec la magnificence, & tempérer par les grâces & la dignité de la personne la splendeur d'une représentation qu'on doit au rang. Son palais, toujours ouvert, étoit toujours rempli. Ecclésiastiques, Militaires, Gens de Lettres, tous y étoient logés, admis à sa table, à sa société, sans que cette affluence ait jamais pu le fatiguer ni même le distraire. Ceux qui l'abordoient, au lieu d'une audience, trouvoient un entretien plein de bonté, de candeur, de franchise, d'intérêt. L'air obligeant avec lequel il accordoit un bienfait, en relevoit le prix; & la peine qu'il montroit à refuser, faisoit que ses refus n'avoient rien de rebutant ou d'amer. Il n'est pas besoin de dire combien il excelloit dans l'art de manier la parole; les discours que nous en avons rapportés témoignent assez que personne ne posséda mieux que lui le talent d'une vraie & noble éloquence.

Le cardinal de Soubise héritier de son nom & de ses vertus, le fut aussi de ses dignités. Il avoit déjà fait les fonctions de Grand-Aumônier au second mariage de Monseigneur le Dauphin avec la princesse Marie-Josèphe de Saxe, à qui il donna la bénédiction nuptiale dans la Chapelle de Versailles le 9 de février 1747. Au mois de mai suivant, il avoit accompagné le Roi en Flandre, pour l'y servir en la même qualité. Ce fut dans cette campagne, qu'ayant été promu au cardinalat par le pape Benoît XIV, sur la nomination du schevalier de Saint-George, il reçut le bonnet rouge des mains de Sa

Majesté le 1. er d'août à la commanderie près de Lawfeld.

Depuis la mort du cardinal de Rohan, les changemens devinrent encore plus fréquens dans le Clergé de la Cour. Le père Peyrusseau, Confesseur du Roi, mourut à la Maison professe de Paris le 30 d'avril 1753, âgé de soixante-quinze ans: il fut remplacé par le père Philippe-Onuphre des Maretz, Recteur du Noviciat des Jésuites de la même ville. Le cardinal de Soubise, à qui tout sembloit promettre une carrière aussi longue que brillante, s'y vit arrêté presque dès le commencement de sa course. Il mourut à Saverne le 28 de juin 1756, dans sa trente-neuvième année. Son successeur dans la charge de Grand - Aumônier fut Fréderic - Jérôme de Roye de la Rochefoucault, cardinal, archevêque de Bourges. Le Roi l'avoit chargé dès l'année précédente du département concernant la nomination aux bénéfices, & le compliment qu'il lui fit, en lui confiant ce ministère, n'honoroit pas moins le Prince que le Sujet. Je vous ai nommé, lui dit-il, pour vous donner l'exemple d'un bon choix. Si les Rois ont ce privilége que leurs paroles seules tiennent lieu de récompense ou de châtiment, quel prix de pareilles expressions n'ajoutent-elles pas à leurs grâces? On ne pouvoit pas mieux consoler la Chapelle du Roi de ses pertes, qu'en lui donnant pour Chef un Prélat de ce mérite: mais il lui fut enlevé en moins d'un an, par une fluxion de poitrine qui l'attaqua à Paris, & le mit au tombeau le 29 d'avril 1757, dans sa cinquante-sixième année. Le 12 du mois de juin

Annéi 1753•

1756.

1757.

venoit de présider à une Assemblée du Clergé de Année France. A la fin de l'audience que Sa Majesté donna aux Membres de l'Assemblée en corps, Elle déclara la grâce qu'Elle faisoit à leur Président, pour leur témoigner la satisfaction qu'Elle avoit, de la manière dont ils s'étoient comportés pendant leurs séances. Nous allons terminer cet ouvrage par deux ou trois évènemens qui suivirent de près son installation dans la Chapelle royale.

Voici peut-être de petits détails, & sur lesquels bien 1761. des gens penseront qu'il vaudroit mieux tirer le voile que le déchirer: mais il est bon quelquesois de conserver le souvenir des anciennes querelles, pour empêcher qu'il n'en renaisse de pareilles. Il s'éleva en 1761, une vive contestation entre les Aumôniers & les Chapelains du Roi, au sujet des prérogatives de leurs places; matière sujette à de fréquentes disputes à la Cour. Contre un principe reçu dans tous les Corps qui composent la Maison de Sa Majesté, & où depuis le Chefjusqu'au dernier des Membres, il y a un tel ordre de succession, que si l'un manque il est aussitôt remplacé par celui qui le suit en dignité, les Aumôniers prétendoient qu'en leur absence les Chapelains ne pouvoient

<sup>1777, &</sup>amp; a eu pour successeur dans la charge de Grand-Aumônier, le Prince Louis-René-Edouard de Rohan-Gueméné, coadjuteur de Strasbourg, désigné par le roi de Pologne pour le cardinalat. C'est le troissème Grand-Aumônier de France, tiré de l'illustre maison de Rohan. Le souvenir des grandes qualités des Cardinaux de Rohan & de Soubise est trop présent au Clergé de la Cour, pour qu'il ne se félicite pas de voir encore à sa tête un Prince de la même maison.

1761.

ANNÉE pas suppléer à leur défaut dans le service du Roi. Les Chapelains soutenoient, au contraire, que non-seulement ils avoient le droit de représenter les Aumôniers absens; mais encore qu'ayant une fois commencé le service ils pouvoient le continuer, même après l'arrivée de l'Aumônier; de forte, par exemple, que s'ils avoient dit le Benedicite au commencement du repas, c'étoit à eux à dire les Grâces: tel étoit un des deux objets de la querelle. L'autre regardoit le service de Mesdames, filles du Roi, & des jeunes Princes, enfans de Monseigneur le Dauphin, dont les Chapelains & les Clercs de Chapelle étoient seuls chargés. Les Aumôniers prétendoient que lorsqu'ils se trouvoient au dîner ou au souper de ces Princes ou Princesses, le droit d'y dire le Benedicite & les Grâces leur étoit dévolu préférablement aux Chapelains ou aux Clercs de chapelle. Ceux-ci répondoient qu'ils ne devoient céder cet honneur qu'au Grand ou au Premier Aumônier, leurs supérieurs; & que les Aumôniers n'ayant pas la même qualité, ils ne pouvoient pas dépouiller un Officier présent des fonctions qui lui étoient spécialement attribuées. Le procès ayant été porté devant

bien faire le service des Aumôniers en leur absence; mais « Année que ne le faisant que subsidiairement, ils ne pouvoient « 1761. empêcher l'Aumônier de quartier, de reprendre le service « quand il se présente: «

2.° Que les Aumôniers n'étant point chargés habi- « tuellement du service auprès de Mesdames & des jeunes « Princes, ne peuvent point l'enlever aux Chapelains ou « Clercs de chapelle; à moins que dans certaines occasions « d'éclat ou autres, Sa Majesté ne jugeât à propos de « nommer un Aumônier pour faire ce service. A Marly, « le 29 juin 1761. Signé LOUIS. »

Il y a grande apparence que ce n'est qu'à ces querelles, toutes frivoles qu'elles étoient, qu'il faut attribuer l'idée & l'existence de la charge d'Aumônier ordinaire du Roi, pour suppléer au désaut des Aumôniers de quartier. Elle sut créée en esset, peu de temps après; & on en pourvut l'abbé de Sainte-Aldegonde.

Mais un autre établissement plus digne de remarque, c'est celui qu'occasionna la mort de l'évêque de Rennes, M. de Vauréal, Maître de la Chapelle-musique (t), Sa Majesté ayant pris alors la résolution de réunir en un seul & même Corps la musique de sa Chambre & celle de sa Chapelle, donna un Édit daté du mois d'août 1761, par lequel la charge de Maître de la Chapelle-musique a été déclarée éteinte & supprimée, & ses fonctions, tant par rapport au service Divin, qui doit

<sup>(</sup>t) Il mourut auprès de Nevers le 17 de juin 1760, revenant des eaux de Bourbon, où il étoit allé chercher la santé.

priviléges qui leur ont été attribués jusqu'à présent (u). » Année Mais comme le nombre de ces Chapelains & Clercs en « 1761. charge n'est pas suffisant, pour le service de notre Grande- « Chapelle, nous y avons encore attaché dix Ecclésiastiques, « fous le titre de Clercs ordinaires par commission, au choix « du Grand - Aumônier de France, pour par ceux qui « nous auront été par lui présentés, jouir des appointemens « de quatre cents livres chacun par an, à commencer du « 1. er Octobre de la présente année, sans aucuns privi- « léges particuliers; lesquels Ecclésiastiques serviront les « jours que nous tiendrons Grande-Chapelle, & dans les « autres occasions où leur service sera jugé nécessaire & « ordonné par le Grand-Aumônier de France. Quant aux « Officiers laïcs, ci-devant attachés à notre Grande-« Chapelle, savoir, deux Fourriers, deux Lavandiers, deux « Sommiers, servant par semestre, un Imprimeur & un « Noteur, ils seront pareillement à la dépendance du « Grand-Aumônier de France, exécuteront fidèlement les « ordres qu'ils recevront de lui, ou dudit Chapelain « ordinaire fous-Maître de notre Grande-Chapelle, & « continueront de jouir des mêmes gages & priviléges que « par le passé. Sera en outre sous les ordres du Grand- « Aumônier de France, un Garde des livres de plein-chant, « par commission & à son choix, aux appointemens de « sept cents cinquante livres par an, sans aucuns priviléges « particuliers; & tous les ci-dessus nommés seront employés «

<sup>(</sup>u) Excepté la faculté de disposer de leurs charges dont la vénalité a été supprimée.

Année » pour leursdits gages & appointemens dans l'état ordinaire 1761. » de notre argenterie & affaires de notre Chambre.

> Et attendu, ajoute Sa Majesté dans l'article V, la » réunion que nous faisons de nos deux Musiques en un » feul Corps, nous voulons que, tant les Surintendans, » que les Maîtres de notre Musique, reçoivent & exécutent » les ordres du Grand-Aumônier de France, sur tout ce » qui pourra concerner leurs fonctions, relativement au service de notre Grande-Chapelle. »

Les jours où le Roi a accoutumé de tenir Grande-Chapelle, sont le premier de l'an, fête de l'Ordre, à la Grand'Messe: & le lendemain, s'il ne tombe pas un dimanche, au service pour les Morts; la Purification, fête de l'Ordre, à la Grand'Messe & à Vêpres ; le dimanche des Rameaux, à la Procession, Grand'Messe & Vêpres; le Jeudi saint à la Cène & à la Grand'Messe; le Vendredi saint à l'Office du matin; le jour de Pâques à la Grand'Messe & à Vêpres; la Pentecôte, sête de l'Ordre, à la Grand'Messe & à Vêpres; l'Assomption de la Sainte-Vierge à la Grand'Messe, à Vêpres & à la Procession; la Toussaints aux premières Vêpres, à la Grand'Messe & aux secondes Vêpres; Noël aux premières Vêpres, à la Grand'Messe & aux secondes Vêpres. A toutes ces fêtes, excepté le dimanche des Rameaux, le Jeudi & le Vendredi saints, c'est ordinairement un Évêque qui officie, assisté des Chapelains & Clercs dont il est fait mention dans le premier article de l'Edit qu'on vient de rapporter. L'Office est chanté

par la Musique de la Chapelle; & Sa Majesté l'entend à son prie-Dieu placé au milieu du chœur, ayant à sa droite, le Grand-Aumônier, le Premier Aumônier, les Aumôniers de quartier & ordinaire, les Chapelains & Clercs de la Chapelle-oratoire. Du même côté du prie-Dieu sont aussi le Maître de l'Oratoire & le Confesseur du Roi. Aux Offices du matin, le Grand & le Premier Aumônier sont en rochet & camail, les Aumôniers en rochet & le manteau par-dessus, ainsi que le Maître de l'Oratoire & le Confesseur du Roi, s'ils ne sont pas Évêques. Le soir, tous sont simplement en soutane & manteau long, à moins que les Vêpres ne soient suivies d'une procession, ou de quelqu'autre cérémonie extraordinaire.

FIN.







# TABLE DES MATIÈRES.

La lettre A indique le I.er Tome, & la lettre B le II.

### A

ABBAY ES possédées par les Seigneurs laïques, sous le nom d'Avoués, A, page 155.

Abbé, nom qu'on donnoit au Supérieur des Clercs du Palais, sous la première Race, A, xxxvj. Il étoit subordonné aux Évêques qui résidoient à la Cour, xxxiij; ne se mêloit que de la conduite des Clercs du Palais, xl. On donnoit aussi ce nom à des Seigneurs laïques, 130.

Abbon, abbé de Fleuri fait venir le roi Robert à résipiscence, A, 169.

Adalberon archevêque de Reims, Archichancelier, A, 149, met à la tête de l'École de sa Cathédrale le célèbre Gerbert, & le fait son Secrétaire, ibid. rend sa fidélité suspecte au Roi, 150, 151; facre Hugues Capet, 155; est continué dans sa charge par ce Prince, & honoré de sa consiance, 159. Sa mort, ibid.

'Adam de Nemours, Dominicain, Confesseur du roi Jean, A, 435, est fait évêque de Senlis, 439.

Adrien I implore la protection de Char-Tome II. Iemagne, A, 25; en obtient la confirmation de la donation faite au Saint-Siége par Pepin, 26; lui donne des Chantres romains & des Antiphoniers, 36; reçoit les actes du concile de Francfort avec les livres Carolins, & y répond, 52. Sa mort, 53. Sentimens de Charlemagne à cette occasion, ibid.

Ailty (Pierre d') G. Maître du collége de Navarre est envoyé à Avignon pour suivre la condamnation de Jean de Mont-son, A, 493; porte plainte à la Cour de France contre le Confesseur du Roi, 495; est fait Aum. du Roi, 496; Sa naissance & ses études, ibid. & suiv. accompagne Charles VI à Avignon, & sollicite la canonisation du cardinal Pierre de Luxembourg, 499; donne des constitutions aux Haudriettes, & entreprend de réformer le collége Mignon, 500; est mis au nombre des exécuteurs testamentaires du Roi, 504; est employé avec distinction dans la grande affaire du Schisme, 507 & suiv. est fait évêq. du Puy, 5 1 0; transféré à l'évêché de Cambrai,

5 t 5; fait Cardinal, & obtient une Bulle qui déclare l'hôpital des Quinzevingts exempt de la juridiction de l'évêque de Paris, & soumis à celle de l'Aumônier du Roi, 533. Discussion sur le lieu & l'année de sa mort, 534, note b.

Aix-la-Chapelle, siège de l'Empire sous Chariemagne, A, 57. Pourquoi ainsi nommé! ibid. Ses priviléges, 59. Concile qui y a été tenu, & pourquoi! 61 & suiv.

Alcuin, Chapelain de Charlemagne, A, 28; n'étoit que Diacre, ibid. note i. Faveurs qu'il reçoit de ce Prince, 29. Il est mis à la tête de la grande École du Palais, 43; devient le Maître de Charlemagne, ibid; honneurs que lui firent les Pères du concile de Francfort, 50; n'approuvoit pas l'addition Filioque au symbole, 64.

Aldrie (Saint) Confesseur de Louis le Débonnaire, A, 98; est élu évêque du Mans, 99; demande à se retirer dans son diocèse, 100. Sa sidélité pour son Prince, 104.

Alexandre V. Son élévation cause une grande joie en France, & sur-tout aux Parisiens, A, 529.

Alexandre VI. Caractère de ce Pape, A, 630; fes liaisons avec Bajazet, ibid; a plusieurs entrevues avec Charles VIII, 631.

Aliquot (Jean) Aumônier de Charles VII, A, 569.

Alphonse VI roi de Léon & de Castille

2 de la peine à introduire l'office Romain dans ses États, A, 39.

Amboise (George d') évêque de Montauban, Aumônier de Louis XI, A, 589, & de Charles VIII, 614; est arrêté & mis en prison, 617; est relâché & renvoyé dans son diocèse, 618; revient à la Cour, 619; sa faveur sous Louis XII, 641.

Angelramne, archichapelain de Charlemagne est accusé de violer les Canons, A, 32; se justifie, 33; sa mort, 49. Amyot (Jacques) est chargé de notifier aux Pères assemblés à Trente, les protestations de Henri II, B, 105; est fait Grand-Aumônier de France, 129; sa naissance & sa vie jusqu'à son élévation à cette dignité, ibid. & suiv. Il entretient & fortifie la soi de Charles IX par une excellente pratique, 138, 139; est nommé à l'évêché d'Auxerre, 148; assiste & console Charles IX à la mort, 154 & suiv. a une vive contestation avec M. du Parlement aux obsèques de ce Prince, 156; resuse de dire grâces à leur table, 158; est conservé dans sa charge par Henri III, 161; se distingue aux Etats de Blois, 1 64; est fait Commandeur de l'Ordre du Saint - Esprit, 170; dresse les Statuts & l'Office de l'Ordre, 173; sa promotion blâmée par les Courtisans & louée par le Roi, ibid. Il donne des leçons de latin à ce Prince, & lui inspire des projets utiles aux Sciences, 174; ce qu'il pense

fur le meurtre des Guises, 205; est accusé à Auxerre de l'avoir conseillé, 206; mauvais traitemens qu'il y reçoit, 207. On lui persuade qu'il est excommunié, & il se fait absoudre ad cautelam, 209. Ses sentimens à la nouvelle de l'assassinat de Henri III, 215. Il n'a point été Ligueur du vivant de ce Prince, 216; il l'est devenu ensuite, 219, 220. Sa mort & son éloge, 225. Accusation intentée contre lui, ibid. & suiv.

Angelus. C'est à Louis XI qu'on est redevable de l'usage de le dire à midi. A, 600.

Angilbert, Chapelain de Charlemagne, porte au Pape les actes du Concile de Francfort, A, 52; retourne à Rome pour recevoir le serment de fidélité du peuple Romain, 54; confère secrètement avec Léon III, ibid. Abrégé de sa vie, 71. Il n'a pas été Archichapelain, 72, 73.

Angoulême (Évêques d') prétendent être premiers Chapelains des rois de France, A, 220.

Anisson (Charles) Religieux de Saint Antoine, donne à Henri IV de grandes preuves de zèle & d'attachement, B, 263, note o, est nommé au Cardinalat, ibid.

Annat (François) Jésuite, Consesseur de Louis XIV. B, 471. Abrégé de sa vie, ibid. & suiv. Il est un de ceux qui composent le Conseil de conscience, 482. Sa retraite de la Cour, sa mort & son éloge, 492 & suiv.

Affine de Bretagne, semme de Charles VIII, est la première de nos Reines qui ait eu un G. Aumonier, A, 626. Douleur qu'elle témoigne à la mort du Roi, 638. Elle épouse Louis XII, 643; engage ce Prince à prendre un Dominicain pour Consesseur, 647; est vivement alarmée de la guerre qui s'allume entre le Pape & le Roi, 659. Sa mort & ses obsèques, 660 à suiv.

Annebaut (Jacques d') Cardinal, maître de l'Oratoire, B, 67; est privé de cette charge, 84.

Anscherie, Évêq. de Paris, Archichancelier, fait une belle action au siége de cette Capitale, A, 141.

Ansouin (Saint) Évêq. de Camerino, Confesseur de Louis-le-Débonnaire, Á, 98.

Apocrisiaire; ce que l'on entend par ce mot, A, xxxviij. Les Évêques en faisoient la fonction à la Cour de Clovis & de ses descendans, xlj; il n'étoit pas ce qu'a été l'Archichapelain, 8, note a.

Apostole (Jean l') Évêque de Bethléem, Confesseur du commun, A, 650.

Arc (Jeanne d') dite la Pucelle, est présentée à Charles VII, A, 558; promesses qu'elle lui fait, & preuves qu'elle lui donne de sa mission, ibid. èr suiv. elle assiste au Sacre du Roi, & demande permission de se retirer, 559. Sa mort sunesse, 560, note c. Archon (Jean-Louis) Chapelain du Roi; abrégé de sa vie, B, 518. les pauvres Communautés religieuses, ibid. & fuiv. doivent être faites à la porte de l'église où nos Rois vont entendre l'office Divin, B, 315.

Aumônier du Roi; son institution, A, 2 2 1; étoit pris parmi les Templiers, 259, 260; nomme aux places de la maison des Quinze-Vingts, dont il est établi Visiteur, 330; & de celle des Six-Vingts aveugles de Chartres, 437; est Supérieur de l'hôpital de S. André de Rouen, 438; est souvent appelé au conseil du Roi, ibid. A l'administration du collége de maître Gerv is, 463; du collége Mignon, 501; a toute juridiction sur l'hôpital des Quinze-Vingts, 535, 536; & sur tous les Hôpitaux royaux gouvernés par gens laïques, 536, 537; doit résider continuellement à la Cour, 565.

Aumônier (Grand-) du Roi; titre donné pour la première fois à Jean l'Huillier, A, 597, 598; ensuite à Geoffroi de Pompadour, 616; nomme des grands Vicaires pour connoître en sa place des causes de l'hôpital des Quinze-Vingts, 627; en son absence, substitue en son lieu & placele Parlement de Paris pour saire cette nomination, 628.

Aumônier (Grand-) de France; quand a commencé cette dénomination! B, 57; est Évêque de la Cour, & le propre Passeur du Roi, 59, 82, 112; Est-il Officier de la Couronne! 59; ses appointemens, 61, 62; il délivre

les prisonniers, 92; examine les Notaires apostoliques à la suite de la Cour, & reçoit leur serment, 1021 est Supérieur des colléges de maître Gervais, 114, Royal, 224, 402; de Navarre, 301; est Commandeur né de l'Ordre du S. Esprit, 170; ses autres fonctions par rapport à cet Ordre, ibid. & suiv. perd les droits qu'il avoit sur le collége Mignon, 197; donne des dispenses à la Cour, 289; confère les Maladreries, Hôtels - Dieu, &c. 313, 339 & Suiv. a les ornemens & l'argenterie de la chapelle du Roi, à la mort de Sa Majesté, 328; n'a plus de juridiction sur les monastères des Religieuses hospitalières du royaume, mais seulement sur ceux de la ville & faubourgs de Paris, 375; désigne les stations du Jubilé, 402; devoit avoir la surintendance de la Maison de retraite établie pour les soldats invalides, 403; première atteinte donnée à son autorité, 442, 443; perd la direction du Collége royal, ce qu'il y conserve, 498 & suiv. nouvelles atteintes données à sa juridiction. 568 & suiv. il a tous les droits qu'avoit le Maître de la Chapellemusique, les jours qu'on nomme de grande Chapelle, 635.

Aumônier (Grand-) de la Reine, connu dès le temps d'Anne de Bretagne, A, 628. Le Grand-Aumônier de France veut s'oppeser à ce titre, B, 290.

Aumônier ( Premier ) du Roi; sa création, B, 17; notion de cet office, 62; ses appointemens, 64; décisions en sa faveur, 513, 556. Aumônier ordinaire du Roi, créé par Louis XV, B, 635.

'Aumônier de la Maison du Roi. Voyez Roch (Saint).

Aumôniers du Roi subordonnés ua premier Aumônier, B, 63; Vicaires du Gr. Aumônier, & en quoi, 67; prodigieusement multipliés Henri II, 90; & sous Charles IX, 133; réduits à deux par quartier, 182; croient être seuls en droit de porter le rochet sous le manteau dans la chapelle du Roi, 305; ont une contestation avec les Abbés aux obsèques de Henri IV, 323; portent pour la première fois le poële aux obsèques de Louis XIII, 455; disputent aux Chapelains du Roi le droit de suppléer à leur défaut dans le service de Sa Majesté, 633.

Autriche, (Anne d') épouse Louis XIII, B, 341 & suiv. donne à souper & à coucher à ce Prince dans une occasion remarquable, 413, note x; presse le Père Caussin de faire au Roi des représentations importantes, 415; sa grossesse de mariage, 433; sentimens religieux dont elle est pénétrée à la naissance de son sils Louis XIV, 437 & suiv. éducation qu'elle sui donne, 459.

Autriche (Marie-Thérèse d') épouse Louis XIV, B, 478 & suiv. sa mort & son éloge, 525, 526.

Aymenon, (Philippe) Aumônier de Charles VI, A, 540, représente les ustensiles nécessaires à l'office de l'aumône aux Commissaires qui font l'inventaire des meubles de ce Prince, 542.

#### B

Balue, (Jean) commencement de sa vie, A, 577 & suiv. est établis par Louis XI chef du Clergé de la Cour, 578; sa faveur auprès de ce Prince, 580; abus qu'il en sait, 581; est promu au Cardinalat, 582; ne peut saire enregistrer au Parlement la suppression de la pragmatique, 583; trahit le Roi & est mis dans une cage de ser, 584; sort de prison & se retire à la Cour de Rome, 592; settre indécente que lui écrit un Chanoine de Chartres, ibid. revient en France en qualité de Légat, 593.

Baluze, (Étienne) Aumônier du Roi, participe à la disgrâce du Cardinal de Bouillon, B, 546.

Baptème des Dauphins & autres Enfans de France, cérémonial qu'on y observoit, A, 461, 462, 556, 622 & fuiv. B, 304, 489, 490. Barastre, (Jean de) Chapelain de Philippe - Auguste, Fondateur des Jacobins de Paris, A, 263. Barberin, (Antoine) Card. G. Aum. de France; notice de sa vie jusqu'à sa promotion à cette charge, B, 465 & suiv. il assiste au renouvel-lement de l'alliance de la France avec les Suisses en 1663, 489; administre le baptême à M. le Dauphin, ibid. & suiv. l'assoiblissement de sa santé met en mouvement plusieurs prétendans à sa dignité, 495; sa mort, 497; il a sait perdre aux Gr. Aumôniers la direction du Collége Royal, 498.

Barthélemi (église de S.t) étoit l'oratoire du palais des Rois de la première Racc, A, xxxiv; redevient sous Hugues Capet la chapelle du palais, 156; est alors convertie en monastère sous le nom de Saint Magloire, 157; reprend son ancien nom, & devient paroissiale, 158.

Barthélemi de Bragance, Dominicain, n'a pas été Confesseur de S. Louis, A, 273.

Baudouin prend le titre d'Archichapelain sous Henri I. er, A, 186; n'est pas le même que Baudouin, Évêque de Noyon, ibid.

Baudouin, Chapelain & Chancelier de Louis VII, accompagne ce Prince dans fon voyage d'Outremer, A, 225.

Baume, (Pierre de la ) Évêque de S. Flour, premier Aumônier de Henri III, dès le temps qu'il n'étoit que Duc d'Anjou, B, 160; est fait, à l'avènement de ce Prince à la Couronne, Coadjutenr ou Survivancier du premier Aumônier, 161; succède à Hennuyer, 158; se retire de la Cour, 180.

Baune, (Renaud de) Archevêque de Bourges, prend la charge de la musique du Roi, B, 222; naissance de ce Prélat, ses emplois, ses talens. ibid. & suiv. s'attache à Henri IV, qui le fait Gr. Aumônier de France, 224; assiste à l'assemblée de Mantes. & y propose l'établissement d'un Patriarche en France, 228 & suiv. assiste & parle avec force aux Conférences de Suresne, 239; se trouve aux assemblées convoquées par le Roi pour le disposer à sa conversion, 241; reçoit son abjuration à Saint-Denys, 242; prétend représenter l'Archevêque de Reims au Sacre de Sa Majesté, 252; devient le sujet des sarcasmes des Ligueurs, 256, 257; assemble les Curés de Paris, & pourquoi, 258; est transféré à l'Archevêché de Sens, 259; le Pape lui refuse ses Bulles, 268 & suiv. il est chargé de procéder à la réforme de l'Université; règlemens qu'il fait à ce sujet, 272, 273; il veut s'opposer à ce qu'on donne au Chef de la chapelle de la Reine, le titre de Gr. Aumônier, 290; il obtient enfin ses Bulles pour l'Archevêché de Sens, 295; sa mort & son éloge, 306 & suiv.

Bec, (Philippe du) Évêque de Nantes, Maître de la chapelle-musique, B, 227; assiste à dissérentes assemblées Blanchet (Hugues) Aumônier de Charles VI, A, 512; termine un différend élevé entre les Quinze-Vingts de Paris & les Six-Vingts aveugles de Chartres au sujet de la sleur-de-lys, ibid. & suiv. est envoyé à Avignon auprès de Benoist XIII, 516; sa mort, 520.

Blazimont (abbés de ) se disent premiers Aumôniers des ducs d'Aquitaine, A, 220, note i.

Bleu; pourquoi est la couleur propre de nos Souverains! A, lij, note d.

Boileau (Hugues) sous-Aumônier de Charles V, A, 463; est nommé Trésorier de la S. c Chapelle, 467; obtient le privilége d'user d'ornemens pontificaux lorsqu'il officie dans cette église, 468; est mis au nombre des Exécuteurs du tessament du Roi, ibid. n'a pas été Évêq. de Nantes, ibid. note s.

Boify (Adrien de) G. Aumônier, est fait Cardinal, B, 6; Évêq. d'Albi, & Légat apostolique en France, 10.
Bollogne (Étienne de) Chapelain de Henri III, assiste ce Prince à sa mort, & fait l'inhumation de son cœur & de ses entrailles dans l'église de S. Cloud, B, 214; est fait Chapelain ordinaire, 247.

Bollogne (Louis de) frère du précédent, Chapelain du roi Henri IV, est chargé de servir en la même qualité le Dauphin, & de faire auprès de lui les sonctions d'Aumônier, & même d'Instituteur, B, 292; il assiste au baptême de ce Prince, & se tient auprès de lui, 306; est fait Aumônier du Roi, 331, & Évêque de Digne, ibid. note x.

Boniface VIII canonise S. Louis, A, 372; sulmine différentes censures contre Philippe-le-Bel & ses Officiers, 377, 378.

Bonzi (Pierre de ) Évêq. de Béziers, Card. est fait G. Aumônier de la reine Marie de Médicis, B, 290.

Bonzi (le Card. de) aspire à la charge de G. Aumônier de France, B, 498; a une contestation avec M. de Coislin, premier Aumônier du Roi, 512.

Boucart (Jean) Évêque d'Avranches, Confesseur de Louis XI, succède à l'autorité qu'avoit le Cardinal Balue dans le Clergé de la Cour, A. 585; favorise la secte des Réalisses, ibid. & suiv. son désintéressement, 586; il se retire de la Cour, 594, note p.

Bouillé (Nicolas de) Maître de l'Oratoire, B, 629; devient premier Aumônier du Roi, 632.

Bouillon (Émanuel - Théodose de la Tour-d'Auvergne, Card. de) sollicite avec vivacité la charge de G. Aumônier de France, B, 496 à suiv. y est nommé, 499. Abrégé de sa vie jusqu'à cette nomination, 501. Il suit le Roi à la guerre de Hollande, où il réconcilie plusieurs églises, 503; célèbre le mariage de la Princesse Marie - Louise avec Charles II, roi d'Espagne, 511.

Tome II,

Prétention qu'il a dans cette cérémonie, 511 & suiv. Célèbre celui de M. le Dauphin avec Marie-Anne-Victoire de Bavière, 514; sait une ordonnance pour la distribution d'une somme accordée par le Roi, en faveur des prisonniers retenus pour dettes, 526; est disgrâcié & relégué dans ses Abbayes, & pourquoi! 527, 528; obtient son pardon & va deux fois à Rome, 534; tombe dans une nouvelle disgrâce, ibid. succède au décanat du sacré Collége, 537; est privé de sa dignité de G. Aumônier & du Cordon - bleu, 538; Arrêt du Conseil rendu contre lui, 539; il revient en France & se rend à son abbaye de Tournus, 542; sort du royaume, & écrit au Roi une lettre peu.respectueuse, 543, 544; procédure du Parlement contre lui, 545; il a la permission de se retirer à Rome, 546; sa mort, ibid.

Boulanger (Jules-César) Aumônier du Roi, attaque le premier le livre de Duplessis-Mornay, sur l'Eucharistie, B, 274.

Boulogne. Hommage que Louis XI fait à l'abbaye de N. D. située dans cette ville, A, 601.

Bourgeois (Frère Jean) Cordelier, baptise le fils aîné de Charles VIII, A, 622. Ce Prince fonde, en sa faveur, un Couvent de l'étroite observance dans la ville de Lyon, 624; n'a pas été Consesseur du Roi, ibid. note d.

Bourgogne (Chapelle des Ducs de ) étoit composée d'un grand nombre d'Officiers, A, 574.

Bourses dans l'Université de Paris à la disposition de l'Aumônier du Roi, A, 236, 237.

Bouteiller (Geoffroi le) premier Chapelain de Charles V, A, 450.

Braches (Michel de) Aumônier du roi Jean, A, 435, 436; fait des Statuts pour les Quinze-Vingts de Paris, ibid. & pour les Six-Vingts aveugles de Chartres, 437; est fait Évêque du Mans, 439.

Breteuil (Louis-Auguste le Tonnelier de ) Maître de la Chapelle-musique, B, 597; a une querelle avec les Aumôniers du Roi, 598; soutient les droits de sa Chapelle, 599; sa mort, 625.

Brezé (Louis de) Évêq. de Meaux, G. Aumônier de France, B, 114, obtient un arrêt au sujet du collége de maître Gervais, ibid. assiste aux obsèques de Henri II, & se place devant l'essigie, 122, 123; est privé de sa charge, 124.

Brichanteau (Crespin de ) Consesseur de François II, B, 124; sa mort, 128.

Brie (Germain de) Aumônier de François I, seconde ce Prince dans la passion qu'il a pour l'avancement des Sciences, B, 28.

Brulart (Nicolas) Maître de la Chapelle de plein-chant, B, 181.

Bulles accordées par Clément VI, au

toi Jean, A, 428 & fuiv. fondent en grande partie les priviléges de la Chapelle royale, ibid. ont été attaquées par un Protestant, & désendues par un autre, 433, 434.

Bullioud (Symphorien) pourvu le premier de la charge de maître de l'Oratoire, B, 18; sa mort, 34.

Bureau ( Laurent ) Carme, Confesseur de Louis XII, A, 642; est envoyé dans les valices du Dauphiné pour ramener à la Foi un reste de Vaudois, 643; est employé dans d'autres négociations, 644; sa mort, ibid. son zèle pour son Ordre & pour le chancelier Gerson, ibid. & suiv.

LADOUET (Pierre) Aumônier de Louis XI, A, 589; est fait Arch. de Bourges, 596. Lettre singulière que le Roi lui écrit, 606.

Cadurque, Chapelain & Chancelier de Louis VII, occasionne de grands troubles dans le royaume, A, 221 & suiv. est envoyé au devant du pape Alexandre III, 229.

Calvinisme. Voy. Luthéranisme.

Cardinal. On a mis en doute si cette dignité étoit compatible avec la charge de G. Aumônier de France, B, 309; exemples propres à autoriser ce doute, 310, note m.

Carême, étoit multiplié dans le cours de l'année, A, 231; on se saisoit scrupule de combattre durant ce saint temps, 255, note t.

Carloman, fils de Pépin, facré roi d'Austrasie, A, 24; sa mort, 25. Carloman, fils de Louis-le-Bègue; son Sacre, A, 130; sa mort, 133. Carrette (Paul de ) Évêq. de Cahors; Maitre de la Chapelle-mulique, B, 87; la mort, 110.

Casho (Angelo ) Aumônier de Louis XI, A, 589; ses prédictions, \$90; sert de Médecin au Roi, 501; est sait Archevêq. de Vienne, 5951 ses liaisons avec Philippe de Commines, *ibid*. sa mort , *ibid. note* g.

Caufin, (Nicolas) Jéluite, Conselleur de Louis XIII, B, 407 & fuiy. commission délicate que lui donne le Cardinal de Richelieu au sujet de M.He de la Fayette, 409; il ne se faisse pas gagner par les avances du Cardinal, 414; reçoit du P. Gordon une lettre anonyme fur les obligations du Roi, ibid. & suiv. 2 une conférence sur le même sujet avec la Reine, 415; est souvent ensermé avec Louis XIII; sur quoi roulent leurs entretiens! 417, 418; est mandé par le Card. de Lyon, 419; fait des représentations au Roi au sujet de la nomination aux bénéfices, ibid. & suiv. & sur les différens maux de l'État, 421; est chargé par ce Prince de lui répéter ces mêmes représentations devant le Cardinal de Richelieu, 426; sa disgrâce & son ekil, 430, 433; sa mort, ibid.

Cérémonies, (Gr. Maître des) création de cette charge, A, 543, note e.

porter les reliques de la Sainte-Chapelle dans les lieux où nos Rois célébroient les grandes Fêtes, 424.

Chapelain or dinaire du Roi, sa création, B, 246.

Chapelle du Roi, étymologie de ce mot, A, liij; comment étoit composée dans son origine, 5; ses priviléges, 50, 429; ses démêlés avec l'église de Notre-Dame de Paris, lorsque les Rois y ont affissé à l'Office, B, 284 & fuiv.

Chapelle (grande) du Roi, Officiers qui la composent, B, 635; jours où le Roi la tient, 637.

Chapelle (Sainte-) de Paris, sa sondation, A, 281; son érection en Chapitre, 282; elle n'est pas la chapelle du Roi, 283 & suiv. mais elle fraternise avec elle, 289; est exempte de la juridiction de l'Archevêque de Sens, 357.

Charlemagne est couronné Roi de Neustrie, A, 24; fait la guerre à Didier, 25; va à Rome & confirme la donation de Pepin au Saint-Siége, 26; prend Pavie, 27; fait un second voyage à Rome, ibid. obtient une dispense pour Angelramne, 32; va une troisième sois à Rome, 34; y juge un différend élevé entre ses Chantres & ceux du Pape, 35; en amène des Chantres romains, 36; introduit la liturgie romaine en France, 37, 38; établit des écoles, 41; veut que ses Clercs apprennent

le Grec, 44; commissions imporrtantes qu'il leur confioit, 45; sa délicatesse lorsqu'il les nommoit aux Evêchés, 45, 46; sa picté dans ses expéditions militaires, 47, 48, il assiste au Concile de Francsort, 50; est couronné Empereur, 56; établit fon Siége à Aix-la-Chapelle, 57; s'y signale par sa magnificence & sa piété, 57 & suiv. y convoque un Concile au sujet de l'addition Filioque au symbole, 63; consuite le Pape, 64; son zèle pour la resorme générale des mœurs, 67; ses libéralités envers l'Église, ibid. & suiv. sa mort & sa sépulture, 69; honneurs rendus à sa mémoire, 70.

Charles - le - Chauve devient l'occasion d'une conjuration contre son père, A, 87; est livré aux rébelles, 91; est relégué dans un monastère, 93; succède à son père dans le royaume de France, 103; fait avec ses frères un nouveau partage de l'Empire françois, 105; nomme à l'Épiscopat plusieurs de ses Clercs, que les Métropolitains faisoient difficulté d'ordonner. 113; devient Empercur, & à quel prix, 121; bâtit une église à Compiegne pour lui servir de chapelle, ibid. & suiv. legs qu'il lui fait, 123; sa mort & sa sépulture, 125; son livre de prières, 126; éloge outré qu'on y trouve, ibid.

Charles-le-Gros est appelé à la Couronne de France, A, 134; sa dévotion, ibid. fait un indigne traité avec les Normands, 135; est abandonné de tout le monde, 136; sa mort, ibid.

Charles III, dit le Simple, sacré Roi de France, A, 137; fait la paix avec les Normands, 142; soulève les Grands du Royaume contre lui, 143; est trahi par Herbert comté de Vermandois, 145; sa mort, ibid. ses fondations, 146.

Charles IV, dit le Bel, succède à Philippe le Long son frère, A, 407; état de sa Maison, 409; son testament, 410; obtient une Bulle du Pape pour diviser son corps après sa mort, ibid.

Charles V, dit le Sage, succède au roi Jean, A, 449; ses Officiers ecclésiassiques, ibid. & suiv. son amour pour les Lettres & pour les Savans, 451; il prend S. Louis pour son modèle, 455, 456; ses pieux exercices, ibid. son zèle pour la décoration des autels, 457; ses aumônes, 459; obtient du Ciel un Dauphin, 460; sait célébrer la sête de la Présentation de la S. Vierge, 464; donne quantité de manuscrits aux Jacobins de Troyes, 466; est

la Sainte-Trinité, 475; sa piété dans sa maladie, 476; sa mort & ses obsèques, 480 & suiv. inventaire des ornemens de sa Chapelle, ibid.

Charles VI monte sur le trône, A, 482; fon Sacre, 483; fes Officiers eccléssitiques, 484 & suis. Otdonmance pour la Maison, 487; son zèle pour l'immaculée Conception de la Sainte-Vierge, 492; il renvoie de la Cour Guillaume de Vallan son Consesseur, & jure de n'en plus prendre chez les Dominicains, 596; va à Avignon rendre à Clément VII son obéissance filiale. 498; honneur qu'il rend au Saint-Père, & qu'il en reçoit, 499. 15 tombe en démence, 501; recouvre son bon sens, & en marque à Dieu la reconnoissance, 502; fait faire une nouvelle translation du corps de S. Louis, ibid. & suiv. retombe dans son délire, 504; fait un pélerinage au mont Saint-Michel & y fonde des Messes, ibid. & suiv. ses aumônes, 505; il desire ardemment la paix de l'Église & l'extinction du Schisme, démarches qu'il fait pour y parvenir. 506 & suivantes; députe au pape

A, 550; est proclamé toi de France, ibid. & suiv. son Clergé, 553; ses aumônes, ibid. & suiv. il envoie des Ambassadeurs au Pape, & pourquoi, 554, 555; est découragé par le succès des Anglois, 557; obtient du Ciel un secours miraculeux, ibid. est sacré à Reims, 559; prospérités qui suivent son Sacre, 560; son zèle pour des affaires de l'Église, ibid. Il dresse la pragmatique sanction, 562; désapprouve les procédures rigoureuses du concile de Bâle contre la personne du pape Eugène, ibid. & suiv. fait son entrée à Paris, & prête serment à l'Évêque, 563; fait une Ordonnance pour sa Maison, 565; sa mort, 569, 570; sa lépulture, 571; sa dévotion à Saint Michel, 603. Charles VIII a honte de son ignorance & se livre à l'étude, A, 612; son Sacre, 612; il affiste aux exercices littéraires qui se sont dans l'Université de Paris, ibid. ses Aumôniers, 614; troubles excités dans sa Cour, 616; son mariage avec Anne de Bretagne, 619; fait élire Jean de Rely à l'évêché d'Angers contre la volonté du Pape, qui en avoit disposé

en faveur d'un autre, 620, 621;

postule l'évêché de Paris pour le

même Jean de Rely, 622; honneurs

qu'il rend à Saint François de Paule

& au frère Jean Bourgeois, ibid. &

suiv. Il envoie une ambassade à

Alexandre VI, 626; part pour faire

la conquête du royaume de Naples,

629; entre dans Rome, ses entrevues avec le Pape, 631; exerce dans cette capitale tous les droits de souveraineté, 632; exemples de piété & de religion qu'il donne dans ce voyage, ibid. à suille de Toscanelle, 635; prend de saintes résolutions à son retour, 636; sa mort sunesse, 637; grand deuil où elle plongea la Cour, ibid. ses obsèques, 639.

Charles IX commence son règne par une action mémorable, B, 128; son sacre, 133; reçoit une seconde éducation qui gâte la première, 1 34; rend un Edit savorable aux Protestans, ibid. & suiv. conserve néanmoins sa soi pure, 138, 139; crée un Maître de la Chapelle de pleinchant, 140; a beaucoup de goût pour le chant, 142, 153; affecte les prébendes d'un grand nombre de Chapitres pour récompenser ses Chantres & ses Chapelains, 143, 144; fait faire une procession solennelle, & décide une contestation survenue entre ses Chantres & les Chanoines, tant de Sainte-Geneviève que de Notre-Dame de Paris, 145; son mariage, 147; le massacre de la Saint-Barthélemi doit moins lui être imputé qu'à ceux qui abusoient de sa jeunesse, 151; son goût & ses succès dans la poësie, ibid. & suive il écrit un ouvrage fur la chasse, 152; sa maladie & sa mort, 154 & suiv. jugemens des Protestans sur quelques

fymptômes dont elle fut accompagnée, 155; ses obsèques, 156 & suiv.

Charles IV, Empereur, passe la sête de Noël à Cambrai, & pourquoi, A, . 469; célèbre avec le Roi la sête de l'Épiphanie à la Sainte-Chapelle, 470 & suiv. envoie son Médecin à Charles V, 476.

Charles-Quint traite durement François I. cr B, 20, 21.

Châtel, (Pierre du ) sa naissance, ses études, ses voyages, B, 38 & suiv. est sait Secrétaire du cabinet du Roi, qui l'honore de son estime & de sa faveur, 40; prend le parti de l'Eglise, & devient Aumônier du Roi, 42; se livre de nouveau à l'étude, progrès qu'il y fait, 43; est nommé Evêque de Tulles, ibid. contribue beaucoup à l'établissement du Collége Royal, dont il a la direction, 46; est fait Bibliothécaire du Roi, 48; est transféré à l'évêché de Mâcon, 68; préside à une assemblée de Théologiens convoquée à Melun, ibid. soutient les intérêts de la Couronne & les droits de l'Épiscopat contre les prétentions de Rome, 69; sa généreuse liberté vis-à-vis du Roi lui-même, 70; son zèle doux & modéré, 72; il fait l'Oraison funèbre de François I.cr, 83; querelle que Iui fait à ce sujet la Faculté de Théologie, 86; il est nommé Grand-Aumônier de France, 94; s'applique à connoître les droits & les devoirs

de cette charge, 97; est transséré à l'évêché d'Orléans, 105; visite qu'il fait dans ce diocèse, 106; il y meurt subitement, ibid.

: 1

Childebert I." assiste à la Cathédrale de Paris les jours de grandes Fêtes, A, xlij.

Chilpéric compose des Messes & des Hymnes, A, xliij.

Chrétien (titre de Très-) reconnu en la Personne de Louis XI, pour le caractère distinctif des Rois de France, A, 599, note r.

Chrétien, (Frère) Templier, Aumônier de Philippe-Auguste, A, 260; & de Louis VIII, 264.

Chupperel, Chapelain de la chapellemusique, consesse le roi Louis XV, B, 608.

Claude, Chapelain de Louis-le-Débonnaire, enseigne les Clercs du Palais, A, 81; est fait évêque de Turin & tombe dans l'hérésie, 84.

Clément V accorde différentes grâces à Philippe-le-Bel & à ses Ecclésiatiques, A, 381; se plaint de ce qu'on procède à la condamnation des Templiers, sans son autorité, 384; règle, de concert avec le Roi, la forme qu'on doit garder dans ce jugement, 385.

Clément VI accorde vingt-huit Bulles au roi Jean, A, 428. Voy. Bulles.

Clément VII engage Charles VI à aller à Avignon lui rendre son obéissance filiale, A, 498; honneurs & grâces qu'il lui sait, 499.

Clément VIII

Clément VIII extrêmement prévenu contre Henri IV, prend enfin des dispositions plus favorables, B, 263; lui donne l'absolution, 265; envoie au Dauphin les langes bénits, 292.

Clément IX est parrain du Dauphin sils de Louis XIV, B, 490.

Clerc de Chapelle ordinaire, créé par Louis XV, B, 601.

Clerc de l'aumône, quand institué & pourquoi! A, 360; n'est pas le même que le premier Chapelain, 415, note c.

Clercs du palais, quels ils étoient sous les rois Mérovingiens, A, xxxv; leurs fonctions, xl; qualités qu'on exigeoit d'eux, 6; ils sont nommés par les Rois aux évêchés, lors même que le droit d'élection eut été rendu aux églises, 112; ils prennent la qualité de Chanceliers & de Notaires, 132.

Clercs de la Chapelle-oratoire du Roi; quand ont-ils commencé de se qualisser ainsi? B, 516. Ils doivent être Prêtres, 517.

Clerce, (Jean) Dominicain, Confesseur de Louis XII, A, 647; est nommé Général de son Ordre, 649.

Cleri, (Notre-Dame de) cclèbre par la dévotion de Louis XI, A, 602.

Clovis fait vœu d'embrasser le Christianisme, A, xxiv; son Baptême, xxvij; sincérité de sa conversion, xxix; vices & vertus de ses descendans, xxxj. Il établit dans son palais un Oratoire, xxxii; ; & un Clergé, xxxv; appelle des Évêques à sa Cour pour faire la fonction d'Apocrissaire, xxxviij.

Cœur, (Jean) archevêque de Bourges, mis à la tête du Clergé de la Cour, A, 576; est disgracié, 577.

Coislin (Pierre du Cambout de) premier Aumônier du Roi, B, 468; est nommé évêque d'Orléans, 487; a des vues sur la charge de Grand-Aumônier, 495; a une contestation avec le cardinal de Bonzi au sujet du livre des Évangiles, 512; est sait Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, 534; Cardinal & Grand-Aumônier de France, 541; sa mort & son éloge, 548.

Coissin (Henri-Charles du Cambout de ) évêque de Metz, premier Aumônier du Roi, 541; est sait Duc & Pair, 566; prétention qu'il a en cette qualité, 567; sa mort & son éloge, 623, 624.

Colin, (Jacques) Aumônier & Lecteur de François I.er, seconde ce Prince dans son goût pour les Sciences, B, 28; a le premier la direction du Collége royal, 29,

Coliège de Maître Gervais, sa sondation, A, 462; il est soumis à l'Aumônier & au sous-Aumônier du Roi, 463, B, 114.

Collège de Mignon; l'institution & destitution de ses Boursiers appartient au Roi ou à son Aumônier, A, 501; sa résormation, B, 46; il est cédé aux religieux de Granda, mont, 197.

Tome II.

la supériorité du Collége de Navarre, B, 301; succès de ses prédications, ibid. il voudroit se retirer de la Cour & y est retenu, 317; reproche qu'on lui fait en plein Conseil, sur la mort d'Henri IV, 322; il assiste au Sacre de Louis XIII & y fait les fonctions de Confesseur & de Prédicateur, 332, 334; sa lettre sur les mœurs & le caractère du jeune Roi, 335; il assiste à son mariage, & fait à ce Prince une heureuse application de l'Évangile du jour, 341; sa retraite de la Cour, 343; suite de sa vie, ibid. note c.

Coulanges, (Maurice de) Dominicain, Confesseur de Charles V, A, 468; est nommé Exécuteur-testamentaire de ce Prince, 476; est continué dans son emploi par Charles VI, 484; est fait évêque de Nevers, 486.

Coulomb, (Jacques) Chanoine de Blois, confesse & absout Henri III après le massacre des Guiles, B, 204.

Couronne. Nos Rois la portoient sur la tête les jours de solennité, A, 59, 199.

Courtecuisse, (Jean de) employé dans la grande affaire du schisme, A, 510 & suiv. est fait Aumônier du Roi, 524; porte la parole dans une assemblée de la Nation contre l'Antipape Benoît XIII, 525; est fait Conseiller du Roi en son Grand-Conseil, 526; est envoyé au Pape

Alexandre V, 530; attire la Cour au Collége de Navarre, 537; devient suspect au Duc de Bourgogne & à son parti, 538; est élu Évêque de Paris, 539; permute ce Siége pour celui de Genève, 540.

Crency, (Michel de) Précepteur de Charles VI, A, 482; devient son Aumônier, 485; son éloge par Philippe de Maizières, ibid. il est fait Consesseur du Roi, 496; est promu à l'évêché d'Auxerre, 499, 500; mis au nombre des Exécuteurstessamentaires du Roi, 504; sa mort, 522.

Croix qu'on porte devant les Archevêques, n'est pas un signe de leur juridiction, B, 570.

Curés des lieux où réside la Cour, ont tous les jours l'offrande du Roi, B, 97; assissent aux mariages qui se célèbrent dans la chapple du Roi, & depuis quand! 442; suites qu'a cette nouveauté, 568, 569.

### D

Damien, (Pierre) Cardinal, rapporte des faits incroyables, A, 168;
Danés, (Jacques) évêque de Toulon,
Maître de l'Oratoire, B, 475.

Denys, (Saint) Patron des Rois, &
du royaume de France, A, 210;
origine de la coutume de tirer fon
corps de son tombeau dans les

Denys, (Abbaye de Saint-) rappelée à la discipline régulière, A, 31;

temps de guerre, ibid.

## E

Esson, Prêtre du palais de Louisle - Débonnaire, Archevêque de Reims, se révolte contre ce Prince, A, 87; préside au Conciliabule de Compiegne, pour le déposer, 92; comparoît au Concile de Thionville, & y est déposé lui-même, 96.

Ebroin, évêque de Poitiers, Archichapelain de Charles-le-Chauve, A, 103; préside au Concite de Verneuil, 107; est fait prisonnier, 108; tuć, ibid. Echaux, (Bertrand d') évêque de Bayonne, premier Aumônier de Henri IV, B, 311; noblesse de son extraction, ibid. & suiv. ses fonctions au sacre de Louis XIII, 333; il obtient de ce Prince deux mille livres pour ses livrées, 353; est transséré à l'archevêché de Tours & fait Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, 354; se démet de sa charge, & se retire dans son Diocèse, 393.

Ecoles établies dans le palais par Charlemagne, A, 41; & par Louis-le-Débonnaire, 81.

Ecrouelles guéries par nos Rois, A, 179; à quoi est attribué ce privilége, 180; exercé constamment depuis le roi Robert, 181 & suiv. Eginhard, Chancelier de Charlemagne, n'a pas été son Archichapelain, A, 73. Élévation de l'hostie & du calice après la consécration, introduite à la Messe, A, 199. Emerie, (le Père d') Jésuite, essaie de supplanter le Père de la Chaize, B, 547.

Erasme est invité par François I.er de venir prendre la direction du Collége Royal, B, 28.

Essai des viandes qu'on présente devant les Princes, est de la plus haute antiquité, A, 458, note z.

Estang, (Christophe de l') évêque de Lodève, Maître de la Chapellemusique, B, 281; est fait Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, 354; sa mort, 362.

Etienne II vient en France demander du secours à Pépin, A, 10; honneurs qu'il reçoit de ce Prince, ibid, & suiv.

Etienne IV, couronne Louis-le-Débonnaire, A, 78.

Eudes de Deuil, Chapelain de Louis VII, l'accompagne dans son voyage d'Outremer, A, 225; écrit l'histoire de cette expédition, 226.

Evêques jouissent d'une grande autorité à la Cour de Clovis & de ses Defecendans, A, xxxviij & suiv.

#### F

FAURE, (François) évêque d'Amiens, Maître de l'Oratoire, B, 476 & suiva se démet de sa charge, 480; sa mort, 481.

Fayette (Mademoiselle de la) cause de grandes inquiétudes au cardinal de Richelieu, B, 405 & suiv. a une conversation avec le Père Caussin,

de donner l'onction royale à Eudes comte de Paris, A, 137; facre Charles-le-Simple, ibid. est fait Archichancelier, 138; le détourne de faire alliance avec les Normands, 139; est assassiné, 140; vengeance qu'on tire de sa mort, 141.

Foulques-le-Bon, comte d'Anjou, écrit à Louis d'Outremer une lettre hardie A, 148.

Four, (Antoine du) Dominicain, Confesseur de Louis XII, A, 650; évêque de Marseille, 654; sa mort & ses ouvrages, ibid. & suiv.

Fourré, (Jacques) Dominicain, Prédicateur de Charles IX, B, 137; le confesse quelquesois, 138.

Foux (fête des) supprimée avec bien de la peine à Auxerre, A, 523.

François I." Sa naissance, B, 2; son avenement à la couronne & son Sacre, 3; honneurs qu'il rend au Pape, 4; concordat, 7 & suiv. son entrevue avec le roi d'Angleterre, 11; il est blessé à Romorantin; sa guérison, 1 3; il rend une Ordonnance concernant les sermens de fidélité des Archevêques, Évêques, &c. 15; crée les charges de premier Aumônier & de Maître de l'Oratoire, 17; est fait prisonnier, 19 & suiv. sa passion pour l'avancement des Sciences, fondation du Collége royal, 26 & suiv. beaux exemples qu'il donne de son attachement à la Foi catholique, 30 & suiv. 76 & suiv. sa table, 41; son goût pour la musique, nouveaux

établissemens qu'il fait à ce sujet, 49 & suiv. il visite un de ses enfans attaqué de la peste, 73; ses rapports avec Henri VIII roi d'Angleterre, 76 & suiv. sa dernière maladie, sa mort, ses obsèques, 79 & suiv.

François II, Prince très-attaché à l'ancienne Foi, B, 126; fon Sacre & sa mort, 127.

François de Paule (S.t) vient à la Cour, A, 608; prépare Louis XI à la mort, 609 & fuiv. assiste au baptême du fils aîné de Charles VIII & le nomme, 622; prédit la naiffance de François I.er, B, r.

Freauville, (Nicolas de) Dominicain, Confesseur de Philippe-le-Bel, A, 371; sa sage conduite dans le démêlé de ce Prince avec Bonisace VIII, ne le met pas à l'abri de la calomnie, 378 & suiv. il est sait Cardinal, 381; vient en France en qualité de Légat, 392.

Fulrade, abbé de S. Denys, Archichapelain, A, 8; est envoyé au-devant du Pape, 10; a grande part dans ce que Pépin fait en Italie, 13 & fuiv. obtient plusieurs priviléges du Pape, 16; s'attache à Carloman roi d'Austrasie, ensuite à Charles roi de Neustrie, 25; décore & enrichit l'église de Saint-Denys, 30; sa mort, 31.

Fumée, (Nicolas) évêque de Beauvais, premier Aumônier, B, 180; avoit été Maître de la chapelle de plein: Gilduin, premier Abbé de Saint-Victor, Confesseur de Louis VI, A, 213, 219.

Fondi, (Pierre de) évêq. de Langres, puis de Paris, Maître de l'Oratoire, B, 140; est fait Cardinal, 201; resuse de souscrire à la Ligue, 220, 221; sa charité durant le siège de Paris, ibid. il se rend suspect & odieux à la saction des Seize, 230; va à Rome pour traiter de la réconciliation d'Henri IV, 239; assemble les Curés & les Docteurs de Paris, & pourquoi! 262; résigne son évêché & la charge de Maître de l'Oratoire à son neveu Henri de Gondi, 272; administre les cérémonies du baptême à Louis XIII, 305.

Gondi, (Henri de) évêque de Paris, Maître de l'Oratoire, B, 272; a une contestation avec le Parlement aux obsèques d'Henri IV, 323; est fait Cardinal & Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, 354; sa mort, 369.

Gondi (Jean-François de) Maître de la Chapelle-musique, B, 362; monte sur le siège de Paris, & en est le premier Archevêque, 369; a une contestation avec le Grand-Aumônier de France, 378; se démet de sa charge, 400.

Gontran est assidu à l'office Divin, A, xlj; aime le chant, xlij.

Gordon, (Jacques) Jésuite, Consesseur de Louis XIII, B, 404; reçoit une lettre anonyme sur les obligations du Roi, qu'il remet au père Caussin, 414.

Gorrain, (Nicolas de ) Dominicain, Confesseur de Philippe-le-Bel, A, 366; est destitué, 370.

Gorrand (Nicolas) Dominicain, Confesseur de Philippe de Valois, A, 414; rend à ce Prince un service mémorable, 416; sa mort, 423.

Goudin, (Odet) qualifié Chapelain & Confesseur de Charles VII, A., 568.

Gozlin, Archichapelain de Charles-les Chauve, A, 123; est fait en même temps Archichancelier, 124; est conservé dans la possession de ces deux dignités, par Louis-le-Bègue, 127; tombe dans une espèce de disgrâce, 128; s'attache au roi de Germanie, 129; perd la dignité d'Archichapelain, 130; est nommé évêque de Paris, ibid. se signale durant le siège de cette capitale parses exploits militaires, 135.

Grâces. Contestation entre le Parlement & le Grand-Aumônier de France à leur sujet, B, 158 & suiv. 327, 593; Règlement de Henri III pour la manière dont elles doivent être dites à la table de Sa Majesté, 193, & suiv.

Grand, (Denys le) premier Chapelain de Philippe de Valois, A. 424. Grand, (Jacques le) Augustin, Prédie cateur de Charles VI, déclame avec sorce contre le luxe de la Cour.

d

A, 516 & Suiv. N'a pas été Confesseur de Charles VII, 551.

Grand-pré, (Jean de) Aumônier de Philippe le-Bel, A, 391, & de Louis X, 394.

Granges, (Jean des) Aumônier de Philippe-le-Bel, A, 379; sa mort, 391; erreur de quelques Écrivains à son sujet, ibid. note k.

Gras, (Simon le) évêque de Soissons, facre Louis XIV, B, 475.

Grégaire IV soutient les Ensans de Louis-le-Débonnaire contre leur père, A 91; prend sous sa protection S. Aldric, 105.

Grégoire V excommunie le roi Robert, A, 166.

Grégoire XIV excommunie Henri IV, & menace de la même peine les partisans de ce Prince, B, 227.

Grimaldi (le cardinal de ) fait les fonctions de Grand-Aumônier au . Sacre de Louis XIV, B, 474. Guenilon. Voyez Wenilon.

Guerin, (frère) Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, est mis à la tête des Ecclésiastiques de Philippe-Auguste, A, 250; ses grandes qualités, 251; il répare la perte des titres de la Couronne, 252; range l'armée du Roi en bataille à Bouvines, 256; est fait Chancelier, & rend à cette dignité son ancien lustre, 264; sa mort, 272.

Guiencourt, (Jean de ) Dominicain, Confesseur de Henri II, B, 89; est en cette qualité Maître & Gouverneur du collège de Navarre; 103; à mort, 109; chambre de Justice établie par son conseil, 117.

Guillard, (Louis) évêque de Challonfur-Saône, Maître de l'Oratoire, B, 125; son zèle pour l'ancienne Foi, 126; sa mort, 139.

Guillaume le Breton, Chapelain de Philippe-Auguste, se tient près de ce Prince pendant la bataille de Bouvines & chante des pseaumes, A, 256; ne doit pas être confondu avec l'historien Rigord, 257, note u; notice de sa vie & de ses ouvrages, 261; jugement sur sa Philippide, 262.

Guillaume de Chartres, Chapelain de Saint Louis, A, 296; ne quitte point ce Prince dans sa captivité; 300; contribue à la fondation de la Sorbonne, 337; accompagne le Roi dans sa deuxième croisade, 343; travaille à l'histoire de son saint Maître, 353.

Guillaume de Paris, Dominicain, Confesseur de Philippe-le-Bel, A, 382; procède comme Inquisiteur dans l'affaire des Templiers, 383 & Suiv. sa mort, 391.

### H

HAMELIN (Jacques) est pourvu le premier de la charge de premier Aumônier du Roi, B, 18; fait les fonctions de Grand-Aumônier durant la vacance, 24; sa mort, 43. Hanouards doivent porter les corps des Rois, A, 546, 547.

'Hardouin, Chapelain de Louis-le-Débonnaire, dit tous les jours la Messe à ce Prince dans sa prison, A, 93; l'instruit adroitement des choses importantes, ibid.

Haudriettes (hôpital des ) supprimé & réuni au monastère de l'Assomption, B, 373, 374.

Hébert, curé de Versailles, aspire à la place de Consesseur du Roi, B, 547; est fait évêque d'Agen, 548.

Hennuyer, (Jean) premier Aumônier du roi Henri II, B, 108; & son Consesseur, 109; n'a pas été Dominicain, ibid. est nommé à l'évêché de Lodève & transséré à celui de Lisieux, 115; conserve la charge de premier Aum. sous François II, 124, & sous Charles IX, 133; fait ses protestations contre un Édit donné par ce Prince en saveur des Huguenots, 135; préserve ceux de Lisieux du massacre de la Saint-Barthélemi, 148 à suiv. sa mort, 167.

Henri I succède à son père Robert,

Henri I succède à son père Robert, A, 186; est accusé de simonie, 187; montre du zèle pour la Religion, 188; sa mort, 195.

Henri II est sacré, B, 91; doit de la reconnoissance à Pierre du Châtel, & la lui témoigne, 94; rend une Ordonnance concernant les droits de sa Chapelle, 97; crée quatre Notaires apostoliques à la suite de la Cour, 102; consirme à son

Confesseur la supériorité du collége de Navarre, 103; se brouille avec le Pape, 104; écrit aux Pères assemblés à Trente, une lettre avec un monitoire contenant les raisons qui l'empêchoient de prendre part à ce Concile, ibid. & suiv. demande au Saint-Siége, que les Grands-Aumôniers de France, non Evêques, soient créés, nommés & sacrés Eveques de la Cour, 112; fait nommer des Commissaires pour résormer l'Université de Paris, 114; sa mort, 115; son zèle pour la Religion, 116; sa dévotion pour les processions, 119; ses obsèques, 122.

Henri III se laisse entraîner dans son enfance au torrent des nouvelles opinions, B, 136; devient ensuite ennemi des Huguenots, 160; son Sacre, 161; sa conduite les premières années de son règne. Il convoque les États à Blois, 162; institue l'Ordre du Saint-Esprit. 168 & suiv. établit la congrégation des Pénitens 175; s'attire le mépris de ses Sujets, & est blâmé jusque dans la chaire, 177; pardonne à l'indiscret Prédicateur, & ne se venge que par ses biensaits, 178; fait divers Règlemens pour sa Chapelle & le Clergé de la Cour, 182 b suiv. sait parsaitement l'étiquette de la Cour, 195, note p; érige de nouvelles confrairies de Pénitens, 196; sait des retraites dans différens monastères, 197; assemble de

nouveau les États à Blois, B, 202; y fait massacrer le duc & le cardinal de Guise, 203; a une consérence avec le Légat du Pape, 203; se consesse, & est absous par Jacques Colomb; ibid. est obligé de se joindre aux Huguenots, 209; est assassiné par un Jacobin, 210; sa piété dans ses derniers momens, ibid. & suiv. sa mort & ses sunérailles, 213.

Henri IV, sa naissance, son éducation & sa vie jusqu'à son avènement à la Couronne, B, 218; à quelles conditions il est reconnu pour roi de France, 219; il maintient la Religion catholique dans le Royaume & à sa Cour, 221, 222; est excommunié par le Pape, 227; convoque une assemblée de Prélats à Mantes, 228; dissipe la cabale appelée le Tiers-parti, 237, 238; se fait instruire, 240; convoque une nouvelle assemblée à Mantes, & une troisième à Saint-Denys, 241; sait son abjuration, 242 & suiv. sa conduite après sa conversion, en montre la sincérité, 246 & suiv. il se fait sacrer à Chartres, 251; il entre à Paris, 254; y fait de bonnes ceuvres, 255; qui sont traitées d'hypocrisie par les Ligueurs, 256; lesquels refulent de prier Dieu pour Sa Majesté, 258, 262; il sollicite sa réconciliation auprès du Pape, 263; charge de sa procuration du Perron & d'Ossat, ibid. reçoit en seur personne l'absolution du Saint-Siège, 265; jure l'observation du traité de Vervins dans l'église de Paris, 271; s'occupe de la réforme de l'Université, 272 & suiv. ordonne une conférence entre du Perron & du Plessis-Mornay, 276; écrit au duc d'Épernon sur ce sujet, 278; juge un différend élevé entre ses Chantres & ceux de Notre-Dame de Paris, 282 & suiv. sait dissoudre son mariage avec Marguerite de Valois, & époule Marie de Médicis, 287; va à Orléans gagner le Jubilé, 290; est récompensé de sa piété par la naissance d'un Dauphin, qu'il fait servir par ses propres Officiers, 291; rétablit les Jésuites dans le Royaume, 297 & suiv. veut des gens de mérite dans sa chapelle, 311; ne veut pas qu'on donne atteinte aux droits du Grand-Aumônier, 314; fait faire ses aumônes à la vue de tout le monde, 315; étendue de sa charité, 315 & Suiv. son incontinence, 317; bons sentimens qu'il faisoit paroître, 318; il a des pressentimens de sa mort, 319, 320; il est assassiné, 321; ses obsèques, 322 & Suiv.

Henriette de France épouse Charles I, roi d'Angleterre; à quelles conditions, B, 376 à suiv. contestation que ce mariage occasionne entre le Grand-Aumônier & l'Archevêque de Paris, 378; Clergé que la Princesse mène avec elle, 379, 3802

Herbert, Templier, Aumônier de S. Louis, A, 274.

Hervé, Archevêque de Reims, Archichancelier de Charles-le-Simple, A, 142; se ligue contre lui, 143.

Hildebolde, Archichapelain de Charlemagne, est autorisé par le Pape & par un Concile à faire son séjour à la Cour, A, 49, 50; est envoyé à Rome, 56; préside au Concile de Mayence, 67; souscrit au testament de Charlemagne, & l'assiste à la mort, 68; est envoyé au-devant du Pape, 78; sa mort, 85.

Hilduin, Abbé de Saint-Denys, Archichapelain, A, 85; entre dans la conjuration des ensans de Louis-le-Débonnaire contre leur père, 85, 86; est privé de sa dignité & exilé, 88; rentre en grâce, ibid. compose, par ordre de l'Empereur, ses Aréopagétiques, 95; manque une deuxième sois de sidélité, 104.

Hilduin, Archichapelain de Charles-le-Chauve, A, 108, 109; reçoit une lettre de Loup de Ferrières, 110; fa mort, 123.

Hinemar, Archevêque de Reims, fait des reproches graves aux Ecclésiastiques du palais, A, 111.

Hôpitaux, maladeries, léproseries, &c. règlemens qui les concernent, A, 536; B, 58, 313, 339, 340; sont distraites de la charge de Grand-Aumônier, & réunies à l'ordre de S.' Lazare, 499.

Hugonis, (Jacques) Cordelier, Prédi-

cateur de Charles IX, est honore de la consiance de ce Prince, B, 138. Hugues, (Saint) Abbé de Clugni, exhorte Philippe I à se faire Moine, A, 204.

Hugues Capet gagne le cœur des Peuples & du Clergé par des actes de piété & de générosité, A, 154, 155; reçoit l'onction & la couronne royale, qu'il ne veut plus porter depuis son sacre, ibid. & suiv. attire Arnoux à son parti, & lui donne le Siége de Reims, 159; convoque un Concile pour le faire déposer. 160; fait mettre Gerbert à sa place. ibid. écrit au Pape en faveur de ce dernier, 163; prive les Archevêques de Reims de la charge d'Archichancelier, ibid. meurt & est enterré à Saint-Denys, 164; beau trait de ce Prince, ibid.

Hugues-l'Abbé étoit Ecclésiastique & dans les Ordres, A, 130; n'a pas été Archichapelain, 131.

Hugues de Champfleury, Chancelier de Louis VII, A, 229; est protégé par le Pape, 230; sa mort, 239: Hugues de Puteaux ou de Puiseaux, Chef du Clergé de Philippe-Auguste, A, 244.

Hugues (le frère) Cordelier, prêche devant Saint Louis, & blâme les Religieux qui fréquentent la Cour des Princes, A, 309 & suiv.

Huillier (Jean l') Confesseur de Louis XI, A, 595; est fait Fvêque de Meaux, 596; est qualité par le Roi du titre de Grand-Aumônier, A, 597.

Humbert, Cardinal, fait un portrait affreux de Henri I, A, 187.

Humières, (Charles d') Évêque de Bayeux, G. Aumônier de France, B, 124; son zèle pour la religion, 126; sa retraite & sa mort, 133, note l.

'Hunolstain, (Charles-Philippe) Maître de l'Oratoire, B, 628.

Hurault, (Philippe) Évêque de Chartres, Concurrent du cardinal du Perron pour la charge de G. Aumônier de France, B, 309.

Hutin, (Pierre) Chapelain de Charles
VIII, réclame en vertu de son office,
les bassins d'argent qui avoient servi
au baptême du Dauphin, A, 555,
1556.

## 1

JACQUES I, roi d'Angleterre, refuse d'être parrain de la fille aînée de Henri IV, B, 305.

Janson, (Toussaints de Forbin de)
Cardinal, G. Aumônier de France,
B, 549; abrégé de sa vie jusqu'à
sa nomination à cette dignité, ibid.

de suiv. sa mort, 573.

Jean VIII donne à Charles-le-Chauve le titre d'Empereur, A, 121; tient un Concile à Troyes où il facre Louis - le - Begue, 127; réclame l'abbaye de Saint-Denys, 128.

Jean XXII sait l'éloge de Philippe Y,

A, 408; accorde différentes grâces à Charles-le-Bel, ibid.

Jean (le roi) tombe dangereusement malade; sa guérison regardée comme un miracle, A, 419; son avenement à la Couronne, 427; il rend visite au Pape, qui lui accorde plusieurs priviléges, 428 & suiv. ses Officiers ecclésiastiques, 435, 436; il institue l'ordre de l'Étoile, 439, 440; est fait prisonnier & conduit en Angleterre, 441; vient à Calais avec le roi d'Angleterre, & entend la Messe avec lui, 442; sa piété & sa bonne foi, 443; il retourne à Londres & y meurt, 445; ses suncrailles, 447. Jean, moine Grec, persécute des moines François au sujet de l'addition Filieque au symbole, A, 62; reprend la Chapelle du Roi de ce qu'elle chantoit Paraclitus, au lieu

Jésuites proscrits du Royaume; y sont rétablis par Henri IV, B, 297 à suiv. sont accusés de la mort de ce Prince, 322; & des violences saites aux Huguenots, 360; aimés de Louis XIII, 449; auroient dû être exclus du poste de Consesseur du Roi, 471; raisons pour & contre cette exclusion, 553; sont interdits par le cardinal de Noailles, 572; privés de l'emploi de Contesseur du Roi, 595, qui leur est restitué, 604.

de Paracletus, 66.

Ignorance, par quels moyens bannie des États de Charlemagne, A, 41. Igni (Guillaume d') ou de Lynais, Aumônier de Louis X, A, 395; & de Philippe V, 398.

Imbert, Dominicain, Confesseur de Charles-le-Bel, A, 409; a un legs dans le testament de ce Prince, 410. Indult, grâce accordée par Eugène IV aux Officiers du Parlement, &c. A, 561.

Innocent II termine un différend élevé entre Louis VI & l'évêque de Paris, A, 214; vient chercher un asyle en France, & sacre le Prince Louis, fils du Roi, 216.

Innocent III se conduit avec sermeté dans l'affaire du divorce de Philippe-Auguste, A, 248.

Innocent VIII réclame le jugement de George d'Amboise & de Geoffroi de Pompadour, mis en prison par Charles VIII, A, 617; prétend avoir droit de nommer aux évêchés de France, vacans in Curia, 620.

Innocent X maltraite les Barberins, B, 466 & fuiv.

Joulet, (François) Aumônier du Roi, fonde une chaire de controverse au collége de Navarre, B, 396.

Ithier, Chapelain & Secrétaire de Charlemagne, A, 26 & Juiv.

Jugement de la Croix exécuté dans la chapelle du Roi, A, 31.

Jules II a de viss démêlés avec Louis XII, A, 656; caractère de ce Pape, 657.

Just' (Jean de Saint-) n'a pas été Aumônier du Roi, A, 38 r.

# $\mathcal{L}$

LANDE, (Michel-Richard de la) Sous-maître de la musique de la chapelle du Roi, B, 522.

Langes bénis, présent que font les Papes à la naissance des Dauphins, B, 292.

Lavement des pieds le Jeudi-saint, cérémonie religieuse pratiquée par tous nos Rois, A, 171; quelquesois par les Dauphins à la place des Rois, 172.

Laurent, (frère) surnommé Gallus, Dominicain, Confesseur de Philippe III, A, 358.

Leidrade, archevêque de Lyon, établit dans son église une école pour le chant & la psalmodie, sur le modèle de celles de la Cour, A, 36.

Léon III demande justice à Charlemagne, A, 55; le couronne Empereur, 56; s'oppose à l'addition Filioque, 64.

Léon X reçoit l'obédience de François I. er, B, 4; lui accorde des grâces, 6; confère avec lui pour abolir la pragmatique & établir le concordat, ibid. & suiv.

Léproseries. Voyez Hôpitaux.

Lignieres, (Bertrand-Claude Taschereau de) Jésuite, Confesseur de Louis XV, ne peut obtenir l'approbation du cardinal de Noailles, B, 606; expédient qu'on prend pour s'en passer, 608; il obtient enfin des pouvoirs de son Éminence, B, 614; se

décharge de l'emploi de Consesseur, B, 626.

Ligue, (la) faction criminelle, sa naissance, B, 162; ses progrès, 206.

Liturgie romaine introduite en France, A, 37, 38; en Espagne, 39. Liudard, évêque de Verceil, Archichapelain de Charles-le-Gros, A, 134; est chassé de la Cour, 136.

Lorme, (Philibert de) Aumônier du Roi, célèbre Architecte, B, 121, 122.

Lorraine, (le royaume de) après sa réunion à la France, avoit un Archichancelier particulier, A, 144.

Lothaire, fils de Louis-le-Débonnaire, se révolte contre son père, A, 87; se réconcilie avec lui, 88; se révolte une deuxième sois, 90; assemble un conciliabule à Compiegne, 92; se soumet & rentre en grâce, 95.

Lethaire, fils de Louis d'Outremer, Jui succède à la Couronne, A, 148; suspecte la fidélité d'Adalberon son Archichancelier, 150.

Louis, nom commun à plusieurs de nos Rois, pourquoi! A, 207.

Louis-le-Débonnaire, pourquoi ainsi surnommé, A, 74; beaux commencemens de son règne, 75; il est couronné de la main du Pape Étienne IV, 78; il résorme le Clergé de ses États, 79; rétablit l'école du Palais, 81; sa science, sa piété & son zèle, 82; il est la dupe de l'hypocrisse de ses Clercs,

83, 84; ses disgrâces, 87 & suiva il se réconcilie avec ses ensans, 95; prend un Consesseur particulier, 97; sa maladie & sa mort édissante, 101, & 102.

Louis II, dit le Begue, succède à Charles-le-Chauve, A, 127; son facre, ibid. sa mort, 129.

Louis III, fils de Louis-le-Begue, est sacré roi de France & de Neustrie, A, 130; sa mort, 133.

Louis IV, dit d'Outremer, son sacre, A, 146; sa mort, 147; trait de générosité de ce Prince, 148.

Louis V fait la guerre à Adalberon, Archichancelier, A, 151; est surnommé Fainéant, ibid.

Louis VI, dit le Gros, est sacré à Orléans, A, 208; sa dévotion envers Saint Denys, 210; il prend pour Consesseur Gilduin, premier Abbé de Saint-Victor, 213; a un différend avec l'évêque de Paris, ibid. & suiv. écrit au Pape pour saire affranchir la métropole de Sens du joug de la primatie de Lyon, 215; protège Innocent II contre Anaclet, 216; assiste au sacre de Louis son fils, ibid. sa piété dans sa maladie, 217 & suiv. sa mort, 220.

Louis VII, pourquoi surnommé le Jeune, A, 220; prend le parti de Cadurque son Chapelain, contre le Pape, 221; ce qui occasionne de grands troubles dans le royaume, 223; son repentir & sa croisade, 224; piété qu'il y sit paroitre, 226;

sa mésintelligence avec la Reine, A, 227; son respect pour la loi du jeûne, 231; ses aumônes, 232; il fait saire des prières pour obtenir un sils, & l'obtient, 234; va en péserinage au tombeau de S.º Thomas de Cantorbéri, 235; justification de la conduite qu'il avoit tenue envers ce Saint, ibid. note p; il sonde des bourses dans l'Université de Paris, 237; sait couronner son successeur, ibid. & suiv. sa mort & sa sépulture, 240; traits de son respect pour l'Église, ibid. & suiv.

Louis VIII succède à Philippe-Auguste, A, 264; se croise contre les Albigeois, 265; resuse dans sa maladie un remède réprouvé par la loi de Dieu, 266; sa mort & sa sépulture, 267.

Louis IX, (Saint) sa naissance, A, 269; son sacre, 270; son éducation, 271; son mariage, 275; ilacquiert la sainte Couronne d'épines & plusieurs autres reliques, 276 & Suiv. bâtit la Sainte-Chapelle pour les y déposer, 281; y fonde un Clergé pour les garder, ibid. & suiv. va à Cîteaux, & pourquoi! 289; tombe dangereusement malade à Pontoise & fait vœu d'aller au secours de la Terre-Sainte, 290 & suiv. se prépare à ce voyage par de bonnes œuvres, 293; son départ, 294; sa charité dans la contagion qui affligea son armée, 297; il est attaqué lui-même de la maladie,

298; est fait prisonnier par les Sarazins, 299; sa constance & ses pieux exercices dans sa captivité, 300; serment qu'il prête pour confirmer le traité de sa rançon, 301; va en pélerinage à Nazareth, 303; bel exemple qu'il donne à Seyde, 304; il apprend la nouvelle de la mort de sa mère, ibid. & suiv. prières qu'il fait faire pour elle, 306; il s'embarque pour revenir en France, & fait comme une église de son vaisseau, 306, 307; séjourne aux îles d'Hières & y entend prêcher le Frère Hugues, Cordelier, 309; prend un second Confesseur de l'Ordre de Saint François, 311; protège les Religieux mendians, . 314; veut se faire Dominicain, 315 & suiv. tableau général de sa vie, & ses pieux exercices, 319; ses aumônes, 322, 327, 328; hôpitaux, églises & monastères par lui fondés ou dotés, 328 & suive il forme une bibliothèque publique, 335; chérit les Savans, ibid. & suiv. sa pratique dans la distribution des bénéfices, 338; Bulles qu'il reçoit du Pape, 339; il entreprend une nouvelle croisade, 340; son testament, 341; il fait une descente en Afrique, 343; y est attaqué d'une maladie mortelle, 344; donne à son fils d'excellens documens, 345; ferveur de sa piété, 347; sa mort, 348; division de son corps, 351; ses os portés en France

son avenement à la Couronne, B, 330; son Sacre, 332 & suiv. son goût pour la piété dès ses plus tendres années, 335 & suiv. son mariage, 341 & suiv. ses brouilleries avec Marie de Médicis sa mère, 342 & suivantes; ses expéditions contre les Protestans de son Royaume, beaux exemples de picté & d'humanité qu'il y donne, 358 & suiv. 360, 366, 384; confidence qu'il sait au père Arnoux, 363. Il traite avec trop de rigueur les habitans de Nègrepelisse, 368; il charge le cardinal de la Rochefoucault de réformer les Ordres monastiques, 372; favorise les Jésuites, 382; & les Oratoriens, 383; son goût pour la musique, 384; il porte la guerre en Italie, & tombe dangereusement malade dans le voyage, 386 & suiv. ne peut venir à bout d'accorder la Reine sa mère avec le cardinal de Richelieu, 390; veut établir une maison de retraite pour les soldats invalides, 403; ses liaisons avec Mademoiselle de la Fayette, 405 & suiv. il lui rend des visites dans son couvent, 412; son estime & sa confiance pour le père Caussin, 416; ses entretiens particuliers avec ce Père, quel en étoit le sujet! 417, 418, 421 & suiv. il rend la fameuse Déclaration par laquelle il met sa personne & ses États sous la protection de la Sainte-Vierge, . 435; il fait une fondation au vieux

château de Saint-Germain, en reconnoissance de la faveur que le
Ciel lui avoit faite en lui accordant
un Dauphin, 439 & suiv. il tombe
dans un état de langueur, 443; ses
occupations durant sa maladie, &
ses scrupules, 445; sa tranquillité
& ses pieuses dispositions à l'approche
de sa fin, 448 & suiv. dernier
effort de son zèle en saveur de
l'Église, 452; sa mort & ses obsèques, 453 & suiv.

Louis XIV. Sa naissance, B, 437; son baptême, 447; son avènement à la Couronne, 457; il sait composer un abrégé de la vie de Louis XIII, lettres qu'il écrit à ce sujet, 458; son éducation, 459; il défend sous de grièves peines les juremens & les blasphèmes, 460, note g; reçoit la Confirmation & fait sa première Communion, 461; son sacre, 472; il fait bénir la Chapelle neuve du Louvre, 477; son mariage, 478; il gouverne par lui-même, & établit un Conseil de Conscience pour la nomination aux bénéfices, 482; principes qu'il s'étoit fait sur cette matière, ibid. & suiv. il aime les cérémonies ecclésiastiques, & veut qu'elles soient obfervées dans sa Chapelle, 491; prospérité de ses armes en Hollande, 502 & suiv. il est dominé par une passion scandaleuse, 509; donne des espérances de conversion qui s'évanouissent bientôt, 510; crée

un Sacristain, Garde des ornemens de sa Chapelle, B, 518; augmente la Musique de sa Chapelle, & y introduit la symphonie, 519 & suiv. veut que le Service s'y fasse avec la plus grande exactitude, 524; revient de ses égaremens & donne dans la dévotion, 524 & suiv. tombe malade d'une tumeur à la cuisse, 529; sollicite & presse à Rome la condamnation du livre de M. de Fenelon, intitulé *Maximes des Saints* , 535 ; ses Ordonnances & Décisions concernant les Officiers de sa Chapelle, 563 & Juiv. son zèle pour la Foi, 577; sa dernière maladie & ses pieux sentimens, 578 & fuiv. sa mort & son éloge, 589 & suiv. ses obsèques, 591.

Louis XV. Sa naissance & son baptême, B, 593; son avenement à la couronne; sage administration du Régent durant sa minorité, 594; son éducation & ses exercices de piété, 599; il est obligé d'aller se consesser à Saint-Cyr, 609; reçoit la Confirmation, & fait sa première Commumion, 611; son sacre, 612; sa majorité, 613; son mariage, 616; il tombe dangereusement malade à Metz, 626; sentimens religieux qu'il fait paroître a sa convalescence, 627; il décide une contessation élevée entre ses Aumôniers & ses Chopelains, 634; donne un Édit Tour la grande chapelle, 635.

Loup, Abbé de Ferrières, fait un

portrait désavantageux des mœurs des Eccléssassiques de la Cour, A,

Louvre, (chapelle du) fondée par Philippe-le-Bel, A, 390; décorée par Charles V, 457.

Lulli compose & sait chanter le premier, dans la chapelle du Roi, un Te Deum en symphonie, B, 520.

Luthéranisme, Calvinisme, introduit en France, & comment, B, 29; sévèrement puni sous François I.er, 30 & suiv. & sous Henri II, 117; enhardi sous Charles IX, 134; infecte presque toute la Cour, 136; remplit le royaume d'horreurs, 146; ses inconséquences, ibid.

Lyon, (église de) se sorme pour se chant & la psalmodie sur la chapelle du Roi, A, 36, 660.

## M

Machet, (Gérard) Confesseur de Charles VII, A, 551; reçoit de ce Prince, encore Dauphin, une gratification, 552; marque d'estime que lui donnent les Chanoines de Lyon, ibid. & fuiv. il est sait Conseiller d'Etat, 553; est recommandé au Pape par le Roi, 555; interroge la Pucelle d'Orléans, & assiste aux audiences que le Roi accorde à cette fille, 558; est élevé au cardinalat par Félix V, 562; sa mort, 566; particularités de sa vie qu'on découvre dans ses Lettres, ibid. & fuiv.

Magloire (Abbés de S.') prennent le

titre de Chapelains du Roi, A, 157; n'ont pas été Archichapelains des Rois de la troisième Race, 158.

Millan, (Charles) Jésuite, Consesseur

de Louis XIII, B, 392; sa mort,

. Maillard, (Olivier) Cordelier, Prédicateur de Charles VIII; plus propre à l'intrigue qu'au ministère de la chaire, A, 625; n'a pas été Confesseur du Roi, 626.

'Majoris, ou le Maire, (Jean) Précepteur & Confesseur de Louis XI, pendant qu'il étoit Dauphin, A, 575.

Maire (Henri le) Confesseur de Francois I. C. B, 44.

Maistre, (Martin le) Confesseur de Louis XI, A, 588; partisan & protecteur des Nominaux, 593; sa mort & sa sépulture, 594, 595.

'Maizieres, (Philippe de) n'a pas été Aumônier de Charles V, A, 445; fait instituer la sête de la Présentation de la Sainte-Vierge, 464 à fuiv. est Gouverneur de Charles VI, 482.

Maladeries. Voyez Hôpitaux.

Manchon ou Manson, (Jean) Confesseur de Charles VI, 530; est renvoyé, 532 est rappelé & fait Trésorier de la Sainte-Chapelle, 538; sa mor \$40.

Mandat ou réserve apostolique, exemple le plus ancien qu'on en ait, A, 230. Marcoul, (Saint) dévotion de nos Rois envers ses Reliques, A, 180; confrairie érigée en son honneur, 181.

Maretz, (Philippe - Onuphre des)
Jésuite, Consesseur de Louis XV,
B, 631.

Martin (Saint) regardé sous la première Race comme le Patron de la France, A, xlix; dévotion de nos Rois envers lui, ibid. sa chape, ibid. & suiv. son tombeau décoré par Louis XI, 590.

Mathurins, Religieux chéris par Saint Louis, qui les établit dans la chapelle de Fontainebleau, A, 332; exempts de la juridiction de l'Archevêque de Sens, 381; leurs prétentions contre les Chantres & Musiciens de la Cour, B, 565.

Mazarin, (le Cardinal) est parrain de Louis XIV, B, 447; fait les fonctions de Grand-Aumônier au mariage de ce Prince, 479.

Mazure, (Nicolas) Maître de l'Oratoire, B, 462; est fait Maître ordinaire de la chapelle du Roi, 463; redevient Maître de l'Oratoire, ibid. est exilé, 475; se désait de sa charge, ibid.

Médicis (Catherine de ) épouse Henri II, 134; recherche l'appui des Huguenots, 134; sa dévotion, 181; sa mort, 205.

Médicis (Marie de) épouse Henri IV, B, 287; a un Grand-Aumônier, 290; est sacrée à Saint-Denys, 319; perd son autorité & les bonnes grâces de son fils Louis XIII qui après la mort de ce Prince, A, 352; se retire dans une maison de son Ordre, 353.

Merin, (Guillaume) Aumônier de Charles-le-Bel, A, 409.

Moulins (François des ) de Rochefort, Grand-Aumônier de François
I.er, B, 10; honneurs que ce
Prince lui fait, 11; il est nommé à
l'évêché de Condom; 16; sa mort
& son éloge, 23 & 24.

Musique aimée par nos plus grands Princes, B, 49; rétablie dans la Chapelle du Roi sous Henri IV, 222; augmentée par Louis XIV, 519 & suiv. résormée par le Régent sous la minorité de Louis XV, 602.

Musique, (Chapelle de ) sa création, B, 50; de combien d'Officiers étoit composée, 519.

Musique, (Maître de la Chapelle de )
sa création & ses sonctions, B,
51, 65; ses appointemens, 66;
prête serment entre les mains du
Grand - Maître de France, 562;
suppression de cette charge, 635.

## N

Nappe de Communion, par qui tenue quand le Roi communie, B, 450.

Nervet (Jean) Chapelain puis Confesseur de Louis XI, A, 587; est fait évêque de Mégare, 588.

Nicolai, (le Père ) Dominicain, est chargé par Louis XIV, de traduire

en latin l'abrégé de la vie de Louis XIII, B, 458.

Nicole ou Nicolas de Clermont, Dominicain, Consesseur de Philippe V, A, 405; a un legs dans le testament de ce Prince, 406.

Noailles, (François de) évêq. d'Acqs, Aumônier du Roi, célèbre par ses ambassades & les services qu'il rend à la Religion & à l'État, B, 120.

Noailles, (le cardinal de) archevêque de Paris, bénit la Chapelle de Verfailles, B, 563; veut étendre sa juridiction sur la Chapelle & la perfonne du Roi, 570; ses querelles avec le père le Tellier, 571; il interdit les Jésuites, 572; est fait par le Régent Président du Conseil de Conscience, 595; resuse ses pouvoirs au père de Lignières pour consesser le Roi, 606; dispute au Grand-Aumônier le droit de consirmer Sa Majesté, 610; accorde ensin son approbation au père de Lignières, 614.

Nominaux, secte de Philosophes proscrits par Louis XI, qui fait enchaîner leurs livres, A, 586; rétablis en honneur par le même Prince, 593.

Nonce du Saint - Siége, origine de cet office, A, 17, note d.

Normands embrassent le Christianisme, A, 142.

Notaire, qualité que prennent les Chapelains & Clercs du Palais.

Notaires apostoliques à la suite de la Cour, leur création, B, 102; doivent

# P

PALMIER, (Pierre) archevêque de Vienne, Maître de l'Oratoire, B, 87; protège Servet, 88; sa mort, 110.

Papes, doivent aux rois de France leur grandeur temporelle, A, 14; ont été souvent parrains des Ensans de nos Rois, 19, 28; commencent à user de censure contre ces Princes, 166, 167; prétendent que pour procéder à leur sacre, il faut le consentement du Saint-Siége, 191; viennent dans les temps sacheux chercher un asse en France, 216, 219; respect que tout Fidèle doit avoir pour eux, 346; leurs prétentions par rappoit à la nomination des évêchés de France, vacans in curiâ, 620, 621.

Pascal II fait excommunier Philippe I,
A, 200.

Patriarche. On propose d'en établir un en France, B, 228.

Paul I reçoit de Pépin de grandes marques d'honneur & de bienveilfance, A, 18.

Paul V est parrain de Louis XIII, B, 304.

Paulin, (Charles) Jésuite, Consesseur de Louis XIV, B, 461; sa mort, 470. Pénitens (Constrairies de) établies par Henri III, B, 175; seurs processions, 176; comment regardées dans le monde, ibid. & suiv. Il y en a de plusieurs couleurs, 196.

Tome II.

Pépin, sa famille, A, 3; son élévation sur le trône & son sacre, 4; sa piété, 5, 8, 15, 24; honneur qu'il rend au Pape, 10 & suiv. est sacré une seconde sois par ce l'ontise, 12; porte la guerre en Italie pour le protéger, 13; lui cède l'exarchat, 14; introduit le chant Grégorien en France, 21; sa mort & sa sépulture, 24.

Pernand, ( Jean de ) Aumônier & Confesseur de Charles VII, A, 568. Perron, (Jacques Davy du ) évêque d'Évreux, premier Aumônier du Roi, B, 231; sa naissance & sa vie julqu'à la promotion à cette dignité, 232 & suiv. Réfutation d'un propos scandaleux qui lui est attribué, 235, 236, 257, note n. presse Henri IV de rentrer dans le sein de l'Eglise, 238; lui donne des instructions, 240; se trouve aux assemblées convoquées par Sa Majesté pour la disposer à la conversion, 241; assisse à son abjuration & lui fait remarquer la beauté des cérémonies de l'Église, 244; est envoyé à Rome, chargé avec d'Ossat de la procuration du Roi, 263; reçoit l'absolution du Pape au nom de ce Prince, 265; se fait sucrer à Rome, 267; grande réputation qu'il s'étoit acquise en cette Cour, ibid. & suiv. accueil que lui sait le Roi à son arrivée en France, 270; Il est envoyé au-devant du cardinal de Médicis, Légat du Pape, & engage

fon désordre; A, 199; est excommunié une seconde sois, 200; se soumet ensin & est absous, 201; punition de sa saute, 202; à l'incontinence il joint la simonie, tbid. de saints personnages sui sont des remontrances, 203; il veut se saire Moine, 204; sa mort & ses obsèques, 205, 206.

Philippe II surnommé Auguste, sa naissance & son baptême, A, 234; son sacre, 235 & suiv. Édits qu'il fait au commencement de son règne contre les hérétiques, les blasphémateurs, &c. 242 & suiv. son divorce avec Isemburge, malheurs qui en surent les suites, 247 & fuiv. il reprend cette Princesse, 250; fait à la journée de Freteval une perte irréparable, 252; remporte la victoire à Bouvines, piété qu'il fait paroître dans cette bataille, 254 & suiv. sa maladie & sa mort, 259; dispute élevée à ses sunérailles, 260; son éloge, 261.

Philippe III est attaqué en Afrique de la contagion, A, 344; est éprouvé dans son retour en France par de nouvelles afflictions; 354; fait faire les obsèques de son père S. Louis, & porte ses ossemens sur ses épaules, 355; son sacre, 356; il épouse Marie de Brabant & la fait couronner dans la Sainte-Chapelle par l'archevêq. de Reims. ibid. plaintes de l'archevêq. de Sens à cette occasion, 357; sa piété, 363; sa mort, 364.

Philippe IV, dit le Bel, va au-devant du corps de son père, & le porte lui-même avec ses Barons, A, 365; en donne le cœur aux Jacobins, querelle que ce don occasionne, ibid. & suiv. son sacre, 367; règlement pour sa maison, ibid. & suiv. son démêlé avec Boniface VIII, 377, 378; il fait procéder à la condamnation des Templiers, 383 & suiv. ses fondations, 289 & suiv. sa maladie & ses dernières dispôsitions, 392, 393; sa mort, ibid. édit de ce Prince concernant les sermens de fidélité des Archevêques, Évêques, &c. B, 15.

Philippe V, dit le Long; son avenement à la Couronne, A, 397; ordon-nances pour sa maison, 398 & suiv. autre Ordonnance, 403; son testament, 406; sa mort, 407.

Philippe VI, dit de Valois, succède à Charles-le-Bel, A, 413; fait des Ordonnances pour sa Maison, Ars; est averti par son Confesseur du péril qui le menace à Cassel, 416; se fait armer par ses Chapelains, ibid. marques de piété qu'il donne avant & après sa victoire, 417 & suiv. est surnommé vrai Catholique, 418; montre une grande foi dans la maladie de son fils, 412; fait un pélerinage à Saint-Denys; 420; sa mort, 426; différend élevé à ses obsèques entre l'Université & le Clergé de la cathédrale de Paris, 427.

du Roi, A, 463; est fait évêque de Senlis, 467.

Puy, (Christophe du) Aumônier du Roi, Auteur du Perroniana, B, 348.

0

QUARTIER (service par) établi à la Cour de France, à l'imitation de celle de Bourgogne, A, 565.

Quinze-Vingts, hôpital fondé à Paris par Saint Louis, A, 329, 330; les places en font à la nomination de l'Aumônier du Roi, ibid. ses statuts, 436, 626; son distérend avec ses Six-vingts aveugles de Chartres, 512; est exempt de la juridiction de l'évêque de Paris, & soumis à celle de l'Aumônier du Roi, 535, 536.

#### R

Rancé, (Guillaume de) Dominicain, Confesseur du Roi Jean, A, 439; suit ce Prince dans sa captivité, 441; vient à Paris proposer le traité fait à Londres, 442; est promu à l'évêché de Séez, 444.

Reims (Archevêques de) prétendent que la dignité d'Archichancelier est annexée à leur Siége, A, 149; en sont privés, 164; autres prérogatives prétendues par ces Prélats, 191; ils obtiennent la confirmation de tous leurs priviléges, 193; protestent contre le sacre de Louis VI, 208; contre le mariage de Louis VII & le couronnement de la Reine, 228; obtiennent enfin un Édit qui leur assure le privilége de pouvoir seuls sacrer les Rois de France, 238.

Reines de France sont sacrées, A, 394, 620; ont un Grand - Aumônier, 628; B, 290.

Reliques, on y étoit fort dévot sous la première Race, A, xliv; elles étoient conservées dans le palais, & gardées par les Clercs, ibid. on faisoit les sermens sur elles, xlv; elles étoient portées dans les voyages de nos Rois, sur tout lorsqu'ils alloient à la guerre, xlviij à suiv. cet usage a continué sous la deuxième Race, lv; même sous la troissème, on les portoit aux lieux où nos Rois célébroient les grandes Fêtes, ibid. à suiv. 424, 425.

Rely, (Jean de) Précepteur & Confesseur de Charles VIII, A, 612; est député aux États de Tours, & en est l'Orateur, 613; exerce les droits de Grand-Aumônier, 618; assiste & officie à la cérémonie du mariage du Roi, 620; est élu évêque d'Angers, & sacré malgré le Pape, ibid. & suiv. le Roi demande à sa Sainteté deux Bress en sa saveur, 626; il accompagne ce Prince dans son voyage de Naples, 629; assiste à sa mort, 637; fait son oraison funèbre, 639; sa mort, son éloge & ses ouvrages, ibid. & suiv.

Remi, (Saint) évêque de Reims, instruit Clovis, & le presse de remplir

sa promesse, A, xxv; lui administre le baptême & la confirmation, xxvij; Bulle qu'on dit lui avoir été accordée par le Pape Hormisdas, 191.

Richard I.", roi d'Angleterre, à quel point portoit l'animolité contre Fhilippe-Auguste, A, 251.

Richarde, femme de Charles-le-Gros, accusée de mauvais commerce avec Liudard, est réléguée dans un Monastère, A, 136; prouve son innocence, & est honorée comme Sainte, ibid, note r.

Richelieu, ( Armand - Jean Duplessis de ) Cardinal, premier Ministre de Louis XIII, devient irréconciliable avec la Reine-mère, B, 389 & Suiv. son attention & ses embarras dans le choix des Confesseurs du Roi, 392, 404; donne à Louis XIII son hôtel & sa chapelle de diamans, 405; inquiétudes que lui cause M.11e de la Fayette, ibid. & suiv. commission dont il charge à ce sujet le Père Caussin, 409; il emploie toutes sortes de moyens pour gagner ce Père, 414; voit avec peine qu'il a des entretiens particuliers avec. le Roi, & vient quelquesois les interrompre, 417, 418; charge le Grand-Aumônier de sonder le Père Caussin là-dessus, 419; écrit un billet au Roi, & lui offre de se retirer, 425; a une longue conférence avec Sa Majesté, où la perte du Jésuite est résolue, 427; ses sentimens pour la Société, 430;

il introduit dans la chapelle du Roi un usage préjudiciable aux droits du Grand-Aumônier, 442.

Richelieu, (Alphonse-Louis Duplessis de ) dit le cardinal de Lyan, administre les Sacremens à Louis XIII, B, 388; est nommé Grand-Aumônier de France, 398; histoire de sa vie jusqu'à sa nomination, ibid. & suiv. il obtient un arrêt du Conseil au sujet du Collége Royal, 403; se prête à une nouveauté préjudiciable aux droits de sa charge, 442; sa mort & son éloge, 464.

Rieux, (René de) évêque de Léon, Maître de l'Oratoire, B, 370; est privé de sa charge & de son siége, 400 & suiv. y est rétabli, 462; sa mort, 463.

Rit romain introduit & suivi dans la chapelle du Roi, A, 40; B, 188, 190.

Robert, fils de Hugues Capet, est instruit dans les Lettres par Gerbert, A, 161; succède à son père, 165; scandalise l'Église par son mariage incestueux, ibid. est excommunié, 166; abandonné de tout le monde, 168; reconnoît sa faute & l'expie, 169; ses pratiques pieuses, ibid. ses compositions, 170; ses aumônes, 171; il lave les pieds aux pauvres le Jeudi-Saint, ibid. sa clémence, 173; sa sévérité à l'égard des hérétiques, 175; ses pélerinages, ibid. & suiv. il guérit les ulcérés par son attou-

chement, A, 179; sa mort & son éloge, 185.

Robert d'Arbrisselles est le premier dont on ait inhumé le cœur séparément du corps, A, 366.

Robert de la Marche, Clerc de Saint Louis, bâtit la première église sous le nom de ce Saint Roi, A, 374.

Robert de Sorbon, Chapelain de Saint Louis, & chéri de ce Prince, A, 336; n'a pas été son Consesseur, ibid. Voyez Sorbonne.

Roch, (Saint) dévotion à ce Saint, introduite à la Cour, B, 74, note f. Roch (Chapelains de Saint-) ou Aumôniers de la Maison du Roi, leur établissement & leurs fonctions, B, 74 & suiv.

Roche-Aymon, (Charles-Antoine de la) archevêque de Narbonne, Grand-Aumônier de France, B, 632; rend compte au Roi d'une contestation élevée entre les Aumôniers & les Chapelains de Sa Majesté, 632; sa mort, 634, note s.

Rochefoucault, (Jean de la ) Maître de la Chapelle-musique, B, 110; conserve sa charge sous François II & sous Charles IX, 133; sa mort, 179.

Rochefoucault, (François de la) Maître de la Chapelle-musique, B, 179; est fait évêque de Clermont, 180; embrasse le parti de la Ligue, 220; perd sa charge à la Cour, 227; son grand mérite le remet en saveur auprès d'Henri IV, qui le nomme

au Cardinalat, & le transsère à l'évêché de Senlis, 348; il est fait Grand-Aumônier de France, ibid. & Abbé de Sainte-Geneviève, 350 & fuir. son zèle pour remplir tous les devoirs de sa charge, 355; il travaille à réconcilier Louis XIII avec la Reine-mère, 356 & suiv. est nommé chef du Conseil, 370; se démet de son évêché, 371; résorme les Ordres monastiques, ibid. & faiv. fait rentrer les Monastères des Religieules hospitalières sous la juridiction des Ordinaires, 375; se démet de la place de chef du Conseil, 376; est employé pour régler les conditions du mariage de Henriette de France avec le roi d'Angleterre, ibid. 2 une contestation avec l'Archevêque de Paris, pour la célébration de ce mariage, 378; se démet de la charge de Grand-Aumônier, 395; conserve la Supériorité du collége de Navarre, 396; se livre tout entier à la résormation des Ordres religieux, difficultés qu'il y trouve, 397; sa mort & son éloge, 398.

Rochefoucault, (Frédéric-Jérôme de Roye de la) Cardinal, Archevêque de Bourges, Grand-Aumônier de France, B, 631.

Rohan - Gueméné, (Clande - René-Édouard) Coadjuteur de Strasbourg, Grand - Aumônier de France, B, 633, note f.

Rohan-Gueméné-Montbazon, (Louis-Constantin de ) premier Aumônier B, 107; y est nommé, ibid. demande que Henri II sait au Pape en sa saveur, 112; sa mort, 114. Ruzé, (Guillaume) Consesseur de François II, B, 128; & de Charles IX, 133; est nommé à l'évêché de Saint-Malo, & transséré à celui d'Angers, 154; se démet de l'emploi de Consesseur du Roi, 164.

#### S

Acre de nos Rois, son origine, A, 4; les archevêques de Reims prétendent en être seuls les Ministres, 191; prétention de la Cour de Rome sur le même sujet, ibid. & suiv. il étoit regardé anciennement comme essentiel à la royauté, 394; peut se faire par-tout & avec toute huile consacrée, B, 251.

Sacre des Reines, A, 394, note m. Sacristain-Garde des ornemens de la Chapelle-Oratoire du Roi, création de cet office, B, 518.

Sanguin, (Antoine) dit le cardinal de Meudon, Maître de l'Oratoire, B, 34; est fait G. Aumônier, 56; porte cette charge au plus haut degré d'élévation, 57, en est dépouillé, 84.

Soulx-Tavannes, (Nicolas de ) Cardinal, archevêque de Rouen, Grand-Aumônier de France, B, 632.

Sayonnières. (Synode de) Charles-le-Chauve y déduit ses griess contre Guenilon, A, 114.

Saussaye (Religieuses de la ) réclament aux obsèques de la Reine le linge

Tome IL

de la défunte, ses joyaux & les chevaux de ses équipages, A, 662. Schisme d'Occident; son commencement, A, 477; sentimens & Déclaration de Charles V à ce sujet, 478; mesures qu'on prend en France pour l'éteindre, 507 & suiv. sa fin, 529. Seguier, (Dominique) évêq. d'Auxerre, puis de Meaux, premier Aumônier du Roi, B, 393; abrégé de sa vie, ibid. & suiv. il administre les cérémonies du baptême à Louis XIV, 447; assiste Louis XIII à la mort, 450 & suiv. est chargé de régler l'ordre de ses obsèques, 453; y a une contestation avec les autres Evêques, 454; fait la levée du corps & le conduit à Saint-Denys, 455; administre à Louis XIV le sacrement de Confirmation, & lui sait saire sa première Communion, 461; se désait de la charge de premier Aumônier, 468; sa mort & son cloge, 469 & suiv.

Seguiran, (Gaspard) Jésuite, Confesseur de Louis XIII, B, 365; est congédié de la Cour., 380.

Selles (Notre-Dame de) en Poitou, église chérie de Louis XI, A, 603; fêtes singulières qu'on y avoit établies, ibid.

Senlis, (évêquesde) Maîtres Chapelains du Roi, A, 359; n'ont aucune autorité sur le Clergé de la Cour, ibid. Sergens d'armes sont vœu de bâtir une église en l'honneur de Sainte Ca-

therine, A, 274.

g

# T

Tellier, (Charles-Maurice le)
Maître de la Chapelle-musique, B,
488; est fait Coadjuteur de l'Archevêque de Reims, 489; sollicite la
charge de Grand-Aumônier de
France, 495; est fait Commandeur
de l'Ordre du Saint-Esprit, 534;
a des démêlés avec les Jésuites,
557; sa mort, 558.

Tellier, (Michel) Jésuite, Consesseur de Louis XIV; son caractère, B, 556; ses querelles avec le Cardinal de Noailles, 571; il est nommé par le Roi Consesseur de Louis XV, 578; assiste Sa Majesté à la mort, ibid. & suiv. est exilé par le Régent, 506.

Temple (Jean du) n'a pas été Confesseur de Philippe - le - Long, A, 406, note p.

Templiers gardent le Trésor royal, A, 259; fournissent des Aumôniers aux Rois, ibid. & suiv. sont tous arrêtés en France le même jour, 384; supplice qu'on leur sait subir, 386; quel étoit l'Aumônier du Roi qu'on dit avoir été du nombre des brûlés, ibid. & suiv.

Terraube, (G. de) Aumônier du Roi, auteur de quelques ouvrages, B, 120.

Thou, (Nicolas de) évêque de Chartres, sacre Henri IV, B, 252 & fuiv.

Tolbiac, Clovis y livre bataille aux

Allemands, & fait vœu d'embrasser le Christianisme, A, xxiv.

Touchard, (Jean) abbé de Bellozane, prend du Perron en amitié, B, 233; l'introduit chez le cardinal de Vendôme, 236; ils imaginent enfemble l'intrigue appelée le Tiersparti, 237.

Tour, (Jean du) Templier, Aumônier du Roi, est celui dont il est question dans le procès fait à cet Ordre, A, 288; n'a pas été brûlé, ibid.

Tour-d'Auvergne, (Henri-Oswald de la) Cardinal, Archev. de Vienne, premier Aumônier du Roi, B, 625; se démet de cette charge, 626.

Tournon, (François de) Cardinal, est envoyé en Espagne pour traiter de la délivrance de François I.er, B, 21, 22; est fait Maître de la Chapelle-musique, 51; notice de sa vie, ibid. & suiv. son zèle pour la Religion, 54; quelquefois trop amer, 72; il est privé de sa charge, 85; n'en sert pas moins le Roi & la Patrie, iij; protége Amyot & le propose à Henri II pour être Précepteur de ses enfans, 131; n'approuve pas le colloque de Poissi, 1 34; fortifie la Princesse Marguerite. sœur de Charles IX, dans la Religion catholique, 137.

Treigny, (Pierre de) Dominicain, Confesseur de Philippe-de-Valois, A, 426; a un legs dans le testament de ce Prince, ibid. est promu à l'évêché de Senlis, 434.

8 4

Tissorier des offrandes & aumônes du Roi, qui a porté ce titre le premier!

B, 24, note n.

## V

VALBELLE - MONFURON, (Louis-Alphonse de) Maître de l'Oratoire, 515; sa mort, 551.

Valbelle de Tourves, (François de)
Aumônier du Roi, est fait Maître de
l'Oratoire & évêque de Saint-Omer,
B, 5,51; donne sa démission, 601.
Valeri, (Saint) prophétie de ce Saint
en faveur de Hugues Capet, A, 154.
Vallan, (Guillaume de) Dominicain,
Confesseur de Charles VI, A, 486;
évêque de Bethléem, 487; transséré
à l'évêché d'Évreux, 490; soutient
la doctrine de Jean de Monson,
contre l'immaculée Conception de
la Sainte-Vierge, 495; est renvoyé
avec ignominie dans son diocèse,
496.

Falois, (Marguerite de ) fœur de François I.er, aime les Savans & les favorife, B, 35; compose un livre de dévotion censuré par la Faculté de Théologie, 36.

Varmond; (Félix de) Maître de la Chapelle de plein-chant, B, 140; dénonce au Grand-Conseil Jean de Montluc, son Évêque, comme hérétique, 141.

Vast, (Saint) cathéchise Clovis, A,

Vauréal, (Louis-Gui Guerapin de)

Maître de l'Oratoire, B, 601; est sait Maître de la Chapelle-musique. & évêque de Rennes, 625.

Vénalité des charges de la Chapelle du Roi, supprimée, B, 532, 602.

Vendredi-Saint, quelles étoient ce jour-là les pieuses pratiques de Saint Louis, A, 326.

Véneur, (Jean le) évêque de Lisieux, est envoyé en Espagne pour traiter de la délivrance de François I.er, B, 21; est nommé G. Aumônier, 24; est sait Cardinal, 34; résorme le collége Mignon, 46; sa mort, 55. Versailles, (chapelle de) bénie par le cardinal de Noailles, B, 563.

Victoire (abbaye de la) fondée par Philippe-Auguste, A, 258.

Victor (abbaye de Saint-) sondée par Louis VI., occasionne un grand différend entre ce Prince & l'évêque de Paris, A, 214.

Vigean, (François-Joseph Poussard: du ) Maître de l'Oratoire, B, 625, Villers de la Fayo, (Cyrus de) Maître de la Chapelle-musique, B, 400; ost fait évêque de Périgueux, ibid. sa mort, 488.

Villiers, (Pierre de ) Dominicain, Confesseur de Charles V, A, 449; est promu à l'évêché de Nevers, 463; fait le sacre de la chapelle du collége de Navarre, 464; est un des Exécuteurs-tessamentaires du Roi, 466; est transséré à l'évêché de Troies, ibid. sa famille anoblie, 467.

Vincennes, (chapelle de) on y conserve les fonds baptismaux qui servirent au baptême de Philippe-Auguste, A, 234; Saint Louis dote cette chapelle, 294; Charles V sonde une Sainte-chapelle, 475; à laquelle on réunit celle du Vivier en Brie, 476.

Vincent de Beauvais, Consesseur de Saint Louis, A, 273; embrasse l'institut des Frères-Prêcheurs, ibid. est sait Lecteur & Prédicateur du Roi, 333; ses écrits, 334 & suiv.

Vincent de Bourgogne, Dominicain, Consesseur de Philippe de Valois, A, 423.

Vivier en Brie, (Sainte-chapelle du) fondée par Charles V, A, 473, est réunie à celle de Vincennes, 475. Université de Paris, jalouse du crédit que les Dominicains ont à la Cour, A, 313; jouit d'un grand crédit, 490; cherche un prétexte pour éloigner les Dominicains de la confiance du Roi, 491; désère à l'Évêque de Paris la doctrine de Jean de Montson, contre l'immaculée Conception de la Sainte-Vierge, 492 ; envoie des Députés à Avignon pour en poursuivre la condamnation, 493; joue un grand rôle dans l'affaire du schisme, 507 & suiv.

sa réformation, 586; B, 114, 272.

Urbain II excommunie Philippe I, A, 197.

Uthenim, (Christophe d') Évêque de Basse, écrit aux Chanoines de Lyon une lettre au sujet de Gerson, A, 645.

Wenilon ou Guenilon, Clerc de la chapelle de Charles-le-Chauve, enfuite Archevêque de Sens, devient perfide envers ce Prince, A, 114; est cité par le Synode de Savonnières, 116.

Wibert Bonnelli, Dominicain, Confesseur de Louis X, A, 394; a un legs honorable dans le testament de ce Prince, 396; se retire à Rouen, 409.

# Y

Yves de Chartres combat les prétentions de l'église de Reims au sujet du sacre de nos Rois, A, 208 & suiv.

#### $\boldsymbol{Z}$

ZORN DE BOULACH, (Élifabeth-Henriette de) protestante, se convertit à la cérémonie du mariage de Louis XV à Strasbourg, B, 622.

F I N de la Table.

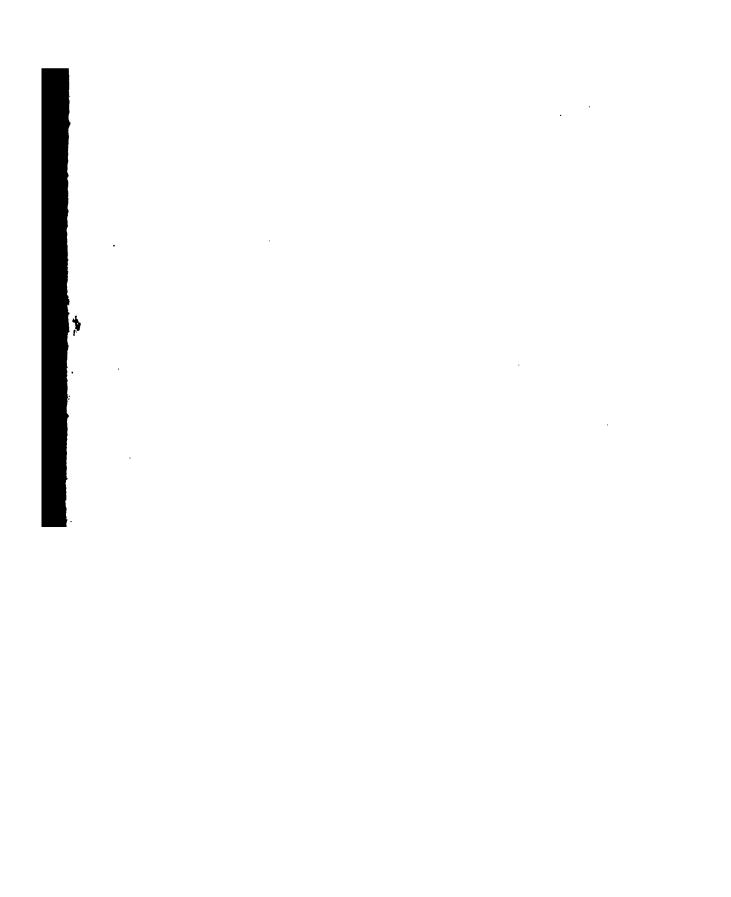

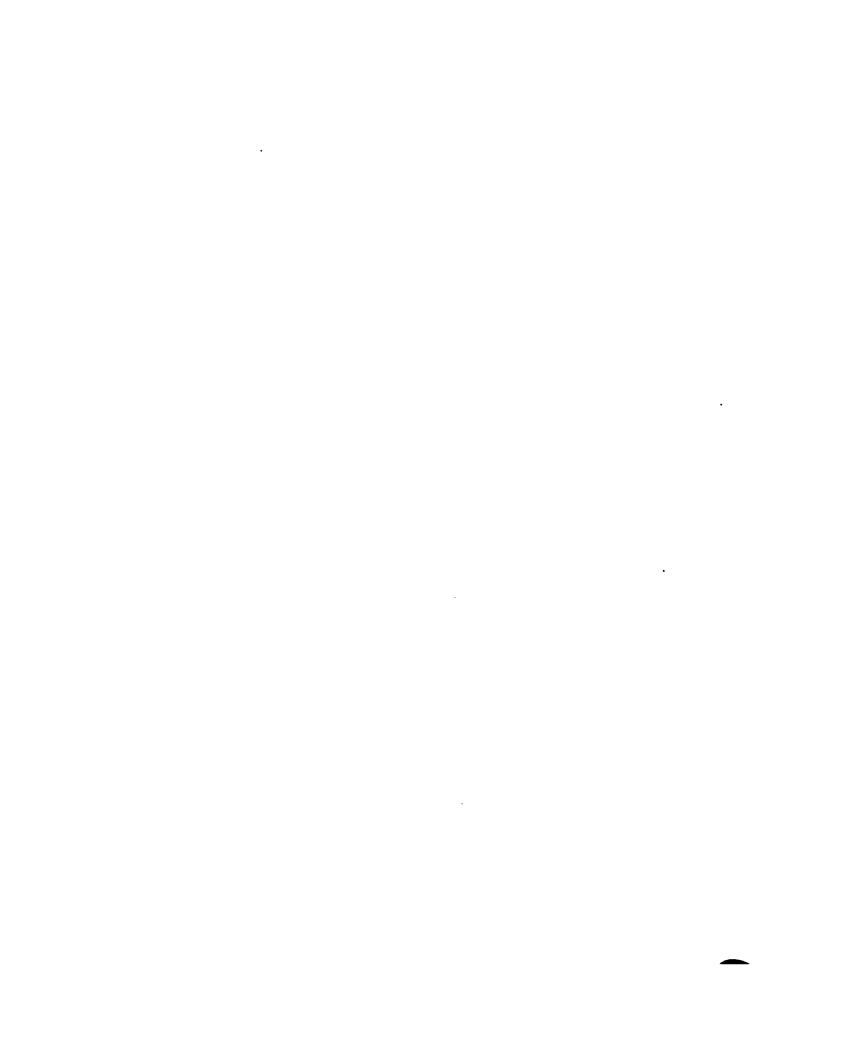

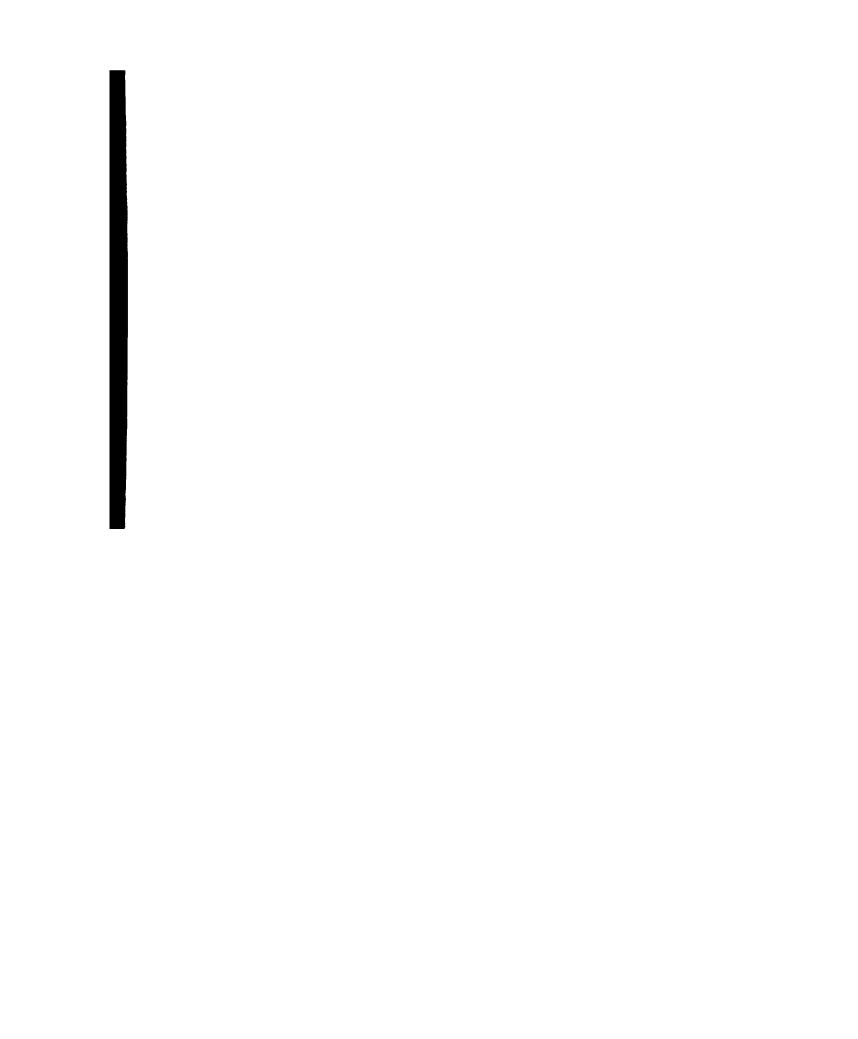

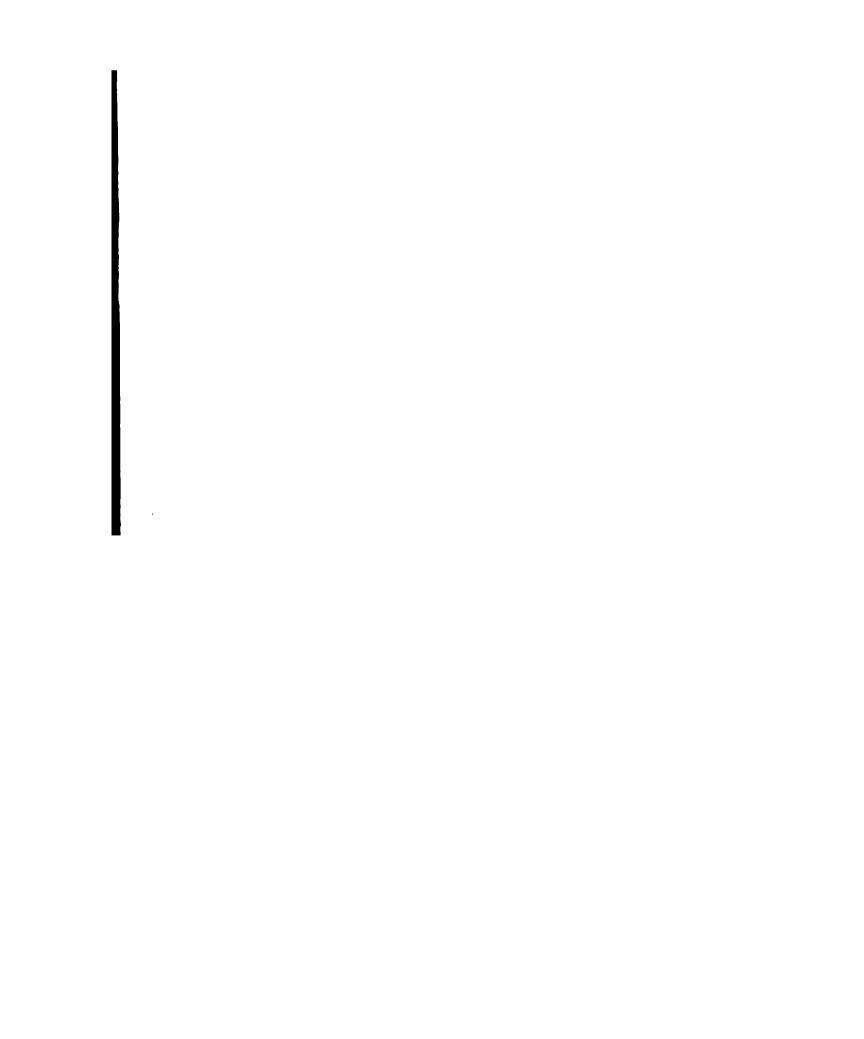

